





Digitized by the Internet Archive in 2018

DE LA

# FLORE CORSE

COMPRENANT LES RÉSULTATS BOTANIQUES

DE SEPT VOYAGES EXÉCUTÉS EN CORSE SOUS LES AUSPICES DE

M. ÉMILE BURNAT

PAR

## JOHN BRIQUET

Docteur ès sciences naturelles

Directeur du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève

## Tome II

Partie 1

Catalogue critique des plantes vasculaires de la Corse :

Papaveraceae — Leguminosae

**AVEC 13 VIGNETTES** 

GENÈVE, BALE, LYON GEORG & C°, LIBRAIRES-ÉDITEURS Juin 1913

AN 26 1940

Paul LECHEVALIER :-: EDITEUR

Libraire pour les Sciences Naturelles 12, Rue de Tournon, 12

- PARIS (VI') -

# EN VENTE CHEZ GEORG & C°, LIBRAIRES-ÉDITEURS Bâle — Genève — Lyon

| Anr | nuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève. — Années 1-46 (Genève 4897-4912). Publié sous la direction de J. Briquet.                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Vol. I, 442 p. et 4 planche, 4897. (Mémoires ou articles de C. Arvet-<br>Touvet, J. Briquet, F. Crépin, F. Kränzlin) 5 fr.                                                                                                                                |
|     | Vol. II, 328 p., 4 vignette et 2 planches, 1898. (Mémoires ou articles de J. Briquet, A. de Candolle, C. de Candolle, G. Hochreutiner, G. Lindau)                                                                                                         |
|     | <b>Vol. III,</b> 248 p., 4899. (Mémoires ou articles de C. Arvet-Touvet, J. Briquet, H. Christ, G. Hochreutiner, G. Kohler, J. von Sterneck) 8 fr                                                                                                         |
|     | Vol. IV, 284 p., 1 pl., 40 vignettes et 2 appendices de 31 et 40 p., 1900. (Mémoires ou articles de J. Briquet, H. Christ, G. Hochreutiner) 10 fr.                                                                                                        |
|     | Vol. V, 224 pl., 3 p., 1901. (Mémoires ou articles de J. Briquet, A. Heimerl, G. Hochreutiner, R. von Wettstein)                                                                                                                                          |
|     | Vol. VI, 201 p., 2 vignettes, 1 pl. et 2 annexes, 1902. (Mémoires ou articles de C. Arvet-Touvet, J. Briquet, E. Burnat, H. Christ, G. Hochreutiner)                                                                                                      |
|     | <b>vol. VII-VIII,</b> 371, 4, 2 et 3 p., 2 vignettes, 24 pl., 1903-04. (Mémoires ou articles de C. Arvet-Touvet, A. Brand, J. Briquet, fl. Conard, H. Christ, Ed. flackel, G. Hochreutiner, R. Pampanini) 25 fr.                                          |
|     | Vol. IX, 275 p., 12 vignettes, 6 pl. et 4 annexe, 1905. (Mémoires ou articles de A. Bennett, J. Briquet, P. Chenevard et J. Braun, G. Hochreutiner)                                                                                                       |
|     | Vol. X, 275 p. et 22 vignettes, 4906-07. (Mémoires ou articles de C. Arvet-Touvet, J. Briquet, C. de Candolle, F. Cavillier, Ed. Hackel, G. Hochreutiner, G. Kohler)                                                                                      |
|     | Vol. XI-XII, 257 p., 25 vignettes, 1 portrait et 2 pl., 1908. (Mémoires ou articles de A. Béguinot, J. Briquet, J. Cardot, Fr. Cavillier, A. Guinet, G. Hochreutiner)                                                                                     |
|     | Vol. XIII-XIV, 464 p., 81 vignettes, 3 cartes dans le texte et 4 planches, 1909-11. (Mémoires ou articles de J. Briquet, Fr. Cavillier, A. Guinet, J. Grintzesco, G. Hochreutiner, L. Viret)                                                              |
|     | Vol. XV-XVI, 383 p., 4 vignettes et 4 planches, 4944-43). (Mémoires ou articles de A. Brand, J. Briquet, H. Christ et E. Wilczek, A. Guinet, R. Hamet, G. Hochreutiner, Ch. Meylan, A. Saint-Yves, A. Schmidely, W. Trelease, E. Wilczek et P. Chenevard) |

## PRODROME

DE LA

# FLORE CORSE

L'impression du présent volume, commencée en février 1911, a été achevée en juin 1913.

# PRODROME

DE LA

# FLORE CORSE

COMPRENANT LES RÉSULTATS BOTANIQUES

DE SEPT VOYAGES EXÉCUTÉS EN CORSE SOUS LES AUSPICES DE

M. ÉMILE BURNAT

PAR

## JOHN BRIQUET

Docteur ès sciences naturelles

Directeur du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève

## Tome II

Partie 1

Catalogue critique des plantes vasculaires de la Corse :

Papaveraceae — Leguminosae

**AVEC 13 VIGNETTES** 

GENÈVE, BALE, LYON GEORG & C°, LIBRAIRES-ÉDITEURS Juin 1913 C12

. .

## AVANT-PROPOS

Le désir nous ayant été exprimé de divers côtés de voir la suite du *Prodrome de la Flore corse* paraître par demi-volumes, afin de ne pas faire attendre trop longtemps les botanistes qui s'intéressent à la végétation de l'île, nous remettons dès maintenant entre les mains de nos confrères le tome II, première partie.

Nous avons tenu compte, dans les pages qui suivent, non seulement des matériaux provenant des voyages faits jusqu'à 1910, mais encore — à partir des Crucifères — de ceux réunis au cours d'une nouvelle exploration dans le sud de la Corse exécutée en 1911 sous les auspices de M. Emile Burnat. Le lecteur trouvera ci-après l'itinéraire de ce dernier voyage. D'autre part, nous avons pu profiter de divers documents fournis par quelques nouveaux collaborateurs, dont les noms viennent s'ajouter à ceux énumérés dans la Préface du tome premier. — M. le Dr Pæverlein (Ludwigshafen) nous a envoyé pour étude toutes les récoltes faites par lui en Corse au printemps de 1909. M. Petry (Thionville), dont nous avons eu à déplorer la mort récente, a herborisé dans le centre de la Corse en 1910 et 1911 et nous a communiqué une liste des plantes les plus intéressantes observées par lui. MM. E. Ellman et Emile Jahandiez (Carqueiranne, Var) nous ont envoyé la liste de leurs récoltes faites en Corse en mai et juin 1911. Nous avons aussi eu en main quelques documents provenant des herborisations corses faites en 1912 par M. P. Cousturier (St-Raphael, Var).

0

Notre excellent ami, M. le Commandant A. Saint-Yves a fait en mai 1911 une excursion aux environs de Calvi et nous a soumis toutes ses récoltes <sup>1</sup>. M. le D<sup>r</sup> Albert Thellung a fait en Corse au printemps de 1909 et 1911 deux voyages et nous a obligeamment fait parvenir les listes des plantes observées par lui, ainsi que des échantillons de nombreuses espèces intéressantes. M. H. Duval (Lyon) nous a aidé par plusieurs communications bibliographiques. Enfin, nous devons à l'inépuisable obligeance de M. Rotgès, inspecteur des Eaux et Forêts à Sartène, d'avoir pu visiter les stations sauvages du Laurier dans le sud de la Corse; c'est à lui aussi que nous devons d'avoir pu utiliser aux environs de Sotta et de Zonza les services précieux de l'administration des Eaux et Forêts. A tous ces collaborateurs nous adressons l'expression de notre très vive reconnaissance.

Comme pour la première partie déjà parue de ce *Prodrome*, nous avons continué à bénéficier du secours que nous a constamment fourni M. Emile Burnat et son dévoué conservateur M. François Cavillier : ils savent combien l'auteur leur est attaché par les liens de l'affection et de la reconnaissance.

Tous ces documents, ainsi que des communications isolées portant sur des points particuliers, faites par d'obligeants confrères, fourniraient dès maintenant matière à un important supplément au tome premier. Réflexion faite, nous avons préféré grouper toutes les additions et corrections dans un supplément final incorporé au tome III <sup>2</sup>. L'expérience nous a en effet montré que les articles supplémentaires disséminés en plusieurs endroits d'un même ouvrage sont d'une consultation difficile, malgré les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons été accompagné en Corse en 1911 par M. Jean Lascaud, préparateur de M. le Commandant Saint-Yves, dont la collaboration nous a été précieuse. M. Saint-Yves s'est encore acquis de cette manière de nouveaux titres à notre gratitude.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Une exception à cette règle figure en appendice de cet avant-propos.

index, et qu'elles échappent facilement à l'attention. Le renvoi à la fin de l'ouvrage présente évidemment certains inconvénients, parmi lesquels celui de voir les corrections ou additions faites entre temps par d'autres auteurs, mais les avantages pratiques sont de telle nature qu'ils balancent selon nous largement les inconvénients, et cela d'autant plus que l'élaboration de ces suppléments aurait encore retardé la publication des tomes II et III.

Genève, 1er Juin 1913.

## ITINÉRAIRE DU 7<sup>me</sup> VOYAGE EN CORSE

du 28 juin au 14 juillet 1911, par J. Briquet, accompagné de Jean Lascaud.

De Bastia à Ghisonaccia. — Environs de Ghisonaccia; excursion à l'étang d'Urbino. — De Ghisonaccia à Solenzara; de Solenzara à Sari-di-Portovecchio; ascension du Monte Santo (601 m.); descente sur la Marine de Cala d'Oro. — De Solenzara par Porto-Vecchio à Sotta. — Etude des forêts de chênes-liège des environs de Sotta; exploration de la montagne de Cagna: des bergeries de Cagna par la Pointe de Campolelli (1377 m.) au col de Fontanella. — De Sotta par Figari et Pianottoli à Sartène; excursion aux bains de Caldane et à la Punta di Canale (814 m.) à la recherche du Laurus nobilis, sous la conduite de M. Rotgès. — De Sartène par Santa Lucia-di-Tallano, Levie et S. Gavino-di-Carbini à Zonza. — De Zonza par le col de Belas à la Forêt de l'Ospedale; ascension de la Punta della Vacca Morta (1315 m.). — De Zonza au Monte Calva (1378 et 1383 m.), au col de Castelluccio et à la Punta Quercitella (1466 m.). — Exploration des cimes et arêtes de la Calancha Murata (1450 m.) en partant du col de Bavella. — Exploration des Aiguilles de Bavella (1596 m.). — De Zonza par le col de Bavella à Solenzara et à Ghisonaccia. — Retour à Bastia.

## CORRECTION

T. I, p. 156. Festuca varia Haenke subsp. sardoa Hack. — Une interversion malheureuse des mots « premier » et « second » dans la note consacrée à cette sous-espèce si caractéristique pour les montagnes de Corse, risque d'induire en erreur sur ses caractères. La phrase doit être rétablie comme suit :

«...diffère du premier (subsp. eu-varia var. genuina subvar. acuminata Hack.) par les feuilles finement sétacées, uninerviées du côté intérieur, et du second (subsp. pumila var. rigidior Hack.) par les épillets oblongs, à glumes fertiles, atténuées à partir du milieu, à carènes de la glumelle supérieure non ciliolées ».

### **PAPAVERACEAE**

### HYPECOUM L.

723. **H. procumbens** L. *Sp.* ed. 1, 124 (1753); Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 468; Coste *Fl. Fr.* 1, 64.

En Corse les deux sous-espèces suivantes :

- I. Subsp. eu-procumbens Briq. = H. procumbens L., sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 62; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 87 (Engler Pflanzenreich IV, 104) = H. procumbens var. procumbens Coss. Comp. fl. atl. II, 72 (1883-87). Exsicc. Kralik n. 465!; Mab. n. 103!
- Hab. Champs, friches, garigues sableuses, sables littoraux; ne pénètre guère dans l'intérieur. Avril-mai. ①. Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 16); S¹-Florent (Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. l. c.); Algajola (Soleirol ex Bert. Fl. it. II, 219; Saint-Yves!); Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 127); Vignola (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXVI, 82); Ajaccio (Guss. ex Bert. l. c.; Mars. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 66; etc.); Aleria (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82); embouchure du Fiumorbo (Salis l. c.); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); Croce d'Arbitro (Bubani ex Bert. l. c.); Tizzano (Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.); Bonifacio (Req. ex Gr. et Godr. l. c.; Mars. l. c.; Fouc. et Sim. l. c.; et autres observateurs); et localités ci-dessous.

1907. -- Dunes d'Ostriconi, 20 avril fl. fr. (subvar. glaucescens).

Tiges couchées-ascendantes, peu rameuses, pauciflores, à feuilles basilaires ± étalées. Fleurs médiocres. Sépales ovés, mucronés au sommet. Pétales extérieurs ovés ou obcunéiformes, généralement trilobés, longs de 5-8 mm., les intérieurs plus petits généralement trifides. Fruits à articles promptement caducs. — On peut distinguer deux sous-variétés (peut-être serait-il plus exact de dire *formes*):

- α¹ subvar. **normale** Briq. = P. procumbens var. normale f. minor O. Kuntze in Act. hort. petrop. X, 1, 150 (1887). Feuilles relat. grandes, à divisions linéaires-allongées, virescentes.
- α<sup>2</sup> subvar. **glaucescens** Coss. Comp. fl. atl. II, 73 (1883-87) = H. glaucescens Guss. Pl. rar. 79, t. 15 (1826); Bert. Fl. it. II, 219; de Rey-Pailh.

in  $Bull.\ soc.\ bot.\ Fr.\ LII, 377 = H.\ procumbens\ var.\ glaucescens\ Moris\ Fl.\ sard.\ I, 85\ (1837)$ ; O. Kuntze in  $Act.\ hort.\ petrop.\ X, 1, 151$ ; Rouy et Fouc.  $Fl.\ Fr.\ I, 468$ ; Fedde  $Pap.\ Hyp.\ et\ Pap.\ 89\ (Engler\ Pflanzenreich\ IV, 104).$ — Feuilles plus petites, à divisions linéaires ou linéaires-lancéolées très courtes, fortement glaucescentes. — C'est là une forme halophile, tandis que la sous-var.  $\alpha^1$  est moins liée au voisinage immédiat de la mer. On trouve d'ailleurs tous les passages entre les deux états extrêmes.

†† 11. Subsp. grandiflorum Briq. = H. grandiflorum Benth. Cat. Pyr. 91 (1826); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 63; Boiss. Fl. or. I, 425; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 91 (Engler Pflanzenreich IV, 404) = H. procumbens var. grandiflorum Coss. Comp. fl. atl. 11, 73 (1883-87)) p. p. = H. procumbens var. normale f. grandiflorum O. Kuntze in Act. hort. petrop. X, 4, 450 (1887) = H. procumbens var. macranthum Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 168 et H. procumbens subsp. aequilobum Rouy et Fouc. 1. c. 469 (1893); non H. aequilobum Viv. (1824) = H. procumbens var. aequilobum de Rey-Pailh. in Bull. soc. bot. Fr. LII, 384 (1905); non H. aequilobum Viv.

Hab. — Indiqué à S<sup>t</sup>-Florent (Bras ex Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 323) et à Bonifacio (Kralik ex Rouy et Fouc. op. cit. I, 168).

Tiges ascendantes, rameuses, multiflores, à feuilles basilaires érectiuscules ou érigées. Fleurs grandes. Sépales lancéolés ou ovés-lancéolés, acuminés. Pétales extérieurs largement obovés ou obcunéiformes et trilobés, longs de 7-12 mm., les intérieurs plus courts, en général trifides. Fruit à articles tardivement caducs.

Les échant, de l'Europe orientale, auxquels MM. Rouy et Foucaud assimilent la plante corse, ont été distingués sous le nom de H. pseudograndiflorum Petrov. [Add. fl. nyss. 24 (1885) et in Magnier Scrinia V, 99  $(1886) \equiv H. \ procumbers \ var. \ macranthum \ Rouy \ et \ Fouc. \ l. \ c. \ (1893) \equiv$ H. grandiflorum var. pseudograndiflorum Fedde in Bull. herb. Boiss. V, 166 (1905); Fedde Pap. Hyp. et Pap. 92] à laquelle on attribue des sépales et des pétales extérieurs plus larges que dans l'H. grandiflorum type. M. Fritsch (in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 302 et 303 et XLIX, 461 et 462) a contesté le bien-fondé de cette distinction en affirmant qu'il est impossible de distinguer tels échant, espagnols, français ou italiens de ceux de Serbie, et ajoutant que l'on peut retrouver sur un seul et même échantillon les différentes formes de sépales et de pétales qui ont servi à séparer l'H. pseudograndiflorum de l'H. grandiflorum. L'examen minutieux d'une vaste série d'échant, de toute l'aire de l'espèce nous permet de confirmer pleinement cette manière de voir. L'H. pseudograndiflorum est une construction artificielle et purement géographique. Nous ne pensons pas que l'hypothèse émise par M. Fedde (l. c.), d'après laquelle l'H. pseudograndiflorum représenterait une hybride des H. procumbens et H. grandiflorum, vaille la peine d'être discutée. Les cas douteux entre les H. procumbens et grandiflorum (voy. aussi Burnat Fl. Alp. mar. I, 62) et les caractères distinctifs assez faibles de ces deux groupes. ne permettent pas de leur donner une valeur systématique supérieure

à celle de sous-espèces d'un même groupe spécifique.

Quant à l'H. aequilobum Viv. [Fl. lyb. spec. 7, tab. 3, fig. 3 (1824); Fritsch in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 303; Fedde in Bull. herb. Boiss. 2me sér., V, 167; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 93; Durand et Barr. Fl. lyb. prodr. 7], identifié à tort par Cosson et par MM. Rouy et Foucaud avec l'H. grandiflorum Benth., c'est une espèce spéciale à la Cyrénaïque et à la Marmarique (voy. Schweinfurth et Ascherson in Bull. herb. Boiss. 1re sér., I, 593), différant de l'H. grandiflorum par les sépales ovés-aigus, les pétales extérieurs longuement et étroitement onguiculés, le fruit étroit, presque cylindrique, à articles très caducs, etc. — Nous ne pouvons conserver pour notre sous-espèce le nom subspécifique qui lui a été donné par MM. Rouy et Foucaud, puisqu'il ne s'agit pas de l'H. aequilobum Viv. (Règl. nomencl. 51, 4°).

La plante de S<sup>t</sup>-Florent rapportée par MM. Rouy et Foucaud à leur *H. procumbens* γ macranthum avait primitivement été signalée par Bras (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXII) sous le nom d'H. littorale Wulf. Selon M. Fedde (Pap. Hyp. et Pap. 88), l'H. littorale Wulf. [in Jacq. Coll. II, 205 (1788)] est un simple synonyme de l'H. procumbens type.

## ESCHSCHOLTZIA Cham.

E. californica Cham. in Nees Horae phys. berol. ann. 1820, 74, t. 15 et in Linnaea I, 554; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 144 (Engler Pflanzenreich IV, 104).

Espèce de Californie, subspontanée sur les talus de la route d'Ajaccio à la Parata (Sagorski in *Mitt. thür. bot. Ver.*, neue Folge, XXVII, 46).

#### **CHELIDONIUM** L. emend.

724. **C. majus** L. *Sp.* ed. 1, 505 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 62; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 466; Coste *Fl. Fr.* I, 63; Fedde *Pap. Hyp. et Pap.* 212 (Engler *Pflanzenreich* IV, 404).

Hab. — Murs, rochers, rocailles des étages inférieur et montagnard. Rare ou peu observé. Mars-mai. 4. Bastia, rare (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 82; Mab. ex Mars. *Cat.* 16); Olmi-Capella, sur les murs des jardins au-dessous du village (Mars. I. c.); Vicó, le long du ravin entre le bourg et le couvent (Mars. I. c.); Ghisoni (Rotgès); Sartène, route allant au Rizzanèse, vers le ruisseau (Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 358).

### **GLAUCIUM** Adams

725. **G. flavum** Crantz *Stirp. austr.* ed. 1, II, 133 (1763); Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 463; Coste *Fl. Fr.* I, 62; Fedde *Pap. Hyp. et Pap.* 232

(Engler Pflanzenreich IV,104) = Chelidonium Glaucium L. Sp. ed. 1,506 (1753) = G. luteum Scop. Fl. carn. ed. 2, I, 369 (1772); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 61 = Glaucium Glaucium Karst. Deutschl. Fl. ed. 1,649 (1880-83).

Hab. — Sables littoraux, d'où il remonte çà et là le long des cours d'eau jusque dans l'intérieur, par ex. à Ponte alla Leccia (Rotgès in litt.). Fl. presque toute l'année, mais surtout en juin-juill. ②-4. Répandu et abondant.

1911. — Marine de Cala d'Oro, sables maritimes, 2 juill. fl. fr.!

Les feuilles inférieures sont toujours  $\pm$  poilues, les supérieures en général glabrescentes ou glabres, plus rarement les inférieures tendent aussi à devenir glabres. Ces variations, sur lesquelles ont été basées les var. vestitum Willk. et Lange [Prodr. fl. hisp. III, 874 (1880); Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 164] et var. glabratum Willk. et Lange (l. c.; Rouy et Fouc. l. c.) nous paraissent être en rapport avec le milieu et n'avoir qu'une valeur individuelle.

## PAPAVER L.

726. **P. somniferum** L. *Sp.* ed. 1, 506 (1753); Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 452; Coste *Fl. Fr.* 1, 60.

A l'état spontané la sous-espèce suivante :

Subsp. setigerum Briq. = P. somniferum var. nigrum DC. Fl. fr. IV, 633 (1805) = P. setigerum DC. Fl. fr. V, 585 (1815); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 58; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 342 (Engler Pflanzenreich IV, 104) = P. somniferum var. setigerum Webb Phyt. canar. I, 58 (1836); Coss. Comp. fl. atl. 1, 62; Burn. Fl. Alp. mar. 1, 58 = P. somniferum forme P. setigerum Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 452 (1893). - Exsicc. Thomas sub: P. setigerum!; Sieber sub: P. setigerum!; Req. sub: P. setigerum!; Kralik sub: P. setigerum!; Debeaux ann. 1868 et 1869 sub: P. setigerum!

Hab. — Cultures, moissons, friches, talus rocailleux des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. Répandue. Bastia (Sieber exsicc. cit.; Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 82; Deb. exsicc. cit. et *Not*. 58); Calvi (Soleirol ap. Bert. *Fl. it.* V, 327; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 126); Prunelli (Salis I. c.); Novella (Fouc. et Sim. I. c.); Corté (Fouc. et Sim. I. c.); vallée de la Restonica (Fouc. et Sim. I. c.); env. d'Ajaccio (Req. exsicc. cit.; Mars. *Cat.* 15; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CVIII);

Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Ghisoni (Rotgès in litt.); Solenzara (Fouc. et Sim. l. c.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse : moissons entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl. fr.! — Solenzara, pré sec, 5 m., 3 mai fl. fr.!

Nervures foliaires, pédoncules et sépales pourvus de sétules; divisions foliaires plus nombreuses et plus profondes que dans la sous-esp. eu-somniferum, à dents au moins en partie sétigères, rayons stigmatiques généralement réduits à 7-8. — Dans la sous-espèce eu-somniferum Briq. (= P. somniferum L. sensu stricto; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 338), le nombre des rayons stigmatiques s'élève généralement à 8-12. Il existe d'ailleurs des formes douteuses entre les deux sous-espèces, tant dans les cultures qu'à l'état spontané.

- 727. **P. Rhoeas** L. *Sp.* ed. 4, 507 (4753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 58; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 453; Coste *Fl. Fr.* 1, 60.
- Hab. Cultures, friches, moissons, points sablonneux des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. En Corse, les races suivantes :
- ††  $\alpha$ . Var. agrivagum Beck Fl. Nieder-Öst. 433 (1890) = P. agrivagum Jord. Diagn. 96 (1864) = P. caudatifolium Timb. in Bull. soc. hist. nat. Toul. IV, 163 (1870) = P. Rhoeas forme P. caudatifolium (cum var. agrivagum et serratifolium) Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 155 (1893) = P. Rhoeas var. caudatifolium Fedde Pap. Hyp. et Pap. 297 [Engler Pflanzenreich IV, 104 (1909)].
  - Hab. Jusqu'ici seulement les localités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: moissons entre Luri et la Marine de Luri, 30 m; 27 avril fl. et jeunes fr.! Montagne de Pedana, moissons, calc., 14 mai fl. fr.!

Feuilles à lobes latéraux peu nombreux, le terminal beaucoup plus grand que les autres, allongé, oblong-linéaire,  $\pm$  crénelé-denté ou incisé. Poils du pédoncule étalés. Capsule atteignant  $1,4 \times 0,9$  cm. en section longitudinale.

β. Var. **genuinum** Elk. *Tent. mon. gen. Pap.* 25 (1837); Fedde *Pap. Hyp. et Pap.* 296 (Engler *Pflanzenreich* IV, 104); *P. Rhôeas* var. *typicum* Beck *Fl. Nieder-Öst.* 433 (1890) = *P. Rhôeas* forme *P. Rhôeas* Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 454 (1893).

Hab. — De beaucoup la race la plus étendue.

Feuilles à lobes latéraux nombreux, souvent incisés ou découpés, le terminal non ou seulement un peu plus grand que les latéraux. Poils du pédoncule étalés. Capsules mesurant 1-1,4  $\times$  0,6-0,9 cm. en section longitudinale.

†  $\gamma$ . Var. Roubiaei Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82 (1834) = P. Roubiaei Vig. Hist. Pav. 39 (1814, texte! vix fig.!); Fedde Pap. Hyp. et Pap. 306 (Engler Pflanzenreich IV, 404) = P. Rhoeas var. vestitum Gr. et Godr. Ft. Fr. I, 58 (1847) = P. Rhoeas forme P. Roubiaei Rouy et Fouc. Ft. Fr. I, 456 (1893).

Hab. — Sables maritimes. Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 82); Ajaccio (Mars. *Cat.* 15 in nota); Propriano (Lit. *Voy.* I, 24); et localité ci-dessous.

1910. — Cap de la Revellata près Calvi, sables maritimes, 18 juill. fl. fr.!

Feuilles à lobes latéraux nombreux, souvent très incisés ou découpés, le terminal médiocre. Poils des pédoncules très nombreux, généralement très étalés, parfois subappliqués. Capsule mesurant env.  $5-8 \times 4-6$  mm. en section longitudinale.

Viguier (l. c.) semble avoir confondu sous le nom de P. Roubiaei des formes réduites des P. Rhocas et P. dubium. Le caractère « Capsula subrotunda...» s'applique au P. Rhoeas. Mais la fig. 1 se rapporte certainement, d'après la forme du fruit, à une forme du P. dubium voisine, sinon identique avec le P. erosulum Jord. Les échant. de Roubieu et Viguier, conservés dans divers herbiers, paraissent confirmer cette manière de voir [conf. Loret in Bull. soc. bot. Fr. XXXI, 92 (1884) et in Bull. soc. dauph. ann. 1884 sub n. 4024]. — Quant à la valeur systématique du P. Rhoeas var. Roubiaei, nous restons encore quelque peu hésitant. L'opinion de M. Fedde (l. c.), suivant laquelle le P. Roubiaei constituerait une espèce distincte, endémique aux environs de Montpellier, est pour nous inadmissible. Le fait que certains pédoncules présentent des poils ± appliqués se retrouve chez bien d'autres formes du P. Rhoeas. La seule question qui nous paraisse réellement discutable est de savoir si le P. Roubiaei constitue une véritable race ou seulement un état résultant du milieu littoral psammique? C'est là un point qui méritera des études ultérieures soit dans la nature, soit au moyen de cultures appropriées.

††  $\delta$ . Var. strigosum Bænn. Prodr. fl. mon. 157 (1824) = P. rusticum Jord. Diagn. 99 (1864) = P. strigosum Schur in Verh. naturf. Ver. Brünn XV, II, 66 (1866) = P. Rhoeas forme P. strigosum Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 155 (1893) = P. strigosum var. genuinum Fedde Pap. Hyp. et Pap. 308 [Engler Pflanzenreich IV, 104 (1909)].

Hab. — Probablement répandue. Cardo (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LVI); de Rogliano à S<sup>t</sup>-Florent (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 444); Ile Rousse (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 449); S<sup>t</sup>-Julien près Bonifacio (Pœverlein!); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, balmes, 100 m., calc., 25 avril fl. fr. (f. *subscaposum*). — Ile Rousse: garigues, 20 avril fl.! (échant. un peu douteux, vu l'absence de fruits).

Feuilles et capsules comme dans la var. 'genuinum, mais pédoncules à indument apprimé, à poils dirigés en avant.

La plupart des formes du P. Rhoeas à indument étalé présentent des races parallèles à indument appliqué, avec états intermédiaires. Aussi ne pouvons-nous pas suivre M. Fedde qui fait de la direction des poils la clé de voûte de sa systématique des pavots – systématique dont le caractère est à notre sens hautement artificiel — et qui place le P. strigosum à une grande distance du P. Rhoeas et dans une autre division. — Dans les stations arides, la var. setosum présente des variations naines, à pédondules subscapiformes (f. subscaposum) qui se rapprochent comme port de la variété précédente, et dont ils sont parfois très difficiles à distinguer.

- † 728. **P. pinnatifidum** Moris Fl. sard. 1, 74 (1837); Guss. Syn. fl. sic. II, 4, 7; Rouy Suites fl. Fr. II, 4; Burn. Fl. Alp. mar. 1, 59; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 457; Coste Fl. Fr. I, 61 = P. dubium Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82 (1834) = P. dubium  $\beta$  Bert. Fl. it. V, 322 (1842) = P. dubium  $\beta$  Guss. Suppl. fl. sic. prodr. 172 (1843).
- Hab. Moissons, cultures, friches, pentes rocailleuses des garigues des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①.

Espèce voisine du *P. dubium*, mais assez facile à distinguer aux caractères suivants: Feuilles inférieures pinnatipartites ou pinnatifides à lobes ovés, les supérieures pinnatifides ou pinnatilobées, subembrassantes à la base, à lobes larges, ovés ou triangulaires. Etamines à filets d'un violet foncé et à anthères d'un blanc jaunâtre, peut-être parfois légèrement violacées (violettes dans le *P. dubium*). Capsule étroitement obconique, insensiblement et longuement atténuée vers la base; rayons stigmatiques 5-8 n'atteignant pas le bord du disque; disque à lobes se touchant ou se recouvrant par les bords. — Deux variétés:

- † 2. Var. genuinum Briq. = P. pinnatifidum Moris I. c., sensu stricto; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 320 (Engler Pflanzenreich IV, 104).
- Hab. Erbalunga (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 126); Biguglia (Fouc. et Sim. l. c.); Calvi (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* V, 323); Caporalino (Fouc. et Sim. l. c.).

Lobes des feuilles supérieures triangulaires ou subtriangulaires, ± aigus.

†† β. Var. **Simoni** Fedde *Pap. Hyp. et Pap.* 321 in syn. [Engler *Pflanzen-reich* IV, 104 (1909)] = *P. Simoni* Fouc. in *Bull. soc. rochel.* XVIII, 23

(1896); Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 126, tab. 1; Briq. *Spic. cors.* 25; Fedde I. c. = *P. pinnatifidum* subsp. *P. Simoni* Rouy *Fl. Fr.* VIII, 376 (1903). — Exsicc. Soc. rochel. n. 3856!; Burn. ann. 1904, n. 20!

Hab. — Paraît plus répandue que la précédente. Novella (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 126); Belgodère (Fouc. et Sim. l. c.); Ile Rousse (Fouc. et Sim. l. c.); Çalvi (Fouc. et Sim. l. c. et exsicc. cit.); rochers de Caporalino (Briq. *Spic.* 25 et Burn. exsicc. cit.); Ajaccio (Fouc. et Sim. l. c.; Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CVI); Aspretto (Fouc. et Sim. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: moissons entre la Marine de Luri et Luri, 27 avril fl. fr.!; M<sup>1</sup> S. Angelo près S<sup>1</sup>-Florent, garigues, calc., 250 m., 24 avril fr.! — Vallon de Canalli, balmes, calc., 40 m., 6 mai fr.!

Lobes des feuilles supérieures ovés-obtus, séparés par des sinus moins profonds, surmontés d'un apex très aigu et sétigère.

Nous avions reproduit jadis (Briq. l. c., ann. 1905), en l'absence d'étamines sur nos échantillons, l'indication de Foucaud relative à la couleur des anthères « violacées ». Les observations faites en 1907 nous ont révélé, chez le P. Simoni, des anthères d'un blanc jaunâtre qui tranche vivement sur la teinte violet foncé des filets; elles se distinguent en tout cas fort bien des anthères franchement violettes du P. dubium. En présence de l'inconstance de la couleur des anthères, et les autres caractères qui séparent les P. pinnatifidum et Simoni n'étant que secondaires, nous ne pouvons accorder à ce dernier que la valeur d'une race.

- 729. **P. dubium** L. Sp. ed. 1, 4496 (4753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 59; Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 457; Coste Fl. Fr. I, 64.
- Hab. Moissons, friches, cultures, garigues des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. ①. Espèce très répandue et fort polymorphe présentant en Corse les races suivantes :
- a. Var. Lamottei Cariot Etude fl. éd. 6, II, 30 (1884) = P. Lamottei Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 30 (1857) = P. collinum var. Lamottei Greml. Exkursions fl. Schweiz ed. 3, 63 (1878) = P. Rhoeas var. dubium subvar. subpinnatifidum 0. Kuntze in Act., hort. petrop. X, 160 (1887) = P. dubium forme P. Lamottei Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 457 (1893) = P. dubium var. subpinnatifidum Fedde Pap. Hyp. et Pap. 346 [Engler Pflanzenreich IV, 104 (1909)]. Exsicc. Soleirol n. 348 a!
  - Hab. Calvi (Soleirol exsicc. cit.). Probablement répandue.

Feuilles en général très découpées, à lobes oblongs-lancéolés, incisés

et aigus, peu velues. Capsule longuement obconique, insensiblement atténuée du sommet vers la base, ressemblant à celle du *P. pinnatifidum* Mor.; rayons stigmatiques 8-12, n'atteignant pas le bord du disque; disque à lobes peu marqués, ne se recouvrant pas par les bords.

†† β. Var. collinum Ducommun Taschenb. schw. Bot. 32 (1869); Bouv. Fl. Suisse et Sav. 30; Baguet in Bull. soc. bot. Belg. XXII, 55; Cariot Etude fl. éd. 6, II, 30; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 315 (Engler Pflanzenreich IV, 104) = P. collinum Bogenh. in Bischoff Delect. sem. hort. Heidelb. ann. 1849, 4; Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 29 (1857); Lamotte Prodr. fl. plat. centr. 63; Jord. et Fourr. Ic. tab. 68, fig. 111 = P. dubium forme P. collinum Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 158 (1893).

Hab. — Probablement répandue.

Feuilles plus poilues, à lobes incisés et aigus. Capsule obconiqueobovée, rétrécie dans la moitié inférieure; rayons stigmatiques 5-9 n'atteignant pas le bord du disque; disque à lobes peu marqués, ne se recouvrant pas par les bords.

Foucaud a rapporté des échantillons provenant de Calvi, de Corté et de la Solenzara (Trois sem. herb. Corse 127) au P. dubium forme P. collinum β errabundum Rouy et Fouc. [Fl. Fr. I, 158 (1893) = P. errabundum Jord. Diagn. 93 et Ic. t. 10, f. 25]. M. Fedde rattache le P. errabundum au P. Lamottei Bor., arrangement qui nous paraît plus naturel. Nous n'avons pas vu les échant. de Foucaud. — Peut-être faut-il rapporter ici le P. corsicum Thouin [ap. Schrank in Syll. soc. ratisb. I, 219 (1824)]? Les deux lignes de diagnose insuffisante consacrées par l'auteur à sa plante rendent toute identification de cette dernière impossible.

††  $\gamma$ . Var. modestum Cariot Etude  $\beta$ . éd. 6, II, 30 (1884)  $\Rightarrow$  P. modestum Jord. Pug. 4 (1852) et Ic. tab. 6, fig. 1; Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 30; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 322 (Engler Pflanzenreich IV, 104)  $\Rightarrow$  P. dubium forme P. modestum Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 459 (1893).

Hab. — Corté (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 127); entre Bonifacio et Santa Manza (Pœverlein!)

Diffère de la variété précédente par les pétales plus étroits, à peine contigus, les pédoncules très allongés par rapport aux entrenœuds  $\pm$  raccourcis et le disque presque conique (presque plan dans les autres variétés). — Le P. depressum Jord. et Fourr. [Brev. I, 4 (1886) et Ic. t. 67, f. 140 = P. dubium forme P. modestum  $\gamma$  depressum Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 159 (1893)], indiqué à Corté (voy. ci-dessus) paraît ètre seulement une modification à capsule plus courte à laquelle les auteurs attribuent un disque un peu déprimé au centre (constamment?). — Le P. erosulum Jord. [Diagn. I, 88 (1864) = P. dubium forme P. modestum  $\beta$  erosulum Rouy et Fouc. l. c. (1893)] est la forme à pédoncules très scapiformes de

cette variété, telle qu'on la trouve dans les terrains arides et sablonneux des bords de la mer. M. Fedde s'est livré à une exagération évidente lorsqu'il a considéré cet état [Pap. Hyp. et Pap. 322 (1909)] comme une espèce distincte. C'est dans des échant. de cette forme que Loret [in Bull. soc. bot. Fr. XXXI, 92 (1884) et in Bull. soc. dauph. ann. 1884 sub n. 4024] a cru retrouver le P. Roubiaei Vig., d'où la dénomination de P. dubium var. Roubiaei Loret (l. c.), identification contestée par MM. Rouy et Foucaud et par M. Fedde (ll. cc.). On a vu plus haut que Viguier paraît avoir confondu des échant. subscapiformes des P. Rhoeas et dubium sous le nom de P.Roubiaei, les échant. de ce dernier nom conservés dans divers herbiers paraissant confirmer cette confusion. Le P. Roubiaei original, cadrant avec la description, appartient au P. Rhoeas (voy. ci-dessus p.6).

††  $\delta$ . Var. Lecoqii Ducomm. Tuschenb. schw. Bot. 32 (1869); Bouv. Fl. Suisse et Sav. 30 (1878); Cariot Etude fl. éd. 6, II, 30 (1884); Fedde Pap. Hyp. et Pap. 317 (Engler Pflanzenreich IV, 104) = P. Lecoqii Lamotte in Ann. d'Auvergne ann. 1851, 429; Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 30; Lamotte Prodr. fl. plat. centr. 63; Jord. Ic. tab. 7, fig. 22 = P. confine Jord. Diagn. 89 (1864) = P. corsicum Jord. et Fourr. Brev. I, 4 (1866) = P. dubium forme P. Lecoqii (cum var. confine) Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 158 (1893).

Hab. — Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 127); Ajaccio (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 244); Porto-Vecchio (Jord. et Fourr. *Brev.* I, 4); et localité ci-dessous.

1906. — Rocailles au col de S. Colombano, calc., 650 m., 10 juill. fr.!

Feuilles poilues, les inférieures souvent à lobes ovés-oblongs, les supérieures à lobes aigus. Capsule obconique-obovée, atténuée dans sa partie inférieure, puis assez brusquement rétrécie au-dessus de la base; rayons stigmatiques 5-9, atteignant presque le bord du disque ou le dépassant même parfois un peu (sur le frais); disque à lobes  $\pm$  marqués et alors contigus, mais ne se recouvrant pas par les bords. — Lamotte attribue en outre à cette race un suc d'abord aqueux verdâtre, puis jaune laiteux (d'abord aqueux, puis blanc laiteux dans les autres variétés). Reuter [Cat. pl. vasc. Genève 8 (1861)] donne des indications exactement inverses pour les var. collinum et Lecoqii. Rapin [Guide bot. Canton de Vaud 29 (1862)] confirme Lamotte et se base sur ce caractère pour identifier le P. Lecoqii Reut. avec le P. collinum Bogenh. et le P. collinum Reut. avec le P. Lecoqii Lamotte, procédé qui a été suivi par Ducommun (Taschenb. schw. Bot. 32)! Mais les autres caractères minutieusement relevés par Reuter s'opposent à cette synonymie qui serait très malheureuse.

 $\varepsilon$ . Var obtusifolium Elk. Mon. Pap. 25 (1839); Batt. et Trab. Fl. Alg. I, 1, 21; Murb. Contr. fl. nord-ouest Afr. I, 5 = P. obtusifolium Desf. Fl. atl. I, 407 (1798) et sp. auth. in h. Deless.!; Moris Fl. sard. I, 76; Bor.

Not. pl. Corse 1, 4; Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 456; Coste Fl. Fr. 1, 64 = P. dubium var. Lecoqii Briq. Spic. cors. 26 (1905) p. p. — Exsice. Burn. ann. 4904, n. 24!

Hab. — Vignes à Rogliano (Revel. in Bor. *Not.* I, 4); et localités cidessous.

1906. — Cap Corse: Couvent de la Tour de Sénèque, talus arides, 450 m., 8 juill. fl. fr.!; rochers entre Morsiglia et Pino, 7 juill. fr.! — Rocailles près de Vizzavona, 900 m., 14 juill. fl. fr.!

1907. — Cap Corse: moissons entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl.!

Feuilles bipinnatiséquées, les inférieures à lobes souvent obtus ou arrondis (caractère très variable!), les supérieures à lobes plus aigus ou acuminés. Pétales d'un rouge purpurin, grands. Capsule oblongue-claviforme, arrondie-atténuée ou atténuée à la base, mesurant environ  $2 \times 0.8-1$  cm. en section longitudinale. Rayons stigmatiques 5-9. Disque lobé, à lobes se recouvrant nettement par les bords. — On a encore attribué au *P. obtusifolium* Desf. des anthères jaunâtres (Rouy et Fouc. l.c., reproduits par M. Coste l. c.), mais nous ne voyons pas ce caractère se vérifier dans nos échant. corses et algériens du *P. obtusifolium*. Les anthères sont violettes, le connectif est plus pâle, les fentes de déhiscence sont jaunâtres. Ni Desfontaines, ni les botanistes qui, après lui, ont écrit sur la flore de l'Algérie n'ont d'ailleurs parlé d'une différence dans la couleur des anthères chez les *P. dubium* et obtusifolium.

Le P. obtusifolium Desf. est une plante très critique, dont la valeur systématique a varié selon l'importance que l'on accorde aux caractères tirés des lobes du disque distincts ou indistincts, se recouvrant ou ne se recouvrant pas. Cosson (Comp. fl. atl. II, 63), pour lequel ces caractères variaient à l'intérieur d'une seule et même espèce, a considéré le P. obtusifolium Desf. comme un simple synonyme du P. dubium. Cette solution extrême a été suivie par M. Fedde (Pap. Hyp. et Pap. 314). Les auteurs qui comme Boissier (Fl. or. I, 111 et 114) emploient ces caractères pour des subdivisions à l'intérieur du genre, seront naturellement amenés à séparer spécifiquement le P. obtusifolium (ainsi Rouy et Foucaud Fl. Fr. l. c.). — L'examen d'une série étendue d'échant. du P. dubium d'Europe et du bassin méditerranéen nous amène à une opinion rapprochée de celle de Cosson. Nous avons sous les yeux des pavots français et italiens appartenant incontestablement au P. dubium par l'organisation du fruit et dont les lobes du disque se recouvrent. Nous ne croyons pas prudent, vu ces formes de passage avec la var. Lecoqii, de donner au P. obtusifolium une valeur supérieure à celle d'une race du P. dubium, opinion qui est celle de M. Murbeck (l. c.). Une forme très voisine du P. obtusifolium a été décrite par M. Beck sous le nom de P. inexpertum Beck [Fl. Nieder-Öst. 434 (1892)], et envisagée par lui comme une hybride de la formule P. Rhoeas  $\times$  dubium. Mais cette interprétation nous paraît provenir surtout de l'importance très grande que l'auteur donne (à la suite de Boissier) à l'imbrication des lobes du disque. Plusieurs de nos pavots corses ont été récoltés en l'absence du *P. Rhoeas* et d'autres formes du *P. dubium* dans le voisinage, de sorte que nous ne croyons pas devoir nous arrêter pour eux à l'hypothèse d'une origine hybride.

† 730. **P. Argemone** L. Sp. ed. 1, 506 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 59; Rouy et Fouc. Fl. Fr I, 459; Coste Fl. Fr. I, 60; Fedde Pap. Hyp. et Pap. 328 (Engler Pflanzenreich IV, 404). — Exsice. Soleirol sub: P. Argemone!

Hab. — Friches, cultures, moissons, garigues rocailleuses de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Rare ou peu observé. Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. V, 319; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 427); env. de Corté (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXX); env. d'Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVIII).

Les échant, corses appartiennent à la race la plus fréquente à fruits sétigères.

731. **P. hybridum** L. *Sp.* ed. 1, 506 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 461; Fedde *Pap. Hyp. et Pap.* 332 (Engler *Pflanzenreich* IV, 404) = *P. hispidum* Lamk *Fl. fr.* III, 474 (1778); Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* 1, 461 (incl. var. *ambiguum* Rouy et Fouc.); Coste *Fl. Fr.* 1, 60.

Hab. — Moissons, friches, cultures, garigues rocailleuses des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. ①. Assez répandu. De Rogliano à St-Florent (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 444); Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV; sess. extr. LI; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 60); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 347; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 427); Ajaccio (Mars. Cat. 45; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CVIII; Ghisoni (Rotgès in litt.); Porto-Vecchio (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 357); Bonifocio (Boy. Fl. Sud Corse 57); et localités ci-dessous.

1906. — Rocailles au col de S. Colombano, 650 m., 10 juill. fr.!

1907. — Cap Corse: moissons entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl. fr.!; M<sup>t</sup> S. Angelo de S<sup>t</sup>-Florent, 250 m., garigues, calc., 24 avril fr.! — Ile Rousse, moissons, 20 avril fr.!

1911. — Sotta, moissons, 80 m., 4 juill. fr.!

## CORYDALIS Medik. 1

732. **C. pumila** Reichb. *Fl. germ. exc.* 698 (1832) et *Ic. fl. germ*. et helv. III, fig. 4461; Koch Syn. ed. 2, 34 = Fumaria pumila Host Fl.austr. II, 304 (1831)  $\equiv C$ . solida Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82 (1834); non Mill. = C. fabacea var. digitata Mert. et Koch Deutschl. Fl. V, 59 (1839); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 64 (1847); Coste Fl. Fr. I, 66 = C. fabacea Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 358 (1889); non Pers. = C. fabacea forme C. pumila Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 185 (1893) = Capnites integriloba Jord. Ic. III, 7, t. CCCLXXVII (1903) et Capnites corsica Jord. 1. c. — Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 422!; Soc. rochel. n. 3015 et bis! Hab. — Rocailles, balmes, creux de rochers, vernaies surtout des étages subalpin et alpin. 600-2000 m. Avril-mai. 4. Disséminé. Monte Fosco [Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXII); Monte S. Pietro (Gillot ibid. LXXX); Monte Cinto au-dessus des bergeries de Cesta (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 119); au-dessus de la forêt de Valdoniello vers les bergeries de Custole (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXX, 358); col de Vergio (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX); montagne de Nino (Reverch. exsicc. cit. et ap. Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 49); montagne de Caporalino (Jord. Ic. III, 7); montagnes de Corté (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 82; Jord. I. c.); Monte Rotondo (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XX et LXXXVI; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 80; Lard. in Bull. trim. soc. bot. Lyon XI, 59); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII; N. Roux ex Rouy Fl. Fr. VIII, 377); col de Vizzavona (Revel. in Bor. Not. III, 2 et ap. Mars. Cat. 16; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVI; Saint-Yves!); Ghisoni au hameau de Remuscetto, 850 m. (Rotgès in litt.); Coscione (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 23 et 24); et localités ci-dessous.

1907. — Rocailles du M<sup>t</sup> Grima Seta et du Monte Asto, 1500 m., 15 mai fl. fr.!; Cime de la Chapelle de S. Angelo, replats herbeux de la falaise N., 1100 m., 13 mai fr.!

Le C. pumila Reichb. est une espèce intermédiaire entre le C. solida Sw. (Fumaria solida Mill.) et le C. intermedia Gaud. [(1829) non Mérat 1821) = Fumaria intermedia Ehrh. (1791) = Fumaria fabacea Retz. (1795)

<sup>1</sup> Nomen utique conservandum. (Règl. nom. bot. art. 20 et p. 80).

= C. fabacea Pers. (1807)]. — Elle se rapproche du C. intermedia Gaud. par la présence d'une écaille à la base de la feuille caulinaire inférieure; par les grappes courtes, pauciflores, ± nutantes après l'anthèse; les pédicelles très courts, les fleurs petites (1,5 cm.) à éperon horizontal; l'ovaire passant insensiblement au style, sans genouillure basilaire pendant l'anthèse. Elle en diffère par les bractées toutes palméesincisées, les fleurs lavées de jaune dans les parties non purpurines, l'éperon légèrement courbé au sommet un peu concrescent avec l'appendice nectarifère et par l'organisation des pétales intérieurs en capuchon [voy. sur la morphologie assez compliquée de la fleur des Corydales: Hildebrandt in *Pringsheim's Jahrb. für wiss. Bot.* VII, 439-450, tab. XXX (1869-70)]. Dans le C. intermedia, l'aile carénale interne se prolonge au-delà du sommet du pétale en un petit appendice obtus ou acutiuscule. Au contraire, dans le C. pumila, l'aile carénale s'atténue en s'arrondissant pour rejoindre le sommet du pétale sans le dépasser. En outre, ce sommet est placé dans une échancrure qui sépare nettement. deux lobules latéraux, tandis que dans le C. intermedia l'échancrure est à peine ou n'est pas marquée et les lobules latéraux sont à peine différenciés. — Les caractères des bractées et l'organisation des pétales internes rapprochent le C. pumila du C. solida, mais ce dernier en diffère par la présence de 1-3 écailles sous la base de la feuille inférieure, la grappe allongée, multiflore, les pédicelles allongés, la corolle bien plus grande (2 cm.) à éperon redressé et la présence d'un style séparé de l'ovaire par une genouillure vers la fin de l'anthèse. — Si l'on pèse l'ensemble de ces caractères, il faut reconnaître que le C. pumila est une espèce bien caractérisée et que l'on ne peut facilement subordonner ni au C. intermedia, ni au C. solida.

Selon Jordan (Ic. III, 7) le C. pumita Reichb. (Capnites pumita Jord.) serait caractérisé par des feuilles à lobes découpées en lobules étroits ou profondément incisés et une inflorescence relativement multiflore. Au contraire les Capnites integriloba et corsica seraient pauciflores, à lobes foliaires larges, entiers ou émarginés dans le C. integriloba, crénelés dans le C. corsica. Mais un coup d'œil sur un matériel d'herbier un peu étendu provenant de l'aire continentale du C. pumita montre que les individus à lobes foliaires profondément incisés croissent pêle-mêle avec ceux à lobes entiers ou subentiers, avec toutes les transitions possibles. Le même phénomène peut être constaté en Corse. Il n'y a là que des états individuels et non pas des races.

La présence en Corse du *C. pumila* est d'ailleurs très intéressante, car il s'agit d'une espèce propre au nord de l'Europe et aux Alpes orientales, d'où elle s'étend jusqu'aux Balkans. Elle manque aux Apennins et aux Alpes occidentales.

#### FUMARIA L. emend.

733. **F.** capreolata L. Sp. ed. 1, 701 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr., 70; Hammar Mon. Fum. 24; Hausskn. in Flora LVI, 539; Rouy et

Fouc. Fl. Fr. I, 70; Coste Fl. Fr. I, 68. — Exsicc. Mab. n. 337!; Deb. n. 45!; Reverch. ann. 4878 et ann. 4885, n. 53!; Burn. ann. 4904, n. 22 et 23!

Hab. — Cultures, friches, vignes, murs et rocailles des étages inférieur et montagnard. Janv.-juill. ①. Répandu et abondant dans l'île entière.

1906. — Rocailles entre les bains de Guitera et Zicavo, 700 m., 17 juill. fl. fr. (f. albiflora)!

1907. — Entre Bastia et Biguglia, 16 avril fl. fr. (f. albiflora)! — Solenzara, talus rocheux, 5 m., 31 mai fl. fr. (f. albiflora)!

On peut distinguer d'après la couleur des fleurs les sous-variétés suivantes :

 $\alpha^1$  subvar. albiflora Briq. = F. pallidiflora Jord. in Billot Arch. Fl. 305 (1854); Bor. Fl. Centre éd, 3, 11, 34 = F. capreolata var. albiflora Hamm. Mon. Fum. 25 (1857); Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 171. — Corolle blanche avec une tache foncée au sommet des pétales.

 $\alpha^2$  subvar. speciosa Briq. = F. speciosa Jord. in Cat. Grenoble ann. 1849, 15 = F. capreolata var. speciosa (incl. subvar. humilis et microcarpa), provincialis et atrosanguinea Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 171 et 172 (1893). — Corolle  $\pm$  rose, avec une tache plus foncée au sommet des pétales, à couleur d'intensité variable. La sous-var.  $\alpha^1$  est plus fréquente que celle  $\alpha^2$ .

S'il est vrai, comme l'affirme Haussknecht (op. cit. 542), que le *F. speciosa* Jord. donne par semis le *F. pallidiflora* Jord., nous aurions à voirdans ce dernier une mutation, ou (en cas d'inconstance) une simple forme non héréditaire et sans intérêt systématique. Franchet (*Fl. Loiret-Cher* 29) assure avoir effectué une expérience de transmutation analogue, mais en sens inverse, du *F. pallidiflora* en *F. speciosa*.

† 734. **F. agraria** Lag. *Elench. matr.* 24 (1816); Parl. *Mon. Fum.* 72; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 67; Hamm. *Mon. Fum.* 37, t. 4; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 175; Coste *Fl. Fr.* I, 68.

Fleurs grandes, généralement rosées ou purpurines, en grappes assez lâches, à pédicelles ± dressés. Sépales ovés-lancéolés ou lancéolés, acuminés, plus étroits que l'étui corollin, atteignant du quart au tiers de la longueur des pétales. Fruits volumineux, globuleux, ± rugueux, arrondis-mucronés ou mucronés. — En Corse seulement la race suivante:

†† Var. major Hamm. Mon. Fum. 38 (1857); Burn. Fl. Alp. mar. 1, 74 = F. major Bad. in Moretti Bot. ital. 10 (1826); Hausskn. in Flora LVI, 552 = F. agraria forme F. major Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 476 (1893). — Exsicc. Req. sub: F. agraria!

Hab. — Cultures, friches, murs, rochers de l'étage inférieur. Janv.-mai. ①. Rare ou peu observée. Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 305); Ajaccio (Req. exsicc. cit.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII).

Sépales fortement dentés, à nervure médiane peu carénée, égalant env. le quart de la corolle. Pétales longs (éperon compris) de 1,2-1,5 cm. Fruit arrondi-mucroné, haut d'env. 2 mm.

**F. rupestris** Boiss. et Reut. *Pug.* 4 (1852); Hamm. *Mon. Fum.* 40, t. 6; Hausskn. in *Flora* LVI, 556; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* Dic. 27.

Espèce d'Algérie, subspontanée jadis autour de l'usine de la Toga près Bastia (Deb. Not. 59), d'où elle paraît avoir disparu. Le F. rupestris — envisagé peut-être avec raison comme une race du F. agraria par Cosson (Comp. fl. atl. II, 90) — se distingue du F. agraria var. major surtout par les sépales lancéolés-allongés et persistants, ainsi que par les fruits mùrs mutiques.

- 735. **F. media** Bast. *Suppl. ft. Maine-et-Loire* 33 (1812), sensu ampl.; Hamm. *Mon. Fum.* 284 (1857); Willk. et Lange *Prodr. ft. hisp.* 111, 881 = *F. muralis* Sond. ap. Koch *Syn.* ed. 2, 4017 (1843) ampl. Rouy et Fouc. *Ft. Fr.* 1, 472; Coste *Ft. Fr.* 1, 68 = *F. Loiseleurii* Clavaud *Ft. Gironde* 48 (1882); Burn. *Ft. Alp. mar.* 1, 68.
- Hab. Cultures, friçhes, murs, rochers et rocailles des étages inférieur et montagnard. Janv.-mai. ①. Répandu.

Fleurs plus petites que dans l'espèce précédente, rosées ou purpurines. Sépales, en grappes làches, ovées, aussi larges ou plus larges que l'étui corollin et atteignant env. le tiers de la longueur des pétales. Fruit plus petit que dans l'espèce précédente, un peu plus long que large, rugueux (dans les formes corses), arrondi ou mucroné.

- Le *F. media* Lois. [*Not.* 101 (1810)] comprenait probablement cette espèce, mais paraît s'appliquer surtout à une forme du *F. officinalis*, et tombe dans la synonymie. Le nom le plus ancien et dépourvu d'ambiguité qui ait été appliqué à une race de ce groupe est celui de Bastard et ce nom doit être conservé (*Règles de nomencl.* art. 41 et 44). En Corse, les variétés suivantes :
- α. Var. **vagans** Briq. = *F. vagans* Jord. in *Cat. Grenoble* ann. 1849, 2 et in Walp. *Ann*. II, 28 = *F. muralis* forme *F. vagans* Rouy et Fouc. *Fl. Fr*. I, 474 (1893). Exsicc. Kralik n. 466! (sub: *F. Bastardi* Bor.); Reverch. ann. 1878 sub: *F. muralis*!; F. Schultz Herb. norm. nov. ser. n. 708! Hab. Rogliano (Revel. in Bor. *Not*. I, 4); Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 82); Ajaccio (Kralik exsicc. cit. et ap. F. Schultz exsicc. cit.;

Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI; Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 244); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. *Not.* II, 3); Bonifacio (Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.); et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Bastia, garigues à l'W. de Cardo, 17 avril fl. fr.!

Fleurs d'un rose assez foncé, relat. grandes. Corolle longue (éperon compris) d'env. 10-12 mm. Fruit arrondi, haut de 1,5 mm.

Le *F. apiculata* Lange [*Ind. sem. hort. hann.* ann. 1854, 23; Hamm. *Mon. Fum.* 31, t. 4 = *F. media* f. *apiculata* Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 882 (1880)] est décrit avec des « floribus minoribus », et des fruits apiculés, ce qui nous laisse dans le doute. La var. *leronensis* [= *F. Loiseleurii* var. *leronensis* Burn. *Fl. Alp. mar.* I, 69 (1892)] s'en écarte par ses fruits globuleux-ellipsoïdes, subaigus, et les sépales plus étroits que la corolle.

 $\beta$ . Var. confusa Hamm. Mon. Fum. 28 (1857) = F. confusa Jord. Cat. Dijon ann. 1848, 48 et Pug. 5 et sp. auth.! = F. Gussonii Boiss. Diagn. pl. or. ser. 4, VIII, 43 (1849), et sp. auth.!; Jord. Pug. 6; Hausskn. in Flora LVI, 543-520 = F. serotina Guss. Enum. pl. Inar. 43, t. 3 (1854) = F. Bastardi Bor. Fl. Centre éd. 2, II, 34 (1857) = F. media f. Gussonii Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 882 (1880) = F. Loiseleurii var. confusa Burn. Fl. Alp. mar. I, 68 (1892) = F. muralis formes F. Gussonii et F. confusa Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 475 (1893). — Exsicc. Kralik n. 466 a 1; Billot n. 4109!; Mab. n. 338!

Hab. — Bastia (Bernard ex Gr. et Godr. l. c. et ex Rouy et Fouc. l. c.; Mab. exsicc. cit.; Fouc. et Mand. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 85); d'Ile Rousse à « Montcillo » (Jayet ex Rouy et Fouc. l. c.); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 127; Saint-Yves!); de Porto à Cargèse et de Cargèse à Ajaccio (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 414); Ajaccio (Req. in Billot exsicc. cit.; Fouc. et Sim. l. c.; Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CIV); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. *Not.* III, 2); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: talus entre Bastia et Biguglia, 16 avril fl. fr.!

Fleurs plus petites, sommet d'un rose moins vif. Corolle longue (éperon compris) d'env. 8-10 mm. Fruit arrondi atteignant à peine 1,5 mm.

Ces deux variétés sont à peine distinctes l'une de l'autre; il est douteux qu'elles représentent deux races.

¹ Kralik a distribué dans ses Plantes corses deux nº 466 a différents : celui dont il est question ci-dessus, provenant de Bonifacio, et un autre provenant de Marseille! Ce dernier appartient au F. Kraliki Jord. (1848) = F. anatolica Boiss. (1849), espèce orientale subspontanée sur quelques points du littoral provençal.

736. **F. densiflora** DC. Cat. Montp. 413 (1813); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 68; Aschers. in Verh. bot. Ver. Brandenb. ann. 4863, 223; Hausskn. in Flora LVI, 507; Coss. Comp. fl. atl. II, 85; Burn. Fl. Alp. mar. I, 68 = F. micrantha Lag. Elench. matr. 21 (1816); Parl. Mon. Fum. 60; Hamm. Mon. Fum. 21; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 479; Coste Fl. Fr. I, 69. Hab. — Vignes, friches, cultures, murs, rocailles de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Rare ou peu observé. Bastia (Mab. in Mars. Cat. 46); de Bastia à Ste-Lucie (Poeverlein!); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVII); Ajaccio (Petit in Bot. Tidsskr. 244); Bonifacio (Revel. in Bor. Not. I, 4).

Fleurs très petites, purpurines ou blanchâtres, en grappes serrées pendant l'anthèse, à bractées égalant les pédicelles. Sépales dentelés, largement ovés, beaucoup plus larges que le tube corollin, et égalant (ou égalant presque) la moitié de la longueur des pétales. Fruit subglobuleux, faiblement apiculé à la maturité, un peu rugueux. — Ressemble au *F. parviflora*, mais facile à distinguer par le calice.

737. **F. parviflora** Lamk Encycl. méth. II, 567 (1786); Parl. Mon. Fum. 64; Hamm. Mon. Fum. 46, t. 2; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 69; Hausskn. in Flora LVI, 456; Coste Fl. Fr. I, 69 = F. leucantha Viv. Fl. cors. diagn. 12 (1824) = F. parviflora (cum var. umbrosa Willk. et Lange et var. glauca Rouy et Fouc.) Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 182 (1893). — Exsicc. Kralik sub: F. parviflora!

Hab. — Comme l'espèce précédente; paraît plus répandu. Rogliano (Revel. ex Mars. Cat. 16); vallon du Fango (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 244); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 311; Saint-Yves!); Propriano (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIV); Bonifacio (Seraf. ex Viv. 1. c. et ap. Bert. 1. c.; Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Biguglia, champs, 16 avril fl. fr.! — Vallon de Canelli, moissons, calc., 40 m., 6 mai fl. fr.!

Fleurs petites, rosées ou blanches avec une tache purpurine au sommet, en grappes courtes, denses au début, puis plus lâches, à bractées égalant env. les pédicelles. Sépales ovés, denticulés ou incisés, plus étroits que le tube corollin et 5-6 fois plus courts que les pétales. Fruit globuleux, arrondi ou ogivo-conique au sommet, apiculé, rugueux.

†† 738. **F. Vaillantii** Lois. *Not.* 102 (1810); Parl. *Mon. Fum.* 68; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 69; Hamm. *Mon. Fum.* 14; Hausskn. in *Flora* 

LVI, 441; Burn. Fl. Alp. mar. I, 66; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 180; Coste Fl. Fr. I, 69.

Hab. — Comme l'espèce précédente, mais très rare ou peu observé. Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 127); champs secs en allant de Sagone à l'embouchure du Liamone (N. Roux in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXV).

Fleurs petites, rosées, en grappes courtes et  $\pm$  lâches, à bractées plus courtes que le pédicelle. Sépales lancéolés, très petits, bien plus étroits que le tube corollin et 8-10 fois plus courts que les pétales. Fruit globuleux, apiculé, ruguleux. — Diffère en outre des F. densiflora et parviflora (qui ont des feuilles à segments linéaires) par les segments foliaires plus plans et moins étroits, très glaucescents.

739. **F. officinalis** L. *Sp.* ed. 1, 700 (1753); Parl. *Mon. Fum.* 53; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 68; Hamm. *Mon. Fum.* 53; Hausskn. in *Flora* LVI, 404; Burn. *Fl. Alp. mar.* I, 66; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 177; Coste *Fl. Fr.* I, 68.

Hab. — Comme les espèces précédentes; répandu dans l'île entière.

Fleurs médiocres, purpurines, en grappes lâches ou serrées, à bractées généralement plus courtes que les pédicelles. Sépales ovés-lancéolés, dentés, plus étroits que le tube corollin et égalant env. le tiers de la longueur des pétales. Fruit plus large que long, tronqué-émarginé au sommet, faiblement ruguleux.

++  $\alpha$ . Var. tenuiflora Fries Nov.  $\beta$ . suec. 221 (1828); non Garcke, nec Hamm. = F. tenuiflora Fries Mant. III, 220 (1842) et in Bot. Not. ann. 1857, 51 = F. Wirtgeni Koch Syn. ed. 2, 1018 (1845); Wirtg. Fl. preuss. Rheinpr. 28 = F. officinalis var. Wirtgeni Hausskn. in Flora LVI, 409 et 420 (1873); Burn. Fl. Alp. mar. 1, 66; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 178. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 24.

Hab. — Ghisoni (Burn. et Cavillier exsicc. cit.).

Port du F. Vaillantii; grappes pauciflores, courtes et lâches; fleurs plus petites et moins foncées, à bractées courtes; sépales relativement plus petits; fruits parfois plus globuleux et moins déprimés au sommet que dans les var.  $\beta$  et  $\gamma$ .

β. Var. genuina Briq. = F. officinalis var. α Burn. Fl. Alp. mar. I, 66 = F. officinalis Rouy et Fouc. 1. c. sensu stricto.

Hab. — Probablement répandue. Rogliano (Revel. in Bor. Not. I, 4); Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 16); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr.

XXIV, sess. extr. LXVII); Algajola (Saint-Yves!); Ajaccio (Req. ex Bert. Fl. it. X, 509); Chiavari (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 244); et localités ci-dessous.

1907. — Berges du Golo à Francardo, 260 m., 14 mai fl. fr. !; moissons à Aleria, 30-40 m., 1 mai fl. fr. !

Plante généralement diffuse et à pétioles parfois tortiles, à segments foliaires relat. amples, à grappes florifères lâches; à fleurs médiocres, plus grandes que dans la var.  $\alpha$ , à bractées courtes.

††  $\gamma$ . var. densiflora Parl. Mon. Fum. 55 (1844); Hausskn. in Flora LVI, 421 = F. densiflora DC. Syst. II, 137 (1821) p. p.; non DC. Cat. Montp. (1813) = F. officinalis var. floribunda Koch Syn. ed. 2, 1018 (1845); Hamm. Mon. Fum. 9 = F. officinalis var. pycnantha Loret Fl. Montp. I, 32 (1876); Burn. Fl. Alp. mar. I, 66; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 177.

Hab. — La Toga près Bastia (Lit. Voy. II, 3); Ghisoni (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous. Probablement répandue.

1907. — Cap Corse: champs près Bastia, 17 avril fl. fr.! — Garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl. fr.!

Plante généralement plus ferme, moins diffuse, à pétioles jamais tortiles, à segments foliaires plus courts et plus étroits, à grappes florifères denses; fleurs vivement colorées, à bractées plus développées, égalant parfois en longueur le pédicelle fructifère.

#### PLATYCAPNOS Bernh.

Le genre *Platycapnos* se distingue admirablement des *Fumaria*, sensuestricto, par le fruit comprimé, à péricarpe entouré d'une marge épaissie, déhiscent en deux valves, à exocarpe induré se détachant à la fin de l'endocarpe membraneux. Il n'y a pas de raison plausible pour réunir génériquement les deux groupes.

**P. spicatus** Bernh. in *Linnaea* VIII, 471 (1833); Parl. *Mon. Fum.* 90; Willk et Lange Prodr. fl. hisp. III, 885; Coss. Comp. fl. atl. II, 78; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 183 = Fumaria spicata L. Sp. ed. 1, 700 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 69; Coste Fl. Fr. I, 65.

Cette espèce a été signalée sans commentaire par M. Boyer (Fl. Sud Corse 57) aux env. de Bonifacio. Elle est répandue dans la Provence, fort rare en Ligurie, reparaît sur le littoral du Napolitain et en Sicile. En revanche, elle manque complètement dans l'archipel toscan et en Sardaigne. Nous n'osons pas l'admettre au rang des espèces corses avant confirmation des vagues renseignements de M. Boyer.

### CAPPARIDACEAE

#### CAPPARIS L.

740. **C. spinosa** L. *Sp.* ed. 1, 503 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 159; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 237; Coste *Fl. Fr.* I, 142.

Hab. — Rochers, vieux murs de l'étage inférieur, 1-200 m. Juinjuill. 4. Cap Corse (Mab. ex Mars. *Cat.* 23); Morsiglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 75); env. de Bastia, en particulier dans le vallon de Ficaiola (Mab. ex Mars. l. c.); env. de Bonifacio (Boy. *Fl. Sud Corse* 57).

1906. — Cap Corse: rochers à Morsiglia, 200 m., 7 juill. fl.!

Les échantillons corses appartiennent à la var. **genuina** Boiss. [Fl. or. I, 420 (1867)], grandiflore, épineuse, à feuilles grandes, suborbiculaires et glabres.

## CRUCIFERAE 1

#### **SISYMBRIUM** L. emend.

741. **S. Sophia** L. Sp. ed. 1, 659 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 96; Fourn. Rech. Sisymbr. 60; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 11; Coste Fl. Fr. 1, 93 = Descurainia Sophia Webb ex Prantl in Engler Nat. Pflanzenfam. III, 1, 2, 192 (1891).

Hab. — Rocailles, décombres, murs dans l'étage montagnard, 600-1000 m. Mai-juill. ①. Rare. Olmi-Capella (Mars. *Cat.* 18); Morosaglia (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 120); et localité ci-dessous.

1908. — Vallée de Tartagine, rocailles près de la maison forestière, 730 m., 5 juill. fr.!

<sup>1</sup> La classification des Crucifères que Prantl [in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam. Ill, 1, 2, p. 145-206 (1891)] a donnée nous paraît à divers points de vue très artificielle. Voy. à ce sujet les remarques fort judicieuses de M. le comte de Solms [Cruciferenstudien III (Bot. Zeitung LXI, 72, ann. 1903)]. Sans nous faire illusion sur les points faibles du système développé récemment par M. de Hayek [Entwurf eines Cruciferen-Systems auf phylogenetischer Grundlage (Beibl. bot. Centralbl. XXVII, I, 127-335, ann. 1911)], nous l'avons cependant suivi, parce qu'il est basé sur une revue d'ensemble de tous les éléments de la famille et parce qu'il constitue au total un progrès sensible. Nous divergeons d'ailleurs de M. de Hayek en réunissant souvent des genres envisagés par lui comme distincts.

- †† 742. **S. Irio** L. *Sp.* ed. 1, 659 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 12; Fourn. *Rech. Sisymbr.* 73; Rouy et-Fouc. *Fl. Fr.* II, 12; Coste *Fl. Fr.* I, 94. Exsicc. Debeaux ann. 1869 sub: *S. erysimoides*!
- Hab. Rocailles, balmes, vieux murs, décombres de l'étage inférieur. Avril-juin. ① et ②. Toga près Bastia (Debeaux exsicc. cit.); citadelle de Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 128); et localités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: montagne des Stretti, balmes, calc., 100 m., 25 avril fl. fr.! Mont S. Angelo de St-Florent, rochers et balmes, calc., 250 m., 24 avril fl. fr.!

L'échant. de Debeaux, récolté dans une localité très artificielle, est très glabrescent (var. hygrophilum Fourn. Rech. Sisymbr. 74; Rouy et Fouc. l. c. II, 13), ceux de Foucaud et Simon ainsi que les nôtres sont plus ou moins pubescents (var. xerophilum Fourn. l. c.; Rouy et Fouc. l. c.). Ces variations sont en rapport avec la sécheresse plus ou moins accentuée du milieu, et ne présentent qu'un intérèt écologique.

- 743. **S. officinale** Scop. *Fl. carn.* ed. 2, II, 16 (1772); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 93; Fourn. *Rech. Sisymbr.* 83; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 19; Coste *Fl. Fr.* I, 92 = *Erysimum officinale* L. *Sp.* ed. 1, 660 (1753).
- Hab. Rocailles, cultures, friches, décombres des étages inférieur et montagnard. Mai-sept. ①. On peut distinguer les deux variétés suivantes :
- $\alpha$ . Var. genuinum Briq. = S. officinale Gr. et Godr. 1. c. Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 137!
  - Hab. Répandue et abondante dans l'île entière.
- 1906. Cap Corse : talus arides au Couvent de la Tour de Sénèque, 450 m., 8 juill. fr.!
  - 1907. Montagne de Pedana, balmes, calc., 500 m., 14 mai fl. fr.! Siliques brièvement et densément velues, grisâtres.
- †† β. Var. leiocarpum DC. Syst. II, 460 (1821); Fourn. Rech. Sisymbr. 85; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 20.
- Hab. Entre Ajaccio et le ravin de Castelluccio (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CIX).

Siliques glabres, vertes,  $\pm$  luisantes.

744. S. polyceratium L. Sp. ed. 1, 658 (1753); Gr. et Godr. Ft.

Fr. I, 93; Fourn. Rech. Sisymbr. 86; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 14; Coste Fl. Fr. I, 92. — Exsicc. Soleirol n. 445!; Kralik n. 468!; Mab. n. 340! Hab. — Rocailles, cultures, friches, décombres des étages inférieur et montagnard. Mai-août. ①. Assez répandu. Cap Corse (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 53; Revel. in Mars. Cat. 18); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 80; Kralik exsicc. cit.; et nombreux autres observateurs); Lozzi, 1045 m. (Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXVIII; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 120); Corté (Mars. Cat. 18; Reymond in herb. Deless.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); vallée de la Restonica (Fouc. et Sim. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCII); Bastelica (Revel. ex Mars. l. c.); Bonifacio (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 57); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: plages de la Marine de Luri, 6 juill. fl.! — Santa Lucia di Mercurio, bords des chemins, 600 m., 30 juill. fr.!

S. runcinatum Lag. ex DC. Syst. II, 478 (1821); Fourn. Rech. Sisymbr. 87; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 14; Coste Fl. Fr. I, 92.

Espèce des parties méridionales du domaine méditerranéen, débordant de la péninsule ibérique dans le département des Pyrénées-Orientales, adventice en Corse à Toga près Bastia (Debeaux Not. 61) et à Morosaglia (Lit. Voy. I, 10). Selon Debeaux (l. c.), la plante bastiaise appartient à la var. glabrum Coss. [Not. pl. crit. 95 (1851); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 15], à appareil végétatif et siliques glabres.

745. **S. Columnae** Jacq. *Fl. austr.* IV, 12, tab. 323 (1776); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 94; Fourn. *Rech. Sisymbr.* 88; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 21; Coste *Fl. Fr.* I, 94.

Hab. — Rocailles, friches, décombres de l'étage inférieur. Mai-juill. ②. Rare. Rogliano (Revel. in Bor. Not. I, 4); env. de Bastia, à la citadelle (Rotgès in litt.), à Grijone (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLV) et à Toga (Debeaux Not. 60); Sartène (Rotgès in litt.).

## BARBARAEA Beckm.

† 746. **B. vulgaris** R. Br. ap. Ait. *Hort. kew.* ed. 2, III, 109 (1811); Coss. *Comp. ft. atl.* II, 115; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 197; Coste *Fl. Fr.* I, 89 = *Erysimum Barbarea* L. *Sp.* ed. 1, 660 (1753).

Hab. — Prairies maritimes, vernaies, points humides de l'étage inférieur. Avril-mai. ② - ¾. — Se présente sous les trois races suivantes :

 $+\uparrow$  a. Var. rivularis Tourlet Cat. Indre-et-Loire 37 (1909) = B. stricta Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 89 (1857); non Andrz. = B. rivularis Martr.-Don. Fl. Tarn 44 (1864) = B. vulgaris var. stricta Coss. Comp. fl. atl: II, 416 (1883-87) p. p. = B. vulgaris forme B. rivularis Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 498 (1893).

Hab. — Jusqu'ici seulement dans la localité suivante :

1907.—Entre le col d'Aresia et Porto-Vecchio, prairies, 50 m., 6 mai fl. fr.!

Feuilles basilaires (souvent détruites pendant l'anthèse) à lobe terminal moins grand que dans les variétés suivantes, souvent plus long que large. Fleurs à peine hautes de 5 mm. Siliques grêles, rapprochées, serrées, dressées, à bec allongé, long de 2,5-3 mm., très mince. — Cette race est voisine de la var. stricta Neilr. [Fl. Nieder-Österr. 730 (1858) = B. stricta Andrz. ap. Bess. Enum. pl. Volh. 72 (1822) = B. parviflora Fries Nov. fl. suec. ed. 2, 207 (1828) = B. vulgaris var. stricta Coss. Comp. fl. atl. II, 116 (1883-87) p. p.] laquelle s'en écarte surtout par les siliques à bec plus court (1-2 mm.) et très épais, graduellement épaissi vers le stigmate.

†  $\beta$ . Var. silvestris Fries Nov.  $\beta$ . suec. ed. 2, 205 (1828) = B. vulgaris Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 90 = B. silvestris Jord. Diagn. 100 (1864) = B. vulgaris var. vulgaris Coss. Comp.  $\beta$ . atl. II, 115 (1883-87) = B. vulgaris forme B. vulgaris Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 197 (1893). — Exsicc. Mab. n. 339!

Hab. — De Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 75) à Biguglia (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 244; Pœverlein!); Campo di Loro près de l'embouchure de la Gravona (Pœverlein!); Porto-Vecchio, bords du Stabiaccio (Mab. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1908. — Pietralba, fossés humides, 450 m., 30 juin fr.!

Feuilles basilaires à lobe terminal beaucoup plus grand que les latéraux, généralement aussi large que long. Fleurs hautes de plus de 5 mm. Siliques moins grêles que dans la var. α, d'abord dressées, puis étalées-ascendantes à la maturité, moins nombreuses et moins serrées, à bec allongé, long de 2-3 mm.

 $+\uparrow \gamma$ . Var. arcuata Fries Nov. fl. suec. ed. 205 (1828); Coss. Comp. fl. atl. II, 115 = Cheiranthus ibericus Willd. Enum. hort. berol. 681 (1809) = Erysimum arcuatum Opiz ap. Presl Fl. cech. 138 (1819) = B. iberica DC. Syst. II, 208 (1821) = B. arcuata Reichb. in Flora V, 296

- (1822); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 94 = B. vulgaris var. iberica Asch. Fl. Brand. I, 36 (4864). Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 22!
  - Hab. Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); et localité ci-après.
  - 1907. Ghisonaccia, vernaies du Fiumorbo, 8 m., 8 mai fl., jeunes fr.!

Fleurs et feuilles comme dans la var. β, à lobe terminal ové-rhomboïdal. Siliques assez fortes, écartées, d'abord ascendantes, puis ascendantes-étalées, à bec comme dans la var. β.

**B. sicula** C. et J. Presl *Del. prag.* 47 (1822); Guss. *Fl. sic. prodr.* II, 256; Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 75; Bert. *Fl. it.* VII, 78; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 199; Coste *Fl. Fr.* I, 89; non Gr. et Godr.

Espèce du midi de l'Italie, de la Sicile, de la Grèce et de l'Asie Mineure, indiquée en Corse anx environs de Porto-Vecchio par Boreau (Not. II, 3) d'après des échant. de Revelière, puis à Appieto et Calcatoggio par Marsilly (Cat. 18). Mais ces indications proviennent évidemment d'une confusion avec le B. verna (= B. praecox) que Marsilly ne mentionne pasdans son catalogue. Mabille a distribué (n. 339), sous le nom de B. sicula, le B. vulgaris; et sous le même nom, Reverchon a distribué le B. praecox. Quant au B. sicula indiqué par Lardière (in Bull. trim. soc. bot. Lyon XI, 59) dans les montagnes de Corté, il s'agit du B. rupicola Moris.

- †† 747. **B. intermedia** Bor. *Fl. Centre* éd. 1, II, 48 (1840); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 91; Burn. *Fl. Alp. mar.* I, 89; Rouy et Fouc. *Fl. Fr*. I, 200; Coste *Fl. Fr*. I, 89 = *B. augustana* Boiss. *Diagn. pl. or.* ser. 1, I, 69 (1842) et *Descr. Crucif. Piém.* t. I = *B. sicula* Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 92; non Presl.
- Hab. Prairies maritimes, berges sablonneuses, points humides de l'étage inférieur. Avril-mai. ②. Jusqu'ici seulement près du moulin du Prunelli (env. d'Ajaccio; Petit in *Bot. Tidsskr*. XIV, 244). A rechercher.
- † 748. **B. verna** Asch. *Fl. Brand*. 1, 36 (1864); Rendle et Britten *List brit. seed-pl*. 3; Schinz et Kell. *Fl. Schw*. ed. 3, 240 = *Erysimum vernum* Mill. *Gardn*. *dict*. ed. 8, n. 3 (1768) = *B. praecox* R. Br. ap. Ait. *Hort. kew*. ed. 2, IV, 109 (1811); Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 75; Rouy et Fouc., *Fl. Fr*. II, 202; Coste *Fl. Fr*. I, 90 = *B. patula* Fries *Mant*. III, 76 (1842); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 92 = *B. sicula* Bor. *Not*. II, 3 et Mars. *Cat*. 48; non Presl. Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 23; ann. 1879, n. 23 et ann. 1885, n. 408! (sub: *B. sicula*).
- Hab. Prairies maritimes, vignes, friches, points humides des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ②. Assez répandu. Env. de Bastia

(Salis in Flora XVII, Beibl. II, 75; Rotgès!); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 80; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); env. d'Evisa (Reverch. exsicc. cit. 1885); env. de Corté (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXX); env. de Vico (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIV); d'Ajaccio à Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIX); Appieto et Calcatoggio (Mars. Cat. 18); Bastelica (Reverch. exsicc. cit. 1878); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit. 1879); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: lieux frais au-dessus de la Chapelle Monserato, 360 m., 17 avril fl.! — Châtaigneraies en montant de Pietralba au col de Tende, 900 m., 15 avril fl. fr.!; Cima al Cucco, rocailles, 1100 m., 13 mai fl. fr.!

Espèce facile à distinguer du *B. vulgaris* par les feuilles toutes pinnatipartites. Les *B. intermedia* Bor. et *B. sicula* Presl qui lui ressemblent s'en écartent par les pédicelles beaucoup plus grêles que la silique (épaissis et presque du calibre de la silique dans le *B. verna*). Le *B. sicula* est en outre remarquable par ses siliques très courtes, seulement 2-3 fois plus longues que les pédoncules (5-7 fois plus longues dans le *B. verna*). — Les *B. praecox* var. brevistyla, australis, vicina et longisiliqua Rouy et Fouc. [Fl. Fr. 1, 202 et 203 (1893) = B. brevistyla Jord., B. australis Jord., B. vicina Martr.-Don., B. longisiliqua Jord.] ne représentent pour nous que des variations individuelles infimes dont le nombre, par le moyen d'une analyse méticuleuse, pourrait être presque indéfiniment augmenté.

749. **B. rupicola** Moris *Stirp. sard. elench.* I, 55 (1827) et *Fl. sard.* I, 454, t. 40; Bert. *Fl. it.* VII, 80; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 91; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 201; Coste *Fl. Fr.* I, 89. — Exsicc. Soleirol n. 436 et 436 b!; Mab. n. 208!; Reverch. ann. 1878, 1879 et 1885, n. 24!; Burn. ann. 1900, n. 66 et 204!; ann. 1904, n. 44-49!

Hab. — Rochers humides, principalement des étages montagnard et subalpin, s'élevant parfois dans l'étage alpin, fixé sur quelques points de l'étage inférieur, et entraîné parfois par les eaux jusqu'au niveau de la mer, (1-) 300-2000 m. Mai-juill. suivant l'altitude. ¾. Répandu et abondant (cependant non encore signalé dans plusieurs régions). Hautes cimes du Cap Corse depuis le Monte Stello jusqu'au vallon du Bevinco (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 76); Monte S. Leonardo (Chabert in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIX, sess. extr. LII). Pas signalé dans le massif de Tende. Rare dans le massif du S. Pietro (voy. ci-dessous : herb. de 1907). Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr.

et Godr. l. c.); vallon de Bonifatto (Mab. exsicc. cit.); col de Palmarella entre Calvi et Galeria, 300 m. (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 66; Rotgès in litt.; Ellman et Jahandiez in litt.); défilé de Santa Regina (Briq. Rech. Corse 5 et Burn. exsicc. cit. ann. 1900, n. 66); Lozzi (Lit. Voy. II, 7); forêt de Valdoniello (Gysp. in Rouy Rev. bot. syst. II, 113 Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 419); col de Vergio (Briq. Spic. 27' et Burn. exsicc. cit. ann. 1904, n. 44, 45 et 46; Lit. Voy. II, 11 et 16); forêt d'Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX); env. d'Evisa (Reverch. exsicc. cit. ann. 1885); calanches de Piana [Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXI; Brig. Spic. 28 et Burn. exsicc. cit. n. 49 (attribué par erreur au B. arcuata); Ellman et Jahandiez in litt.]; entre Corté et Vicó (ex Gr. et Godr. l. c.); vallée de la Restonica (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXV Brig. Rech. Corse 18 et Burn. exsicc. cit. 1900, n. 204); Monte Rotondo (ex Gr. et Godr. l. c.; Doûmet in Ann. Hér. V, 181; Kralik ex Rouy et Fouc. I. c.); Venaco (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); env. de Vivario (Doûmet in Ann. Hér. V, 183; Bernouilli!); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII; Briq. Spic. 28 et Burn. exsicc. cit. 1904, n. 48); col de Vizzavona (Lit. Voy. I, 12; Ellman et Jahandiez in litt.); Pointe de Grado (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII); Monte Renoso (Jord. ex Rouy et Fouc. l. c.) ; env. de Ghisoni (Rotgès in litt.) ; défilé de l'Inzecca (Briq. Spic. 27 et Burn. exsicc. cit. 1904, n. 407); env. de Bastelica (Revel. in Bor. Not. III, 2; Reverch. exsicc. cit. 1878); entre le plateau des Pozzi et le plateau d'Ese (Req. ex Rouy et Fouc. l. c.); Coscione (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. l. c.; Jord. Diagn. 104; Reverch. exsicc. cit. 1879; Gysp. in Rouy Rev. bot. syst. II, 119; R. Maire ibid. 24 et 27; Lit. Voy. I, 17); et localités ci-dessous.

1906. — Rochers en montant de Bonifatto à la bergerie de Spasimata, 600-1000 m., 11 et 12 juill. fr.!; rochers humides sur le versant E. du Monte d'Oro, 1500-1700 m., 9 août fl. fr.!; pentes du Monte d'Oro près de Vizzavona, gravièrs des torrents, 1100 m., 15 juill. fr.!

1907. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, rochers du versant N., 900 m., 13 mai fl.!; rochers entre le col de Morello et la Fontaine de Padula, 500-700 m., 13 mai fl.fr.!; gorges de l'Inzecca, rochers, 500-600 m., 8 mai fl.!; aulnaies à l'embouchure de la Solenzara, amené par les eaux, 7 mai fl. fr.!

1908. — Rochers humides près de la scierie du Tavignano, 1300 m., 28 juin fr.!; col de Ciarnente, versant S., 1400 m., 27 juin fl. fr.!

1910. — Rocailles sur le versant S. du Mont Incudine, 1900-2000 m., 25 juill. fl. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, versant S., berges rocheuses d'un torrent, 1400 m., 13 juill. fr.!; Punta Quercitella, rochers à l'ubac, 1200 m., 10 juill. fr.!

La forme la plus fréquente de cette espèce possède des tiges à entrenœuds raccourcis, à grappe parfois même presque acaule : c'est cet état
qui a été appelé par Jordan B. brevicaulis Jord. [Diagn. 104 (1864)], dont
MM. Rouy et Foucaud ont fait leur B. rupicola forme B. brevicaulis Rouy
et Fouc. [Fl. Fr. 1, 202 (1893)]. Accidentellement, surtout dans les endroits
ombragés aux altitudes inférieures, les entrenœuds s'allongent et la tige
peut dépasser 30 cm., mais ils est facile de récolter, parfois en un seul
et même endroit, tous les passages entre ces deux extrêmes. La grandeur des fleurs (hautes de 7-40 mm.) et des siliques (5-9 cm.) est sans
rapport avec la dimension des échantillons. La racine est pivotante la
première année, puis remplacée par une souche vivace dans toutes les
formes. Les variations qui précèdent sont purement individuelles et ne
constituent pas des races.

Le *B. rupicola* est une espèce de premier ordre, endémique en Corse et en Sardaigne, très distincte des espèces annuelles ou bisannuelles par son mode de végétation et dont les affinités doivent être recherchées auprès des espèces vivaces du bassin oriental de la Méditerranée (*B. integrifolia* DC., *B. minor* C. Koch, etc.), dont elle s'écarte par le développement des siliques, les feuilles basilaires à limbe terminal ovécordé, etc.

# RORIPPA 1 Scop.

Le plus ancien nom générique valable pour ce genre est celui de Scopoli [Fl. carn. ed. 1, 520 (1760)], lequel doit remplacer les noms de Roripa Adans. [Fam. pl. II, 417 (1763)], Brachiolobos All. [Fl. ped. I, 278 (1785)], Caroli-Gmelina Gaertn. Mey. et Scherb. (Fl. Wett. II, 419 (1800)] et Nasturuum R. Br. [in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 110 (1812); non Adans., nec alior.]. Récemment, MM. Druce (in Ann. scott. nat. hist. ann. 1906, 219), Rendle et Britten [List brit. seed-pl. 3 (1897)] et Schinz et Thellung (in Bull. herb. Boiss. 2me série, VII, 405 (1907)] ont cru devoir reprendre le nom plus ancien de Radicula Hill (Brit. herb., ann. 1756). Mais ce nom tombe sous le coup des Règles de la nomenclature, art. 54, 1°, parce qu'il coïncide avec un nom d'organe couramment employé et n'a pas été introduit avec des noms d'espèces, ce que MM. Schinz et Thellung ont

¹ Graphie originale de Scopoli, qu'il n'y a pas lieu de changer, les noms génériques pouvant être absolument arbitraires (Règles nomencl. bot. art. 24 et 50). Scopoli a modifié plus tard la graphie en Roripa [Fl. carn. ed. 2, II, 24-25 (1772)], mais cette seconde manière ne peut être acceptée. MM. Schinz et Thellung [in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LIII, 537, note 1 (1909)] attribuent la graphie de 1760 à un lapsus calami, mais sans faire la preuve de leur assertion. Scopoli a dit : « Nomen Genericum Gesnerianum est. » Nous avons cherché sans succès le passage de Gesner auquel il est fait allusion.

reconnu dans la suite [in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LIII, 537 (1909)]. — D'autre part, nous ne pouvons pas suivre M. de Hayek [Entw. Crucif. 195 et 197 (1911)] dans la séparation du genre Nasturtium R. Br., sensu stricto, basé sur le N. officinale R. Br. (Rorippa Nasturtium-aquaticum), séparation motivée uniquement par l'absence des glandes nectarifères médianes dans cette espèce.

- † 750. **R. amphibia** Bess. *Enum. pl. Volh.* 27 (1822); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 126; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 194 = *Sisymbrium amphibium* L. *Sp.* ed. 1, 657 (1753) p. p. = *Nasturtium amphibium* R. Br. in Ait. *Hort. kew.* ed. 2, IV, 110 (1812); Bert. *Fl. it.* VII, 43; Coste *Fl. Fr.* I, 96.
- Hab. Fossés aquatiques et marécages de l'étage inférieur. 4. Maijuill, Très rare ou négligé. Corse (Jaussin ex Burm. Fl. Cors. 247); env. de Bastia (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 43).
- 751. **R. Nasturtium-aquaticum** Schinz et Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LIII, 538 (1909); Schinz et Kell. Fl. Schw.
  ed. 3, 240 = Sisymbrium Nasturtium-aquaticum L. Sp. ed. 1, 657 (1753)
  = Cardamine fontana Lamk Encycl. méth. II, 185 (1786) = Nasturtium
  officinale R. Br. in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 110 (1812); Gr. et Godr.
  Fl. Fr. I, 98; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 204; Coste Fl. Fr. I, 95 = R.
  Nasturtium Beck Fl. Nieder-Österr. 463 (1892).
- Hab. Points humides, fossés aquatiques, marécages, ruisseaux des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. 7. Répandu et abondant dans l'île entière.
  - 1906. -- Source au col de San Colombano, 650 m., 10 juill. fl. fr.!
- 1907. Ostriconi, fossés humides, 20 avril fl. fr.!; défilé de l'Inzecca, 300-500 m., 8 mai fl.!
  - 1908. Vallée inf. du Tavignano, bord des eaux, 5-700 m., 26 juin fr.!

Les variétés énumérées par MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. II, 204) sous les noms de Nasturtium officinale genuinum Gr. et Godr., asarifolium Kralik, intermedium Gren., siifolium Steud., grandifolium Rouy et Fouc., microphyllum Bænn., parvifolium Peterm. représentent de simples états individuels en relation avec le milieu et ne constituent pas de véritables variétés dans le sens de races.

### CARDAMINE L. emend.

752. C. impatiens L. Sp. ed. 1, 655 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I,

109; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 237; O. E. Schulz Mon. Cardam. 455; Coste Fl. Fr. I, 106. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 35!

Hab. — Points ombragés humides des étages inférieur et montagnard. Mars-mai. ①. Rare. Vallée du Fiumalto près d'Orezza (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXV); vallée du Fiumorbo (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 76); de Vivario à Ghisoni (Mars. *Cat.* 19); Bocognano (Revel. ex Mars. l. c.); maquis au bord de la Gravona près de Tavera (Briq. *Spic.* 27 et Burn. exsicc. cit.).

753. **C. hirsuta** L. *Sp.* ed. 1, 655 (1753); Rouy et Fouc. *Fl. Fr*. 1, 238.

I. Subsp. eu-hirsuta Briq. = C. hirsuta L., sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 109; Coste Fl. Fr. I, 106; Ö. E. Schulz Mon. Cardam. 464 = C. hirsuta var. tetrandra Stokes Bot. mat. med. III, 445 (1812) = C. hirsuta var. minor Ten. Fl. nap. II, 83 (1820). = C. tetrandra Heg. ap. Sut. Fl. helv. ed. 2, II, 69 (1822) = C. hirsuta var. campestris Fries Nov. fl. succ. ed. 2, 201 (1828) = C. hirsuta var. sabulosa Wimm. et Grab. Fl. sil. II, 267 (1829) = C. hirsuta var. micrantha Gaud. Fl. helv. IV, 296 (1829) = C. hirsuta var. vulgaris Coss. et Germ. Fl. Paris éd. 2, 108 (1861). = Exsicc. Kralik sub: C. hirsuta!; Reverch. ann. 1878 et 1879 sub: C. hirsuta!

Hab. — Cultures, friches, garigues, rocailles. Févr.-mai. ①. Répandue et abondante dans l'île entière.

1907. — Cap Corse: cluse des Stretti près St-Florent, balmes, calc., 30 m., 23 avril fl. fr.! — Garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fr.!

Feuilles caulinaires moins nombreuses et plus réduites que dans la sous-esp. II. Pédicelles florifères longs de 1,5-2 mm., épais. Etamines souvent 4. Siliques ± redressées contre le rachis.

Les échant. corses appartiennent à la var. **typica** Beck [Fl. Nieder-Öst. 454 (1892)] à pédicelles fructifères ne dépassant pas 1 cm., à siliques glabres.

II. Subsp. silvatica Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 239 (1893) = C. flexuosa With. Arr. brit. pl. ed. 3, III, 578 (1796); O. E. Schulz Mon. Cardam. 473 = C. silvatica Link in Hoffm. Phytogr. Blätt. I, 50 (1803); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 109; Coste Fl. Fr. I, 106 = C. hirsuta var. hexan-

<sup>1</sup> In Engler's Bot. Jahrb. XXXII, ann. 1903.

dra Stokes Bot. mat. med. III, 445 (1812) = C. hirsuta var. major Ten. Fl. nap. II, 83 (1820) = C. hirsuta var. silvestris Fries Nov. fl. suec. ed. 2, 201 (1828) = C. hirsuta var. silvatica Gaud. Fl. helv. IV, 295 (1828); Coss. et Germ. Fl. Paris éd. 2, 108 (1861). — Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 31!; Burn. ann. 1904, n. 36!

Hab. — Hêtraies, sapinaies, points ombragés ou humides des étages montagnard et subalpin. Mai-juill. ①. Disséminée. Non signalée dans le nord de l'île. Env. de Venaco (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 128); Vivario, route de Vezzani (Bor. *Not.* III, 2 et Mars. *Cat.* 19); col de Vizzavona (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXV; Briq. *Spic.* 27 et Burn. exsicc. cit.; Lit. *Voy.* I, 12); Bastelica (Reverch. exsicc. cit. et ap. O. E. Schulz l. c.); vallée du Fiumorbo (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 76); hêtraies du Coscione (R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 27); et localités ci-dessous.

1906. — Haut vallon de Marmano, berges du torrent, 1350 m., 21 juill., fr.!; hêtraies du versant N. de l'Incudine, descendant jusqu'aux pozzines près des bergeries d'Aluccia, 1500 m., 18 juill., fl. fr.!

1907. — Berges des ruisseaux en montant de Ghisoni au col de Sorba, 900 m., 10 mai fl.!

1910. — Col de Verde, tourbière, 1340 m., 29 juill. fr.!; Monte S. Pietro de Petreto-Bicchisano, sources dans la forêt de chênes-verts, 500 m., 27 juill. fr.!

1911. — Monte Calva, berges ombragées d'un torrent, 1000 m., 10 juill. fr.!; montagne de Cagna: sapinaie dominant le col de Fontanella, 1200 m., 5 juill. fr.!

Feuilles caulinaires plus nombreuses et plus développées. Pédicelles florifères plus grêles, longs de 2-4 mm. Etamines généralement 6. Siliques plus écartées de l'axe. — Il est évidemment exagéré de voir dans le C. flexuosa une espèce distincte, ainsi que l'a fait encore récemment M. O. E. Schulz; les exceptions portant tantôt sur un caractère, tantôt sur un autre, et les formes douteuses nous paraissent probantes à cet égard. Le procédé inverse, qui fait du C. flexuosa une simple variété du C. hirsuta, ne tient pas suffisamment compte des habitudes biologiques différentes et du faciès particulier que donne l'ensemble des caractères. MM. Rouy et Foucaud nous paraissent avoir bien jugé la valeur systématique du C. flexuosa en en fâisant une sous-espèce. L'art. 49 des Règles de la nomencl. bot. oblige à conserver le nom subspécifique choisi par ces derniers auteurs.

Quant aux « variétés » rigida Rouy et Fouc. (l. c.) et umbrosa Gr. et Godr. [Fl. Fr. I, 110 (1847); Rouy et Fouc. l. c.], ce sont de simples états individuels en rapport avec le milieu  $\pm$  sec exposé à la lumière, ou  $\pm$ 

humide et ombragé. M. O. E. Schulz les a mentionnées avec raison comme f. *umbrosa* et f. *rigida*.

† 754. **C. amara** L. *Sp.* ed. 1, 656 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 108; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 235; Coste *Fl. Fr.* I, 104; O. E. Schulz *Mon. Cardam.* 495.

Hab. — Fossés aquatiques, berges des ruisseaux de l'étage inférieur. Avril-mai. 4. Jusqu'ici seulement dans la localité suivante :

1907. — Berges marécageuses des maquis entre Alistro et Bravone, 10 m., 3 avril fl. fr.!

Cette espèce avait déjà été indiquée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 216), d'après Valle, source de renseignement bien douteuse. Les échantillons en fleurs ressemblent beaucoup au Rorippa Nasturtium-aquaticum, dont ils se distinguent facilement par les étamines à anthères violettes et les pétales du double plus grands. Le C. amara possède des siliques linéaires grèles, droites, longues de 20-40 mm., redressées sur les pédoncules étalés, tandis que le Rorippa a des siliques étalées sur le prolongement des pédoncules, largement linéaires,  $\pm$  arquées, longues de 10-18 mm.

†† 755. **C. pratensis** L. *Sp.* ed. 1, 656 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 108; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 231; Coste *Fl. Fr.* I, 105; O. E. Schulz *Mon. Cardam.* 523.

Hab. — Points ombragés humides de l'étage montagnard. Mai-juin. 4. Très rare. Forêt de Vizzavona (Ellman et Jahandiez, 25 mai 1911 fl.!).

Les auteurs de l'intéressante découverte du *C. pratensis* en Corse rapportent leurs échantillons — dont un nous a été gracieusement communiqué par M. Jahandiez — au *C. pratensis* var. praticola Rouy et Fouc. [Fl. Fr. I, 232 (1893) = C. praticola Jord. Diagn. I, 128 (1864)]. Cette détermination nous paraît tout à fait exacte. Pour M. O. E. Schulz (l. c. 537), le *C. praticola* Jord. est un simple *C. pratensis* f. praticola à feuilles du rhizome et caulinaires inférieures paucisegmentées, le segment apical très grand. Nous pensons que le monographe a eu raison : les variations de cet ordre dans le *C. pratensis* var. typica Maxim. [in Bull. acad. S¹-Pét. XVIII, 278 (1873)] n'ont qu'une mince valeur systématique, souvent même une valeur individuelle.

756. **C. Plumieri** Vill. *Prosp.* 38 (1779) et *Hist. pl. Dauph*. III, 359; Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 407; O. E. Schulz *Mon. Cardam*. 563; Coste *Fl. Fr*. I, 404 = *C. thalictroides* All. *Fl. ped*. I, 264 (1785), descr. emend.; Bert. *Fl. it*. VII, 46 = *C. hederacea* DC. *Syst.* II, 264 (1821) = *C. Bocconi* Viv. *App. fl. cors. prodr.* 4 (1825) et *App. alt.* 7; Salis in *Flora* XVII, Beibl.

33

II, 76; Jord. *Diagn*. I, 130; Mab. *Rech*. I, 9; Mars. *Cat*. 19 = *C. corsica* Sieb. ap. Turcz. in *Bull. soc. imp. nat. Moscou* XXVII, 2, 293 (1854) = *C. Plumieri* et *C. Plumieri* forme *C. hederacea* Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 229 et 230 (1893). — Exsicc. Soleirol n. 14!; Mab. n. 6!; Debeaux ann. 1868 sub: *C. Bocconi*!

Hab. — Creux des rochers à l'ubac, rocailles humides au bord des torrents, principalement des étages montagnard et subalpin, entraîné parfois par les eaux jusque dans l'étage inférieur, (20-)500-1900 m. Mars-août suivant l'altitude. 4. Répandu. Monte Alticcione (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LII) et les cimes du Cap Corse situées plus au sud (Chabert l. c.); Monte Fosco (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LX et LXI); au-dessus de Mandriale et de Nonza (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 77); Serra di Pigno (Mab. Rech. I, 10 et exsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 68; Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIX; et nombreux autres observateurs), descendant jusque dans le vallon du Fango près Bastia (Gr. et Godr. l. c.; Mab. l. c.; Debeaux exsicc. cit.); montagnes au-dessus de Borgo (Mab. l. c.); Monte Grosso de Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 17 et exsicc. cit.; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 120); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX); torrent de Brignoli au pied du Paglia Orba (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 120); vallée de la Restonica (Revel. ex Mars. Cat. 19; Ellman et Jahandiez in litt.); Monte Rotondo (Sieber ex Turcz. et O. E. Schulz II. cc.; Mab. l.c.); Monte d'Oro vers les bergeries de Tortetto [Gr. et Godr. l.c.; Jord. Diagn. I, 130; Kralik ex Rouy et Fouc. l. c. (« Tortele »); Gillot Souv. 6]; et localités ci-dessous.

1906. — Rochers au bord du torrent près de la maison forestière de Bonifatto, 550 m., 11 juill. fr.!; berges du torrent dans le vallon de Tassinetto près des bergeries de Violine, 1200 m., 27 juill. fr.!; fissures des rochers sur le versant W. du Monte d'Oro, 1800-1900 m., 12 août fl. fr.!

1907. — Rocailles fraîches près de la Fontaine de Padula, entre Vivario et Vezzani, 700 m., 13 mai fl.!

1908. – Vallée da la Melaja, pineraies, 1000 m., 5 juill. fl. fr.!

1910. — Cap Corse: Monte Stello, fissures des rochers à l'ubac, 1300 m., 16 juill. fr.!; col de Bocca Rezza sur Mandriale, rocailles, 900-1000 m., 16 juill. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, creux des rochers à l'ubac, 1500-1550 m., 13 juill fr.!

La découverte de cette espèce en Corse remonte à Boccone (Nasturtium montanum, nanum, rotundo Thalictri folio, cyrnaeum Bocc. Mus. 171, t. 116), ainsi que l'a montré Viviani (App. fl. cors. prodr. 4). Malgré la bonne figure donnée par le vieil auteur italien, Linné a cité la plante de Boccone comme synonyme de son C. graeca. Labillardière, qui paraît avoir été le premier après Boccone à retrouver le C. Plumieri, en a communiqué des échantillons à A.P. de Candolle sans indication de localité, ce qui a eu pour résultat que le C. hederacea DC, basé sur des échantillons de Labillardière, a été signalé en Syrie par l'auteur du Systèma (autres exemples: Lepidium oxyotum DC., Hutchinsia brevistyla DC.!). La distinction que de Candolle et Viviani — suivis par Jordan (Diagn. I, 130), Mabille (l. c.), Marsilly (l. c.) et Rouy et Fouc. (l. c.) — ont cherché à établir entre le C. Plumieri du Dauphiné et le C. hederacea DC. C. Bocconi Viv. de la Corse, ne résiste pas à l'examen d'une série étendue d'échantillons. Les caractères indiqués pour le C. hederacea (forme des feuilles, pédoncules une fois plus longs, style moitié plus long et épaissi, tiges plus fragiles, à rameaux très inégaux) sont purement individuels : ils peuvent être constatés sur divers échantillons dauphinois et piémontais ou corses, et vice-versa. M. Schulz a donc eu raison, selon nous, lorsqu'il a envisagé le C. Bocconi comme un synonyme pur et simple du C. Plumieri, opinion qui était déjà celle de Willdenow [Sp. pl. III, 1, 484 (1801)]. L'aire du C. Plumieri comprend, outre les Alpes occidentales, le versant S. des Alpes jusqu'au Mont-Rose et le nord des Apennins. Selon M. Schulz (op. cit. 565), l'espèce reparaîtrait en Albanie et dans le sud de la Serbie.

757. **C. resedifolia** L. *Sp.* ed. 1, 656 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 141; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 240; Coste *Fl. Fr.* I, 105; O. E. Schulz *Mon. Cardam.* 565. — Exsicc. Soleirol n. 358!; Kralik n. 473!; Reverch. ann. 1878 sub: *C. Bocconi*!; Burn. ann. 1900, n. 155, 284, 312 et 377!; Burn. ann. 1904, n. 37 et 57!

Hab. — Hêtraies, rocailles et rochers des étages subalpin et alpin, 1400-2700 m. Calcifuge. Juin-aoùt suivant l'alt. 4. Répandu dans les grands massifs du centre. Monte Grosso de Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. l. c.); Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 82 et Burn. exsicc. ann. 1900, n. 155; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 120); col de Vergio (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 358; Briq. Spic. 27 et Burn. exsicc. ann. 1904, n. 57); Paglia Orba (Lit. l. c.); près du lac de Nino (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 76; Lit. l. c.); vallon de Spiscie (Kralik et Burnouf ex Rouy et Fouc. l. c.); Monte Rotondo (Salis l. c.; Mars. Cat. 19; Doûmet in Ann. Hér. V, 197; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVI; Briq. Rech. Corse 82 et Burn. exsicc. ann. 1900, n. 284 et 312; Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr.

et Fouc. 1. c.; Monte d'Oro (Salis 1. c.; Mars. 1. c.; Kralik ex Rouy et Fouc. 1. c.; Briq. *Spic.* 27 et Burn. exsicc. ann. 1904, n. 37), et crête conduisant à la Pointe Muratello (Lit. 1. c.); forêt de Vizzavona (Lit. *Voy.* I, 41); Monte Renoso (Kralik ex Rouy et Fouc. 1. c.; Reverch. exsicc. cit.; Rotgès, Mand. et Fouc. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 86; Briq. *Rech. Corse* 26 et Burn. exsicc. ann. 4900, n. 377); col de la Cagnone (Kralik ex Rouy et Fouc. 1. c.); sommet de l'Incudine (Kralik exsicc. cit.; R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 49 et in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLVI); et localités ci-dessous.

4906. — Rochers humides de la Cime di Mufrella, 2000 m., 42 juill. fl. (f. typica)!; couloirs humides entre le Capo Ladroncello et le col d'Avartoli, 2000 m., 27 juill. fl. fr. (f. platyphylla)!; arêtes du Monte Cinto, 2500-2700 m., 29 juill. fl. fr. (f. nana)!; rocailles au sommet du Paglia Orba, 2525 m., 9 août fr. (f. nana)!; rochers du Capo al Chiostro, 2000 m., 3 août fl. fr. (f. platyphylla)!; rochers en montant des bergeries de Grotello au lac Melo, 1700 m., 4 août fl. (f. typica)!; rocailles sur le versant E. du Monte d'Oro, 2000 m., 9 août fl. fr. (f. typica)!; rocailles au col de la Cagnone, 1960 m., 21 juill. fl. fr. (f. platyphylla et f. nana)!; rochers de la Pointe Bocca d'Oro, 1950 m., 20 juill. fl. fr. (f. platyphylla)!; hêtraies en montant d'Aluccia au col du Mt Incudine, 1600 m., 18 juill. fr. (f. typica)!

1908. — Forêt de Campotile, hêtraies, 27 juin fl. fr.!

1910. — Crête de Li Tarmini, rochers duversant E., 1900 m., 30 juill. fr.!; Punta della Capella (d'Isolaccio), antres des rochers à l'ubac, 1950-2044 m., 30 juill., fr.!; M¹ Incudine, rocailles du versant S., 1900-2000 m., 25 juill. fr.!

On peut distinguer dans cette espèce, en Corse, les sous-variétés et formes suivantes :

- α' subvar. genuina Briq. = C. resedifolia O. E. Schulz l. c., sensu stricto. Feuilles caulinaires pinnatifides, à segments ovés ou oblongs, le terminal plus grand.
- a. f. platyphylla O. E. Schulz Mon. Cardam. 568 (1903) = C. resedifolia var. platyphylla Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 241 (1893).— Plante relat. élevée, lâche, à feuilles grandes, les basilaires à segment terminal très ample, les caulinaires à segments allongés, écartés.
- b. f. typica Briq. Plante moins élevée, à segments foliaires moins larges, tenant le milieu entre les formes a et b.
- c. f. nana O. E. Schulz I. c. = C. resedifolia var. gelida Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 241 (1893), non O. E. Schulz (1903), nec C. gelida Schott (1855). Plante naine, en touffes denses, à segments foliaires densément rapprochés.
- z² subvar. integrifolia Briq. = C. resedifolia var. integrifolia DC. Prodr. I, 150 (1824); O. E. Schulz Mon. Cardam. 567 = C. hamulosa Bert. Mant. fl. Alp. Apuan. 43 (1832) et Fl. it. VII, 14 = C. resedifolia var. subintegrifolia

Car. ap. Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 37 (1882) = C. resedifolia var. hamulosa Ces. Pass. et Gib. Comp. fl. it. 847 (1886) = C. resedifolia var. integrifolia et forme <math>C. insularis Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 241 (1893) = C. resedifolia var. rotundifolia Glaab in Deutsch. bot. Monatsschr. XI, 77 (1893).

Feuilles basilaires suborbiculaires ou obovées, atténuées à la base, longuement pétiolées, les caulinaires plus étroites, toutes indivises ou indistinctement et superficiellement sinuées-denticulées.

On ne peut envisager les groupes  $\alpha'$  et  $\alpha^2$  comme de véritables variétés, dans le sens de races, car on voit apparaître des individus à feuilles indivises isolément parmi ceux à feuilles divisées, avec tous les passages entre les deux extrêmes. Nulle part, les formes à feuilles indivises ne forment de colonies pures ou  $\pm$  pures. — D'autre part, les trois formes distinguées dans le groupe  $\alpha'$  (et que l'on pourrait aussi distinguer dans le groupe  $\alpha^2$ ) ne sont que de simples états en rapport avec le milieu et l'altitude. La forme nana est évidemment synonyme de la var. gelida Rouy et Fouc. En revanche, le C. resedifolia var. gelida O. E. Schulz (l. c. 567) est une plante des Alpes orientales et de Transsilvanie assez différente, à laquelle se rapportent les C. gelida Schott et C. resedifolia var. dacica Heuff. C'est ce dernier nom que doit porter le C. resedifolia var. gelida O. E. Schulz (non Rouy et Fouc.) par droit de priorité.

758. **C.** graeca L. Sp. ed. 1, 655 (1753); Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 242; Fritsch in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 323 (1895); Coste Fl. Fr. I, 104; O. E. Schulz Mon. Cardam. 574 = Pteroneurum graecum DC. Syst. II, 270 (1821). — En Corse seulement la race suivante:

Var. eriocarpa Fritsch in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 325 (1895) = Pteroneurum graecum var. eriocarpum DC. Syst. II, 270 (1821) = Pteroneurum graecum var. trichocarpum Reichb. Pt. crit. IV, tab. 397, fig. 582 (1826) = Pteroneurum Rochelianum Reichb. Deutschl. Ft. Kreuzbl. 1,69 (1837-38) ex Fritsch l. c. = Pteroneurum graecum var. lasiocarpum Boiss. et Heldr. in Boiss. Diagn. pt. or. ser. 1, II, 20 (1842) = Pteroneurum corsicum, trichocarpum et creticum Jord. Diagn. I, 131, 132 et 133 (1864) = C. graeca var. lasiocarpa Boiss. Ft. or. I, 164 (1867) = C. Rocheliana Borb. in Math. Termész. Közt. XV, 168 (1868) = C. graeca var. corsica et cretica Rouy et Fouc. Ft. Fr. I, 243 (1893).

Hab. — Points ombragés humides de l'étage montagnard, entraînée par les cours d'eaux jusque dans les aulnaies du littoral. Mai. ①. Localisée dans la région de Ghisoni-Vivario et le long des cours d'eaux qui en descendent vers la mer tyrrhénienne. Vivario, route de Vezzani et rochers au-dessus du Vecchio (Revel. in Bor. Not. III, 2 et ex Rouy et Fouc. op. cit. 243); entre le col de Sorba et Ghisoni (Mars. Cat. 20);

ravin de Gialcone dans la forêt de Marmano près Ghisoni (Rotgès in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 86); et localités ci-dessous.

1907. — Rochers frais entre le col de Morello et la fontaine de Padula, 700-800 m. (route de Vivario à Vezzani), 13 mai fl. fr.!; montée de Ghisoni au col de Sorba, berges du torrent, 900 m., 10 mai fl. fr.!; berges du Fiumorbo près de Ghisonaccia, 10 m., 2 mai fl. fr.!; vernaies à l'embouchure de la Solenzara, 7 mai fr.!

Siliques à valves couvertes de longs poils mous, denses au début, plus clairsemés à la maturité. — Nous renvoyons le lecteur au travail consciencieux de M. Fritsch (l. c.) lequel contient des détails circonstanciés sur cette race dont l'aire embrasse la Corse, la Sicile, l'Italie méridionale et la Crète, et qui reparaît dans le Banat et en Serbie.

Ainsi que l'a montré Viviani [App. fl. Cors. prodr. 4 (1825)] et que l'a répété Boreau [Not. III, 2 (1859)], cette espèce a été décrite de Sicile par Boccone [Pl. sic. p. 83 et 84, tab. 44, fig. 2) sous le nom de Sio minimo affinis siliquis latis, et confondue par Linné avec le C. Plumieri. De Candolle (Syst. II, 270) et Duby (Bot. gall. 32) n'ont indiqué le C. graeca en Corse que par suite de cette confusion. La première découverte authentique est due à Revelière et remonte au 2 juin 1858.

† 759. **C. Chelidonia** L. Sp. ed. 1,655 (1753); Coss. Notes pl. crit. 50; Rouy Suites fl. Fr. II, 2; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 236; Coste Fl. Fr. I, 104; O. E. Schulz Mon. Cardam. 582. — Exsicc. Kralik n. 472!

Hab. — Rochers et rocailles de l'étage montagnard. Mai-juin. 4. Très rare et localisé au Pigno, à la glacière de Bastia, où il a été découvert par Kralik en 1849 (exsicc. cit. et ap. Coss. l. c.).

Espèce spéciale à la Corse, l'Italie moyenne et méridionale et la Croatie.

## ARABIDOPSIS Heynh.

Ainsi que l'ont montré MM. Schinz et Thellung [in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LIII, 589 (1909)], la priorité pour le nom à donner à ce genre revient à Heynhe [in Holl et Heynh. Fl. Sachs. I, 538 (1842)]. Le nom de Stenophragma Celak. [Kvet. ok. prazsken. 75 (1870)] est beaucoupplus récent.

760. A. Thaliana Schur Enum. pl. Transs. 55 (1866); Schinz et Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LIII, 589 = Arabis Thaliana L. Sp. ed. 1, 665 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 103 = Sisymbrium Thalianum Gay in Ann. sc. nat. sér. 1, VII, 399 (1826); Coste Fl. Fr. I, 91 = Stenophragma Thalianum Celak. in Kvet. ok. prazsken. 75 (1870).

- et Prodr. Fl. Böhm. 445; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 24 = Erysimum Thalianum Beck Fl. Nieder-Österr. 480 (1892).
- Hab. Cultures, friches, sables, garigues, hêtraies, 1-4800 m. Janv.-juill. suivant l'altitude. ①. En Corse les deux variétés suivantes :
- z. Var. **genuina** Briq. = Stenophragma Thalianum Celak. l. c., sensu stricto. Exsicc. Soleirol n. 374!; Req. sub: Arabis Thaliana!; Burn. ann. 4904, n. 54!
- Hab. Répandue et abondante dans les étages inférieur et montagnard de l'île entière.
- 1907. Garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl. fr.!

Tige et axe de l'inflorescence plus épais que les pédicelles,  $\pm$  droits à la fin. Fleurs relativement grandes, hautes de 4-5 mm. Siliques longues d'env. 2 cm., très nombreuses, disposées en grappes allongées. — D'apparence très variable: atteignant jusqu'à 40 cm. ou au contraire naine [f. pusilla = Arabis Thaliana var. pusilla Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245 (1884-85) = S. Thalianum var. pusillum Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 25 (1895)]' presque glabre (f. glabrescens) ou  $\pm$  hispide (f. hispida = Arabis Thaliana var. hispida (Petit l. c.); ces formes individuelles croissent souvent pêle-mêle.

- †† β. Var. Burnatii Briq. = Stenophragma Thalianum var. Burnatii Briq. Spic. cors. 27 (1905) = Arabis Thaliana var. Burnatii Lit. Voy. II, 16 (1908). Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 56!
- Hab. Rocailles et hêtraies des étages subalpin et alpin, 1400-2050 m. Col de Vergio (Lit. *Voy*. II, 16); Pointe de Grado (Briq. I. c. et Burn. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.
- 1906. Hêtraies entre les bergeries d'Aluccia et le col du M<sup>t</sup> Incudine, 1600 m., 18 juill. fr.!
- 1908. Forêt de Campotile, hêtraie, 1600-1700 m., 28 juin fr.!; rocailles sur le versant S. du col de Ciarnente, 1500 m., 27 juin fl. fr.!
- 1910. Punta della Capella (d'Isolaccio), antres des rochers, 2000-2046 m., 30 juill. fl. fr.!

Tige très grêle; axe de l'inflorescence à entrenœuds disposés en zigzag à la maturité, presque aussi capillaires que les pédicelles. Fleurs très petites, longues d'env. 2 mm. Siliques longues de 1-1,5 cm., très peu nombreuses. Port de l'*Arabis serpyllifolia* Vill.

## TURRITIS Linn. emend.

**T.** glabra L. Sp. ed. 1, 666 (1753) = Arabis perfoliata Lamk Encycl.  $m\acute{e}th.$  I, 219 (1783); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 103; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 210; Coste Fl. Fr. I, 100 = Arabis glabra Bernh. Syst. Verz. Erf. 195 (1800); Burn. Fl. Alp. mar. I, 101.

Cette espèce figure dans la liste, donnée par Salis (in *Flora* XVII, Beibl. II, 82), des Crucifères signalées en Corse, mais qu'il n'a pas observées luimême. Nous ne sachions pas que le *T. glabra* L. ait jamais été authentiquement récolté en Corse.

## ARABIS Linn. emend.

761. **A. verna** R. Br. ap. Ait. *Hort. kew.* ed. 2, IV, 105 (1812); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 100; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 110; Coste *Fl. Fr.* I, 99 = *Hesperis verna* L. *Sp.* ed. 1, 664 (1753).

Hab. — Rochers et rocailles des étages inférieur et montagnard. Mars-juill. suivant l'altitude. ①.

α. Var. genuina Briq. = A. verna R. Br. I. c., sensu stricto. — Exsicc. Sieber sub: Arabis verna!; Soleirol n. 499!; Kralik n. 471!; Bourgeau n. 29!; Mab. n. 14!; Reverch. ann. 1879, n. 216!; Burn. ann. 1904, n. 43! Hab. — Répandue comme suit : Cap Corse (Mab. Rech. I, 9); de Bastia et Pietrabugno jusque sur les cimes du Monte Stello (Sieber exsicc.cit.; Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 76; Mab. l. c.; et nombreux autres observateurs); Serra di Pigno (Mab. l. c.); col de Teghime (Thellung in litt.; Pœverlein!); Patrimonio (Bras in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXII); St-Florent (Mab. l. c.); Furiani (Thellung in litt.); Biguglia (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); Cervione (Salis I. c.); env. d'Orezza (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV); Calenzana (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 118); Calvi (Mab. l. c.); montagne de Caporalino (Briq. Spic. 27 et Burn. exsicc. cit.); env. de Corté (Req. ex Parl. Fl. it. IX, 878; Mab. l. c.; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 76; et autres observateurs); Ghisoni (Rotgès in litt.); Vizzavona (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII); forêt de Teti (Mars. Cat. 19); vallée de Lava (Mars. l. c.); env. d'Ajaccio (Bourgeau exsicc. cit.; Mars. l.c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; et nombreux autres observateurs); Serra di Scopamène (Reverch.

exsicc. cit.); Sartène (ex Gr. et Godr. I. c.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit. et ap. Parl. I. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: lieux arides près du Couvent de la Tour de Sénèque, au-dessus de Luri, 450 m., 8 juill. fr.! — Rochers calcaires au col de San Colombano, 650 m., 10 juill. fr.!; rochers calcaires de la cime de S. Angelo, 1100 m., 15 juill. fr.!

1907. — Cap Corse: Pointe de Golfidoni, rocailles, 500 m., 27 avril fl. fr.!; Ste-Lucie sur Bastia, 16 avril fl.!; rochers sur le versant E. du col de Teghime, 400 m., 23 avril fl. fr.!; montagne des Stretti, rochers, calc., 100 m., 25 avril fl. fr.! — Garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl. fr.!; garigues sur Palasca, 600 m., 19 avril fl.!; rocailles sous forêt entre Vezzani et la fontaine de Padula, 600-700 m., 13 mai fl. fr.!; Pointe de l'Aquella, rochers ombragés, 250-370 m., calc., 4 mai fr.!

Siliques glabres. — Peu de Crucifères ont une apparence plus variable que celle-ci. Les dimensions oscillent entre 3 et 50 centimètres!; la tige est nue et subscapiforme ou feuillée; les feuilles sont très petites et subentières ou très grandes, grossièrement sinuées dentées ou embrassantes [= A. auriculata Salis in Flora XVII, Beibl. II, 76 (1834); non Lamk]. On trouve ces diverses modifications pêle-mêle avec tous les passages possibles, elles n'ont qu'une valeur individuelle.

- †† β. Var. dasycarpa Godr. ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 211 (1893). Hab. Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); Corté (Bernard ex Rouy et Fouc. l. c.).
  - « Siliques pubérulentes ou hispides » (Rouy et Fouc. l. c.).

**A.** auriculata Lamk *Encycl. méth.* 1, 219 (1783); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 100; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 212; Coste *Fl. Fr.* I, 101.

Espèce indiquée dubitativement à Cervione par Salis (in *Flora* XVII, Beibl. II, 76) par confusion avec des échantillons géants de l'*A. verna* R. Br. L'*A. auriculata* n'a pas jusqu'à présent été authentiquement observé en Corse.

- 762. **A. hirsuta** Scop. Fl. carn. ed. 2, II, 30 (1772); Gren. Fl. ch. jurass. 52; Burn. Fl. Alp. mar. I, 98; Beck Fl. Nieder-Öst. 458; Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 215; Coste Fl. Fr. 1, 100 = Turritis hirsuta L. Sp. ed. 1, 666 (1753) = A. contracta Spenn. Fl. frib. 925 (1829); Celak. Prodr. Fl. Böhm. 453.
- Hab. Rocailles et rochers des étages inférieur et montagnard. Mars-juill. suivant l'altitude et l'exposition. ¥.

Un examen attentif de la presque totalité des espèces jordaniennes de ce groupe, d'après les originaux de l'herbier Burnat, nous a convaincu que leur valeur systématique est à peu près nulle. On peut comparer l'importance de leurs caractères (comme dans le *Draba verna*) à ceux qui permettent de distinguer — pour nous servir d'une image un peu familière — les représentants de la famille des Bourbon de ceux de la famille des Bonaparte! C'est dire que le nombre de ces formes pourrait être presque indéfiniment multiplié sans que le nombre descombinaisons de caractères possibles soit épuisé. Les trois races ci-dessous ont été parfaitement élucidées par M. Burnat (l. c.), dont nous adoptons l'arrangement.

††  $\alpha$ . Var. ovata Wallr. Sched. crit. 356 (1822) = A. hirsuta Scop. 1. c., sensu stricto; Koch Syn. ed. 2, 42 = A. hirsuta subsp. sessilifolia Gaud. Fl. helv. IV, 313 (1829) = A. hirsuta var. genuina Dæll Rhein. Fl. 578 (1843) = A. contracta var. a Celak. 1. c. = A. hirsuta var.  $\alpha$ . Burn. Fl. Alp. mar. I, 98 (1892) = A. hirsuta var. typica Beck Fl. Nieder-Öst. 458 (1892) p. p. = A. hirsuta subsp. hirsuta Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 215 (1893).

Hab. — Serra di Pigno (Billiet in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. CXIX); col de Teghime (Pœverlein!); env. de Bonifacio (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXIX); et localités ci-dessous.

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, buxaie, 1180 m., 15 juill. fr. !!

1907. — Cap Corse: col de Santa Lucia entre Piano et Luri, clairières des pineraies, 400 m., 26 avril fl.!; montagne des Stretti, rocailles, calc., 500 m., 25 avril fl. fr.!; mont S. Angelo près St-Florent, rochers, calc., 200 m., 24 avril fl.! — Vallée inf. de la Solenzara, rocailles ombragées, calc., 250-370 m., 4 mai fl. fr.!

Poils de la partie inférieure des tiges ± étalés, la plupart simples; feuilles caulinaires embrassantes, subarrondies, tronquées, subcordées ou obtusément auriculées à la base; valves de la silique à nervure médiane en général bien marquée et visible jusque près du style à la maturité.

β. Var. sagittata Wallr. Sched. crit. 356 (1822), excl. syn. Bertol. et Pers.; Garcke Fl. Deutschl. ed. 13, 27 (1878); Burn. Fl. Alp. mar. I, 98; non Dœll (1843) = A. sagittata DC. Fl. fr. V, 592 (1815); Koch Syn. ed. 2, 42; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 102; Coss. Comp. fl. atl. II, 119 = A. sagittata var. Gerardiana DC. Syst. II, 222 (1821) p.p. = A. hirsuta subsp. sagittata Gaud. Fl. helv. IV, 315 (1829), excl. syn. Bert. et Pers.; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 217 = A. hirsuta var. sagittifolia Moris Fl. sard. I, 151 (1837) = A. contracta var. b Celak. l. c. — Exsicc. Kralik sub: A. hirsuta!; Burn. ann. 1904, n. 42!

Hab. — Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIX);

Griggione (Petit in *Bot. Tidsskr*. XIV, 245); de Bastia jusque sur les sommets du Cap Corse (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 76; Mab. ex Mars. *Cat.* 49) et au col de Teghime (Pœverlein!; Thellung in litt.); env. d'Orezza (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXV); Belgodère (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 128); Calvi (Fouc. et Sim. l. c.); montagne de Caporalino (Briq. *Spic.* 27 et exsicc. cit.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Req. ex Mars. l. c.; Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 358; Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Montagne de Pedana, balmes, calc., 580 m., 14 mai fl. fr.!; Santa Manza, oliveraies, calc., 30 m., 6 mai fl. fr.!

Indument caulinaire de la var. α, mais feuilles caulinaires ± sagittées, à oreillettes bien développées; siliques mûres à nervure médiane disparaissant vers le milieu des valves. — Race reliée à la précédente par des transitions multiples et qui ne saurait, selon nous, avoir une valeur subspécifique.

†† γ. Var. Gerardiana Briq. = A. nemorensis Wolf in Hofm. Deutschl. Fl. ed. 2, II, 58 (1800) = Turritis sagittata Bert. Pl. gen. 79 (1804) = Turritis hirsuta subsp. planisiliqua Pers. Syn. II, 205 (1807) = Turritis Gerardi Bess. Prim. β. Gal. II, 87 (1809) = A. sagittata var. Gerardiana DC. Syst. II, 222 (1821), excl. syn. nonn. = A. sagittata Wimm. et Grab. Fl. Sil. I, 269 (1829) = A. Gerardi Bess. in Koch Röhlings Deutschl. Fl. IV, 618 (1833); Koch Syn. ed. 1, 38; Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 102 = A. hirsuta var. sagittata Dæll Rhein. Fl. 578 (1843), non alior. = A. hirsuta var. Gerardi O. Kuntze Taschen-Fl. Leipz. 176 (1867); Burn. Fl. Alp. mar. I, 99 = A. contracta var. c Celak. l. c. = A. rigidula, A. virescens, A. permixta et A. Kochii Jord. Diagn. 1, 109-112 (1864) = A. hirsuta var. Kochii et A. hirsuta forme A. rigidula (incl. var. α-γ) Rouy et Fouc. Fl. Fl. I, 218 (1893).

Hab. — Bastia, Cardo (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 112); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 128); Bonifacio (Kralik ex Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 219; Pœverlein!); et localité ci-dessous.

1907. — Montagne de Caporalino, rochers, calc., 450-650 m., 11 mai fl. fr.

Poils de la partie inférieure des tiges appliqués, la plupart rameux ou en navette ; feuilles caulinaires ± auriculées-sagittées ; siliques mûres à nervure médiane prolongée au-delà du milieu des valves. — Cette race

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Persoon (op. cit.) distinguait les sous-espèces au moyen d'un astérisque et faisait précéder les sous-variétés d'un chiffre grec.

 $\dot{a}$  indument très caractéristique dans ses formes typiques est cependant réliée avec les var.  $\alpha$  et  $\beta$  par des formes intermédiaires.

763. **A. muralis** Bert. *Rar. pl. Lig.* II, 37 (1806) et *Fl. it.* VII, 135; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 102; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 220; Coste *Fl. Fr.* I, 100.

Hab. — Rochers, 30-1900 m. Calcicole très préférent, mais non exclusif. Avril-juill. suivant l'altitude et l'exposition. ¥. Assez répandu. Monte Fosco (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LX et LXII) et en général sur les cimes du Cap Corse, du Monte Stello au ravin du Bevinco (Salis in Flora XVII, Beibl, II, 76); env. de Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 19); col de Teghime, versant E. (Pœverlein!); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX; Lit. Voy. I, 8); Monte Grosso, 1900 m. (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 119); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII); env. de Bonifacio (Mars. 1. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Rochers calcaires au col de San Colombano, 600 m., 10 juill. fr.!; rochers calcaires de la Cime de la Chapelle de S. Angelo, 1180 m., 15 juill. fr.!; vieux murs du fort gênois au col de Vizzavona, 1100 m., 15 juill. fr.!

1907. — Cap Corse: rochers du col de Teghime, versant E., 400 m., 23 avril fl.!; cluse des Stretti de S<sup>t</sup>-Florent, balmes, calc., 30 m., 23 avril fl.!; rocailles du M<sup>t</sup> S. Angelo près S<sup>t</sup>-Florent, 200 m., 24 avril fl. fr.! — Montagne de Pedana, rocailles, calc., 500 m., 14 mai fl. fr.!; rochers de la montagne de Caporalino, 400-650 m., calc., 11 mai fl. fr.!; partie inférieure du vallon du Rio Stretto près Francardo, 300 m., calc., 14 mai fl. fr.!; cime de la Chapelle de S. Angelo, rochers, 1150 m., calc., 13 mai fl.!; rochers entre Vezzani et la Fontaine de Padula, 600-700 m., 13 mai fl.!; gorges de l'Inzecca, 300-600 m., rochers porphyriens, 8 mai fr.!; vallée inf. de la Solenzara, rochers des fours à chaux, calc., 150-200 m., 3 mai fl.!; Pointe de l'Aquella, rochers, calc., 250-370 m., 4 mai fl. fr.!

1910. - Punta del Fornello, rochers, calc., 1900 m., 25 juill. fr.!

1911. — Monte Santo, rochers, calc., 600 m., 2 juill. fr.!; Calancha Murata, rochers granitiques du versant E., 1450 m., 11 juill. fr.!

La corolle est le plus souvent blanche en Corse, mais en certains endroits (cime de la Chapelle de S. Angelo et fours à chaux de la Solenzara!) elle varie rose ou blanche d'un échantillon à l'autre. Les A. muricola Jord., rosella Jord. et saxigena Jord. [Diagn. I, 125-127 (1864)] devenus les A. muralis var. genuina, rosella et saxigena Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 220 (1893) représentent des formes individuelles ou locales, dont le nombre pourrait être sans peine multiplié, la couleur des pétales variant indépendamment de la grandeur de la corolle, de l'ampleur et du degré de dente-lure des feuilles, ainsi que de l'indument.

764. **A. alpina** L. *Sp.* ed. 1, 664 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 104; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 222; Coste *Fl. Fr.* I, 98.

Espèce polymorphe. — On peut distinguer en Corse les subdivisions suivantes :

- I. Subsp. eu-alpina Briq. = A. alpina L., sensu stricto; Wettst. Beitr. Fl. Alb. 17; Hayek Fl. Steierm. I, 474.
- Hab. Rochers et rocailles des étages subalpin et alpin, descendant rarement dans l'étage montagnard, 1000-2600 m. Mai-août suivant l'altitude et l'exposition. 4.

Rejets stériles généralement peu nombreux. Feuilles des axes florifères vertes ou virescentes. Fleurs relativement petites. Pétales cunéiformes, graduellement atténués en onglet, longs de 7-40 mm., larges de 2,5-3,5 mm. Silique atteignant jusqu'à 6 cm. Semences à ailes relativement larges. — Deux races:

- ††  $\alpha$ . Var. typica Beck Fl. Nieder-Öst. 457 (1892) = A. alpina subsp. Linnaeana Wettst. Beitr. Fl. Alb. 18 (1892); Hayek Fl. Steierm. I, 474 = A. alpina var. genuina, crispata, saxeticola, Clusiana (excl. syn. A. monticolae Jord.), Verloti et declinata Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 223 et 224 (1893). Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: A. alpina!; Burn. ann. 1900, n. 298! et ann. 1904, n. 40 et 41!
- Hab. Etage alpin des grands massifs du centre; exceptionnellement dans les forêts de l'étage montagnard. Capo al Berdato (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 120); Punta Artica (Lit. l. c.); Monte Piano (Burnouf ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 224); Monte Rotondo (Mab. ex Mars. Cat. 19; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVI; Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.; Briq. Rech. Corse 21 et Burn. exsicc. n. 298; Lit. l. c.); Monte d'Oro (Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.; Briq. Spic. 26 et Burn. exsicc. n. 40); col muletier entre Vizzavona et Ghisoni (Briq. Spic. 26 et Burn. exsicc. n. 41!); Monte Renoso (Rev. in Mars. Cat. 19; Reverch. exsicc. cit.; Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.; Rotgès ap. Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 86; Lit. l. c.), descendant jusque dans la forèt de Marmano (Rotgès ap. Fouc. l. c.); et localités ci-dessous.
  - 1906. Rocailles du Monte Rotondo, 2600 m., 6 août fl.!
- 1908. Rochers du Monte Padro, 2100 m., 4 juill., fl. fr.!; rochers ombragés à l'ubac dans la vallée de Tavignano, 1000 m., 28 juin fr.! (descendu des hauteurs).

Poils hérissés peu denses sur tout l'appareil végétatif, donnant à la

45

plante une apparence verte. Corolle en général plus petite que dans la variété suivante. - Race extrêmement variable sous l'action du milieu. Ainsi que l'a fait observer M. de Wettstein (l. c.), les extrêmes sont représentés par la var. Clusiana DC. [Syst. II, 217 (1821); Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 223 = A. Clusiana Schrank Fl. mon. II, 125 (1812)] à feuilles très grandes, minces, glabrescentes et à rejets très allongés, et la var. nana Baumg. [Enum. fl. Transs. II, 268 (1816) = var. Verloti Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 223 (1893)], réduite, à feuilles épaisses, petites et à rejets courts. Ce sont là des variations d'intérêt écologique et non pas des variétés dans le sens de races. L'A. saxeticola Jord. [Diagn. I, 106 (1864)  $\equiv$  A. alpina subsp. saxeticola Wettst. l. c. (1892) = A. alpina var. saxeticola Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 223 (1893)] du Bugey, dont nous avons sous les yeux des originaux, doit être caractérisé par des feuilles plus étroites, des fleurs assez petites et des siliques relativement étroites. Mais ces caractères sont individuels; il est facile de sélectionner dans les localités classiques du Bugey, que nous avons souvent explorées, des *individus* répondant à ce type au milieu d'autres qui ne le représentent pas. Schur [Enum. pl. Transs. 42 (1866)] mentionne sans le décrire un A. alpina var. declinata auquel il donne en synonyme l'A. declinata Tausch. MM. Rouy et Fouc. (op. cit. 224) renvoient pour cette espèce au « Flora 1832 »; nous n'avons pas su la retrouver dans le tome XV (ann. 1832) de ce périodique. Si Tausch a réellement décrit en 1832 un A. declinata basé sur une forme d'A. alpina, il ne faudrait pas le confondre avec l'A. declinata Schrad. [Index sem. hort. gætt. ann. 1831 et 1832 et in Linnaea VIII, Litt.-Ber. 22 (1833)], simple forme de l'A. Hollboelli Hornem. [Fl. dan. II, tab. 1879] (1827)] de l'Amérique du Nord. Quoi qu'il en soit, la variété des auteurs français, basée sur des individus à feuilles caulinaires peu et légèrement dentées ou subentières, n'a pas pour nous une valeur supérieure à celle des formes discutées ci-dessus.

† β. Var. crispata Koch Syn. ed. 1, 38 (1837) p.p.; Cariot Et. fl. éd. 3, 33 = A. crispata Willd. Enum. hort. berol. 684 (1809) = A. undulata Link Enum. hort. berol. II, 161 (1833) = A. canescens Brocchi in Moretti Bibl. ital. XXIX, 90 = A. monticola Jord. Diagn. I, 106 (1864) = A. alpina subsp. crispata Wettst. Beitr. Fl. Alb. 18 (1892); Hayek Fl. Steierm. I, 474 = A. alpina var. corsica Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 224 (1893). — Exsicc. Burn. 1900, n. 134, 208 et 331!

Hab. — Bien plus répandue que la variété précédente, s'élevant rarement aussi haut et descendant plus bas, distribuée depuis le massif de Tende jusqu'à la montagne de Cagna. Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXX; Lit. Voy. I, 8); Monte Grosso di Calvi (Req. ex Caruel Fl. it. IX, 864); Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 12 et Burn. exsicc. n. 134); Niolo [Kralik ex Rouy et Fouc. l. c. (« Piolo »)]; Monte Piano près Corté (Burnouf ex Rouy et Fouc. l. c.); Monte Rotondo

près des bergeries de Timozzo (Briq. op. cit. 19 et Burn. exsicc. n. 208); Vizzavona (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. CXXV); Pointe de Grado (Lutz ibid. CXXVIII); col de Sorba (Mars. *Cat.* 19; Burn. exsicc. n. 331; Rouy *Fl. Fr.* XI, 395); Monte Renoso (Jord. *Diagn.* I, 408); M<sup>t</sup> Incudine (R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 49); Coscione (Rev. ex Mars. l. c.; R. Maire in Rouy *Rev.* cit. 25); entre le plateau d'Ese et le vallon des Pozzi (Req. ex Caruel l. c.); montagne de Cagna (Rev. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

- 1906. Creux des rochers de la Cima della Statoja, 2300 m., 26 juill. fr.!; couloirs humides des arêtes entre le Capo Ladroncello et le col d'Avartoli, 2000 m., 27 juill. fr.!; col de Bocca Valle Bonna, versant N., rochers 1900 m., 31 juill. fr.!; rochers du Capo Bianco, versant d'Urcula, 2300 m., et au sommet à 2500 m., 7 août fr.!; rochers sur le versant N. du Capo al Berdato, 2550 m., 7 août fr.!; rocailles du Capo al Chiostro, 2290 m., 3 août fr.!; rochers au bord du lac Melo, 1800 m., 4 août fr.!; rochers herbeux en allant de Marmano à Vizzavona par le sentier muletier de la forêt de Ghisoni, 1100-1200 m., 21 juill. fr.!; rochers au col de Cagnone, 1950 m., 21 juill., fr.!; antres des rochers entre les pointes de Monte et de Bocca d'Oro, 1800-1950 m., 20 juill. fl. fr.!
- 1907. Monte Grima Seta et Monte Asto, rochers, 1500 m., 15 mai fl.!; rochers de la forêt de Vezzani près de Padula, 13 mai fl.!; montée de Ghisoni au col de Sorba, berges des torrents, 900 m., 10 mai fl. et jeunes fr.!
- 1910. Monte Grosso de Bastelica, rochers, 1800 m., 30 juill. fr.!; Punta della Capella (d'Isolaccio), antres des rochers à l'ubac, 1900-2046 m., 30 juill. fr.!; Monte Incudine, cheminées des rochers du sommet versant N. et rochers ombragés du versant S., 1900-2000 m., 25 juill. fr.!; Punta del Fornello, rochers, calc., 1900 m., 25 juill. fr.!
- 1911. Fourches de Bavella, rochers et roçailles à l'ubac, 1400-1550 m., 13 juill. fr.!; Calancha Murata, versant E., cheminées des rochers à l'ubac, 1400-1450 m., 11 juill. fr.!; Punta Quercitella, versant E., creux de rochers, 1200-1400 m., 10 juill. fr.!

Caractères de la variété précédente, mais rosettes et rejets à feuilles très velues, grises-cendrées; tiges florifères plus velues. — Passe à la variété précédente par de multiples transitions.

L'A. crispata Willd. a été généralement méconnu. Cette méconnaissance remonte à Koch [Röhling's Deutschl. Fl. IV, 616 (1833)] qui a déclaré, d'après les échant. originaux, ne voir dans l'espèce de Willdenow qu'une forme de l'A. alpina à marges foliaires un peu ondulées entre les dents plus marquées, détail effectivement sans importance, qui se retrouve çà et là sur des échantillons de diverses formes d'ailleurs différentes de l'A. alpina. Aussi était-il à peine nécessaire de créer un nom nouveau pour les échantillons de l'A. alpina var. typica porteurs de cette particularité [A. alpina f. pseudocrispata Dalla Torr. et Sarnth. Fl. Tir. und Vorarlb. VI, 396 (1909)]. Ce qui rend explicable que Koch se soit atta-

ché à ce minuscule détail, c'est non seulement le nom spécifique choisi par Willdenow, mais encore le fait que les descriptions données par Willdenow (op. cit. 683 et 684) pour les A. alpina et crispata n'insistent pas assez clairement sur les caractères essentiels des deux groupes. Il n'y a cependant pas de doutes sur l'interprétation de l'A. crispata, car pour l'A. alpina l'auteur ne fait aucune mention de l'indument, tandisque pour l'A. crispata il dit expressément : « foliis.... cauleque pubescentibus » et « Pili 2 s. 3-furcati in tota planta ». L'aire citée (Carniole) rentre dans celle qui est actuellement connue pour la var. crispata telle que nous l'entendons. Nous ne voyons guère que Cariot (op. cit. et éditions suivantes) qui ait bien compris l'espèce de Willdenow. Plus tard enfin, M. de Wettstein (op. cit.) a achevé de préciser l'A. crispata, signalé par lui avec raison comme caractéristique pour la Corse, le versant sud des Alpes, l'Italie supérieure et le nord de la péninsule balkanique. Il convient d'ajouter, qu'à l'ouest, cette variété s'étend jusqu'en Espagne et que, dans les Alpes occidentales, elle remonte au nord jusque dans le Jura méridional. — L'A. monticola Jord., tant d'après la description [comme l'a déjà dit M. de Wettstein (l. c.)] que d'après les originaux de l'auteur (in herb. Burnat), est exactement synonyme de l'A. crispata tel que Cariot, M. de Wettstein et nous l'entendons. C'est à tort que MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. I, 223) l'ont rattaché à l'A. Clusiana Schk.— M. de Hayek attribue à l'A. crispata un axe d'inflorescence et des pédicelles glabres. Cette particularité, en contradiction avec la diagnose de Willdenow et dont M. de Wettstein n'avait pas parlé, est très inconstante et ne caractérise pas l'A. crispata en Corse. - La valeur subspécifique donnée à l'A. crispata par MM. de Wettstein et de Hayek nous paraît exagérée; les multiples transitions qui relient les var. α et β dans les parties méridionales de l'aire de l'A. alpina nous empêchent de voir dans l'A. crispata autre chose qu'une simple race encore incomplètement différenciée.

++ γ. Var. pseudo-sicula Briq., var. nov.

Hab. — Rochers calcaires de l'étage montagnard. Jusqu'ici seulement dans la localité suivante :

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, falaise N., calc., 1100 m., 15 juill. fr.!

1907. — lbidem, 13 mai fl.!

Praecedenti affinis, sed robustior, foliis basilaribus ample obovatis, regulariter profunde crenatis, crassis, dense tomentoso-cinereis, nunc purpurascenti-cinereis, caulinaribus amplis valide serratis. Corolla majuscula, sepalis 4-5 mm. longis, petalis fere 10 mm. altis. Siliqua robusta antecedentium. — Habitus *A. caucasicae* Willd. a qua corolla multo minore differt.

Peut-être n'est-ce là qu'une forme extrême de la variété précédente? Son faciès particulier et les rapports évidents qu'elle présente avec la forme sicilienne de la sous-espèce suivante nous engagent à la présenter, au moins provisoirement, comme une race distincte.

II. Subsp. caucasica Briq. = A. caucasica Willd. Enum. hort. terol. 45 (1809); Wettst. Beitr. Fl. Alb. 18 = A. albida Stev. Cat. hort. Gorenk. 51 (1812); Boiss. Fl. or. I, 174 = A. sicula Stev. in Bull. nat. Mosc. XIX, I, 300 (1856) = A. alpina Griseb. Spic. fl. rumel. I, 246 (1843) = A. alpina var. grandiflora Car. Fl. it. IX, 863 (1893).

Rejets stériles généralement nombreux. Feuilles des axes florifères généralement plus densément poilues que dans la sous-esp. I. Fleurs relativement grandes. Pétales obovés, ± brusquement contractés en onglet, longs de 12-18 mm., larges de 3,5-8 mm. Siliques généralement un peu plus courtes. Semences à ailes relativement étroites.

Les variations ambiguës (A. alpina var. pseudosicula Briq., A. alpina var. flavescens Griseb., etc.) qui relient l'A. caucasica à l'A. alpina proprement dit, ne permettent pas de donner au premier de ces groupes une valeur supérieure à celle d'une sous-espèce, que nous mentionnons ici pour permettre une comparaison avec les races corses de l'A. alpina. L'aire de la sous-esp. caucasica est franchement méditerranéenne : elle s'étend des îles Canaries au Caucase en touchant aux montagnes d'Algérie, de Sicile, de Calabre, de Grèce, de Turquie, de Syrie et d'Asie mineure.

†† 765. **A. turrita** L. *Sp.* ed. 1, 665 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 106; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 224; Coste *Fl. Fr.* I, 99.

Hab. — Rochers ombragés des étages inférieur et montagnard, 450-800 m. Avril-mai. 4. Rare. Env. de Corté (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXX); env. de Ghisoni (Le Grand in Bull. ass. fr. bot. II, 63; Rotgès in litt.); et localité ci-dessous.

1907. — Montagne de Caporalino, rochers et rocailles calc., 450-650 m., 11 mai fl. fr.!

Nos échantillons appartiennent à la var. leiocarpa Rouy et Fouc. (l. c.) à siliques glabres.

#### **ALLIARIA** Adans.

766. **A. officinalis** Andrz. in Marsch.-Bieb. *Fl. taur.-cauc*. III, 445 (1819); Rouy et Fouc. *Fl. Fr*. II, 26 = *Erysimum Alliaria* L. *Sp*. ed. 1, 660 (1753) = *Sisymbrium Alliaria* Scop. *Fl. carn*. ed. 2, II, 26 (1772); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 95; Coste *Fl. Fr*. I, 91. — Exsicc. Reverch. ann. 1885 sub: *Sisymbrium Alliaria*!

Hab. — Oliveraies, points ombragés des étages inférieur et montagnard, 5-4000 m. Avril-mai. 4. Disséminé. Oliveraies au bord du ruisseau de la Mandriale à Miomo et à Griggione (Deb. Not. 60); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 80); Patrimonio (Rotgès in litt.);

Poggio d'Oletta (Rotgès in litt.); Evisa (Reverch. exsicc. cit.); Vico (Mars. Cat. 18); Vizzavona (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXV); Bastelica (Req. ex Caruel Fl. it. IX, 935); Sartène, bord de la route allant au Rizzanèse (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 358); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: oliveraies à Pino, 150 m., 26 avril fl.! — Montagne de Caporalino, gorges rocailleuses du versant N., calc., 450-650 m., 11 mai fl.!; Cime de la Chapelle de S. Angelo, rocailles sous les chênesverts, 900 m., calc., 13 mai fl.!

#### **ISATIS** L. emend.

- 767. **I. tinctoria** L. *Sp.* ed. 1, 670 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 133; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 99; Coste *Fl. Fr.* I, 124.
- Hab. Garigues, rocailles, friches des étages inférieur et montagnard. Mai-juill. ②-4. Répandu sous les trois variétés suivantes :
- α. Var. sativa DC. Syst. II, 570 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 133 = I. tinctoria formes I. tinctoria et I. campestris (p. p.) Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 100 (1895).
- Hab. Cap Corse (Mars. Cat. 21); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 80; Doûmet in Ann. Hér. V, 211; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIII; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129; et autres observateurs); Biguglia (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 64); Ile Rousse (Fouc. et Sim. 1. c.); entre Ile Rousse et Corbara (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 358) et en général dans la Balagne (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 513); Corté (Doûmet op. cit. 201; Gillot Souv. 2) et de Corté à Bastia (Mars. 1. c.; Thellung in Iitt.).

Tiges et feuilles glabres, glaucescentes. Silicules glabres, mesurant  $10\text{-}18 \times 2,5\text{-}5$  mm. de surface.

†† β. Var. hirsuta DC. Syst. II, 570 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 133 = I. tinctoria forme I. campestris var. hirsuta Rouy et Fouc. op. cit. 100 (1893). — Exsicc. Debeaux ann. 1868 et 1869 sub: I. tinctoria var.!

Hab. — Env. de Bastia (Debeaux exsicc. cit.; Kesselmeyer in herb. Deless.!; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIII; Lit. *Voy.* II, 2); Ponte alla Leccia (Lit. *Voy.* I, 3); Belgodère (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 129); et localités ci-dessous.

1906. — Talus arides à Omessa, 250 m., 14 juill. fl. fr.!; rocailles de la vallée du Tavignano au-dessus de Corté, 600 m., 26 juill. fl. fr.!

Tiges et feuilles hérissées, ces dernières souvent plus serrées et plus étroites. Silicules glabres comme dans la var. «. — Race méridionale probablement très répandue en Corse, mais confondue avec la précédente.

 $+\gamma$ . Var. canescens Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 134 (1847) = I. canescens DC. Fl. fr. V, 598 (1815) = I. lusitanica Moris Fl. sard. I, 114 (1837); non alior. = I. tinctoria forme I. canescens Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 100 (1895).

Hab. — Env. de Bastia (Shuttl. *Enum*. 6; Bernard ex Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* 11, 101).

Tiges et feuilles  $\pm$  pubescentes. Silicules brièvement et densément pubescentes ou subtomenteuses, plus grandes que dans les variétés précédentes, mesurant  $45-25 \times 5-6$  mm. de surface.

#### BUNIAS L.

768. **B. Erucago** L. *Sp.* ed. 1, 670 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 133; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 165; Coste *Fl. Fr.* I, 123 = *Erucago campestris* Desv. in *Journ. de Bot.* III, 168 (1813).— Exsicc. Soleirol n. 472!; Kralik n. 474 a!; Mab. n. 343!; Debeaux n. 34!; Reverch. ann. 1878 sub: *B. Erucago*!; Burn. ann. 1904, n. 52!

Hab. — Moissons, cultures, friches, garigues sableuses des étages inférieur et montagnard. Mars-juillet. ①. Répandu et abondant dans l'île entière.

1907. — Pietralba, friches, 450 m., 14 mai fr.!; garigues à Ostriconi, 20 avril fl.!; Ile Rousse, moissons, 20 avril fl.!

1911. — Sotta, moissons, 80 m., 4 juill. fr.!

Les échant. corses que nous avons vus en fruits mûrs appartiennent à la var. macroptera Ducomm. [Taschenb. schw. Bot. 81 (1869); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 166 = B. macroptera Reichb. Fl. germ. exc. 654 (1833); Jord. Diagn. I, 344] à siliques pourvues de crêtes ± membraneuses, très développées, généralement incisées-dentées, plus rarement aiguës ou presque indivises. Les feuilles basilaires sont roncinées. — M. Rotgès nous signale en plusieurs endroits (Pietranera, Ghisoni, Zicavo) la var. genuina Ducomm. [Taschenb. schw. Bot. 80 (1869) = B. brachyptera Jord. Diagn. I, 343 (1864) = B. Érucago var. brachyptera Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 166 (1895)] à crêtes plus courtes, ne dépassant pas en longueur le diamètre du fruit. — Mais lorsqu'on envisage un matériel de comparaison étendu, on constate dans la longueur absolue des crêtes des variations

51

individuelles notables. Nous ne croyons donc pas que les formes distinguées d'après ces caractères aient une valeur supérieure à celle de simples formes ou sous-variétés.

## CHEIRANTHUS L. emend.

**C. Cheiri** L. Sp. ed. 1, 661 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 86; Rouy et Fouc. Fl. Fr. 1, 496; Coste Fl. Fr. 1, 85.

Espèce d'Orient souvent cultivée, çà et là subspontanée sur les vieux nurs, et naturalisée à Bonifacio à la base des rochers de la citadelle (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XXVIII, sess. extr. CXL; Boy. *Fl. Sud Corse* 57).

### **HESPERIS** L. emend.

**H. matronalis** L. Sp. ed. 1, 663 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 82; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 2; Coste Fl. Fr. I, 82.

Espèce signalée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 229) d'après Jaussin : elle n'y est que cultivée dans les jardins, rarement subspontanée au voisinage immédiat de ceux-ci.

### MALCOLMIA <sup>1</sup> R. Br.

- 769. **M. ramosissima** Thell. Fl. adv. Montp. 285 (1912) = Hesperis ramosissima Desf. Fl. atl. II, 91, t. 461 (4799); Biv. Sic. pl. cent. II, 29 (4806); Viv. Fl. cors. diagn. 41; Lois. Fl. gall. II, 77, tab. 41; Batt. et Trab. Fl. Alg. I, 69, note = Hesperis parviflora DC. Fl. fr. IV, 654 (4805) = Hesperis pumila Poir. Encycl. Suppl. III, 494 (4813) = M. parviflora DC. Syst. II, 442 (4821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 83; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 6; Coste Fl. Fr. I, 83. Exsicc. Soleirol n. 494!; Req. sub: M. parviflora!; Kralik sub: M. parviflora!; Mab. n. 404!; Debeaux ann. 4869 sub: M. parviflora!
- Hab. Sables maritimes. Mars-juillet. ①. Halophile. Répandu et abondant sur les deux côtes du Cap Corse à Bonifacio.
- 1910. Pont de Fautea entre Solenzara et Ste-Lucie, sables maritimes, 20 juill. fl. fr.!
- †† 770. **M. nana** Boiss. Fl. or. 1, 222 (1867), ampl. = Sisymbrium nanum DC. Syst. 11, 486 (1824): Coss. in Bull. soc. bot. Fr. X, 397 (1867)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomen utique conservandum: Règl. nom. bot. art. 20 et p. 80. — R. Brown a écrit Malcomia par suite d'une erreur typographique. Le genre a été dédié à William Malcolm.

et Comp. fl. atl. II, 137 = Sisymbrium binerve C. A. Mey. Enum. Cauc. 189 (1831) = M. binervis Boiss. in Ann. sc. nat., sér. 2, XVII, 71 (1842); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 7; Coste Fl. Fr. I, 84 = Maresia binervis Pom. Nouv. mat. fl. atl. 228 (1874) = Maresia nana Batt. et Trab. Fl. Alg. 68 (1888).

Diffère du *M. parviflora* DC., auquel il ressemble beaucoup, pendant l'anthèse: par le style à stigmate capité, tronqué-bilobé, à lobes courts et arrondis (et non pas à lobes stigmatiques connivents en un stigmate ogivo-conique); à la maturité: par la cloison de la silique à nervures réunies en un ruban opaque, ondulé, laissant de chaque côté une partie transparente assez large (cloison entièrement subopaque dans le *M. parvi-flora*, à espace transparent marginal irrégulier et très étroit). — Représenté par la variété suivante:

- †† Var. confusa Briq. = M. confusa Boiss. Fl. or. 1, 221 (1867) = M. parviflora var. confusa Rouy Suites fl. Fr. 1, 36 (1887) = M. binervis forme M. confusa Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 7 (1895).
- Hab. Sables maritimes. Mars-mai. ①. Halophile. Jusqu'ici seulement dans la localité suivante, mais probablement plus répandue.
  - 1907. Ostriconi, dunes, 20 avril fl.!

Feuilles oblongues ou oblongues-linéaires (les inférieures pinnatifides dans la var. genuina Briq. = M. nana Boiss., sensu stricto). Style très court.

M. africana R. Br. in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 121 (1812); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 83; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 8; Coste Fl. Fr. I, 83  $\equiv$  Hesperis africana L. Sp. ed. 1, 663 (1753).

Cette espèce a été importée en Corse, avec des minerais, au voisinage de l'usine de Toga près Bastia (Deb. Not. 59); elle ne paraît pas s'y ètre maintenue.

- †† 771. **M. maritima** R. Br. in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 121 (1812); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 84; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 8; Coste Fl. Fr. I, 83 = Cheiranthus maritimus L. Amoen. acad. IV, 280 (1755) et Sp. ed. 2, 925 = Hesperis maritima Lamk Encycl. méth. III, 324 (1789).
- Hab. Sables et rochers maritimes. Mars-mai. ①. Signalé seulement aux env. de Bastia (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 244). A rechercher.

Cette espèce est si souvent cultivée et subspontanée qu'il n'est pas aisé d'affirmer sa parfaite spontanéité. Néanmoins sa présence sur les côtes voisines d'Italie rend l'indigénat corse plausible.

## MATTHIOLA 1 R. Br.

- 772. **M.** incana R. Br. in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 119 (1812); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 85; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 192; Conti in Bull. herb. Boiss. 1<sup>re</sup> sér., V, 319 et in Mém. herb. Boiss. XVII, 37; Coste Fl. Fr. 84 = Cheiranthus incanus L. Sp. ed. 1, 662 (1753) = M. annua Shuttl. Enum. 5.
- Hab. Rochers et garigues maritimes, d'où il passe souvent sur les toits et les murs. 4. Mai-juin. En Corse, les deux variétés suivantes :
- α. Var. **genuina** Briq. = M. incana Gr. et Godr. l. c. sensu stricto. Exsicc. Kralik n. 469!
- Hab. Abondante par places, mais disséminée. Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 75; Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 412; Rotgès in litt.); îles Sanguinaires (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VII, 499; Mars. *Cat.* 18); de la Parata à Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXXVIII); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Mars. *Cat.* 48; Boy. *Fl. Sud Corse* 58; Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXIX et CL; et autres observateurs); et localité ci-dessous.
  - 1907. Citadelle de Bonifacio, 50 m., 5 mai fl.!

Feuilles brièvement tomenteuses,  $\pm$  incanes, non sinuées-dentées. — Dans les garigues très arides, telles que celles sur laquelle s'élève la citadelle de Bonifacio, les entrenœuds sont très raccourcis. Cette modification (qui est très inégalement marquée d'un échant. à l'autre) a servi à établir la var. fruticosa Rouy et Fouc. (Fl. Fr. II, 192).

† \( \beta\). Var. glabrata Coss. et Kral. Not. pl. crit. 50 (1850) = M. incana var. glabra Boiss. Fl. or. I, 188 (1867); Caruel Fl. it. IX, 795 = Cheiranthus glaber Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 9 (1768) = Cheiranthus glaberrimus Colla Antol. bot. V, 861 (1813-14) = M. græca Sweet Hort. suburb. 147 (1818) = M. glabra et M. græca DC. Syst. II, 165 et 166 (1821) = M. glabrata DC. Prodr. I, 133 (1824) = M. incana subsp. glabra Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 192 (1893) = M. incana var. græca Halacs. Consp. fl. græc. I, 60 (1900).

Hab. — Bonifacio (Kralik ex Coss. et Kral. l. c.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Brown a écrit *Mathiola* par suite d'une erreur orthographique. Le genre a été dédié à Pietro Andrea Matthiolus.

Tige et feuilles glabres, celles-ci vertes, entières. — Cette curieuse variété a été aussi indiquée dans l'île de Porquerolles (Bourgeau ex Cosset Kral. l. c.) et en Grèce (selon Jussieu ap. DC. l. c.). Nous l'avons aussi vue de Roumélie (Frivaldsky in herb. Burnat!).

773. **M**. sinuata R. Br. in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 420 (4812); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 85; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 493; Conti in Bull. herb. Boiss. 1<sup>re</sup> sér, V, 316 et in Mém. herb. Boiss. XVIII, 32; Coste Fl. Fr. I, 85 = Cheiranthus sinuatus L. Sp. ed. 2, 926 (4763). — Exsicc. Sieber sub: M. sinuata!; Soleirol n. 419!

Hab. — Sables maritimes. Mai-juin. 4. Répandu. Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 75); Furiani (Thellung in litt.); Biguglia (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 66; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 140); Saint-Florent (Soleirol ex Caruel Fl. it. IX, 799); Ostriconi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 101); îles Sanguinaires (Sieber exsicc. cit.); de la Parata à Ajaccio (Mars. Cat. 48; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI; et autres observateurs); Campo di Loro (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128; Thellung in litt.); Solenzara (Rotgès in litt.); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.; Gysperger in Rouy Rev. cit. 120; Stefani!); Santa-Manza (Rikli Bot. Reisestud. Korsika 59); Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 57); et localité ci-dessous.

1907. — Santa Manza, sables maritimes, 6 mai fl.!

Le M. sinuata est décrit à tort dans diverses flores comme étant bisannuel: nous le trouvons pourvu d'une souche pérennante dans tous nos échant, développés d'Espagne, de Provence, d'Italie et de Grèce. Conti (l. c.) est arrivé au mème résultat. De Marsilly (Cat. 15) avait déjà affirmé ce fait en ce qui concerne la plante corse : « Ses racines profondes et charnues périssent près de la surface à la fin de l'été, se divisent et donnent, au retour de la saison humide, des rejets qui forment des pieds séparés, qu'on peut trouver implantés sur d'anciens tronçons. C'est une observation que j'ai répétée plusieurs fois en déracinant de jeunes pieds pendant l'hiver. » La var. numidica Coss. que Cosson (Comp. fl. atl. II, 101) a distinguée d'après ses souches vivaces ne peut par conséquent pas être séparée à ce point de vue des autres formes de l'espèce. Le M. sinuuta forme M. australis Rouy et Fouc. (Fl. Fr. 1, 193), auquel les auteurs rattachent le M. sinuata var. numidica Coss. comme synonyme, n'est que le M. sinuata, caractérisé par la pérennance. Les échant. corses rentrent dans la var. pubescens Conti [in Bull. herb. Boiss. 1re sér., V, 316 (1897) et in Mém. herb. Boiss. XVIII, 34], tomenteuse-blanchâtre jusque dans l'inflorescence.

774. **M. tricuspidata** R. Br. in Ait. *Hort. kew.* ed. 2, IV, 120 (1812); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 84; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* 195; Conti in *Mém. herb. Boiss.* XVIII, 75; Coste *Fl. Fr.* I, 85 = *Cheiranthus tricuspidatus* L. *Sp.* ed. 1, 663 (1753). — Exsicc. Soleirol n. 420!; Kralik n. 470; Burn. ann. 1900, n. 172! et ann. 1904, n. 39!

Hab. — Sables maritimes, garigues littorales sableuses. Mai-juill. ①. Répandu et abondant. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 18), mais manque aux env. de Bastia selon Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 75); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); Cargèse (Mars. l. c.; Ellman et Jahandiez in litt.); embouchure du Liamone (Mars. l. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXV); îles Sanguinaires (Soleirol exsicc. cit. et ex Bert. Fl. it. VII, 102; Mars. l. c.); la Parata (Mars. l. c.; Burn. exsicc. cit. et Briq. Spic. 26; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 149; et autres observateurs); Chapelle des Grecs (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVIII); Ajaccio (Bubani et Requien ex Caruel Fl. it. IX, 802); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); îles Lavezzi (Mars. l. c.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Revel. ex Mars. l. c.; et nombreux autres observateurs).

Les siliques sont droites, flexueuses ou arquées, soit au cours de leur développement, soit à la maturité. Ces caractères variant sur un seul et même individu, nous ne pouvons donner de valeur systématique à la var. arcuata Lojac. ex Rouy et Fouc. (Fl. Fr. I, 195), basée sur la particularité de présenter des siliques arquées.

## LUNARIA L.

**L. annua** L. Sp. ed. 1, 653 (1753); DC. Fl. fr. IV, 688 = L. inodora Lamk Fl. fr. II, 457 (1778) = L. biennis Moench Meth. 126 (1794); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 113; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 170; Coste Fl. Fr. 1, 108.

Espèce fréquemment cultivée dans les jardins comme plante d'ornement et parfois subspontanée, par exemple au Cap Corse : talus à Marinca, 26 avril fl.!

### ALYSSUM L.

775. **A. Robertianum** Bernard ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 117 (1847); Barb. Fl. sard. comp. 216; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 177; Coste Fl. Fr. I, 112 = A. alpestre Moris Stirp. sard. elench. II, 1 (1828) et Fl. sard. I, 142; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 77; Bert. Fl. it. VI, 491

(quoad pl. cors.); non L. = A. nebrodense Bert. Fl. it. VI, 492 (1844), quoad pl. sard. = A. corsicum Robert ex Gr. et Godr. l. c.; non Duby = A. alpestre var. Robertianum Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 53 (1882). — Exsicc. Soleirol n. 4!

Hab. — Rochers et rocailles des étages montagnard et subalpin, 900-1500 m. Mai-juill. 4. Abondant au Cap Corse depuis le Monte Alticcione jusqu'au Monte S. Leonardo, occupant toute la série des cimes : Merizzatodio, Stello, Capra, Fosco, etc. (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 78; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXI; Chabert ibid. XXIX, sess. extr. LII); Monte S. Pietro (Salis l. c.; Soleirol exsicc. cit. et ex Bert. *Fl. it.* VI, 491; Gillot op. cit. LXXIX); Monte Rotondo (ex Gr. et Godr. l. c.).

Espèce endémique en Corse et en Sardaigne (Monti d'Oliena), très voisine de l'A. alpestre L., groupe polymorphe dont les éléments auraient grand besoin d'une revision monographique. L'A. Robertianum est caractérisé comme suit :

Plante haute de 10-30 cm. Tiges procombantes-ascendantes, très rameuses et ligneuses à la base, à rameaux nombreux, entremêlés, allongés, simples ou presque simples, généralement flexueux, incanes et à entrenœuds courts. Feuilles fermes, largement obovées, obtuses ou arrondies au sommet, atténuées-contractées à la base en un très court pétiole, d'un vert grisatre et à poils étoilés peu denses à la face supérieure, incanes à la face inférieure, à limbe mesurant jusqu'à  $8 \times 4$  mm. de surface, mais souvent plus petites, très serrées au sommet des rejets stériles et à quelques entrenœuds au-dessous de l'inflorescence. Grappe corymbiforme pendant l'anthèse, puis s'allongeant à la maturité jusqu'à atteindre 2-3 cm. de hauteur; pédicelles très canescents et très courts pendant l'anthèse, s'allongeant et à pubescence clairsemée à la maturité, les inférieurs atteignant à la fin 5-6 mm., plus longs que le corps des silicules. Sépales jaunes, étalés, carénés, subcucullés au sommet, longs d'env. 2 mm., presque glabres extérieurement. Pétales d'un jaune vif, à onglet insensiblement élargi de la base au sommet, ascendant, haut de 1,6 mm., passant à un limbe obové-arrondi, mesurant environ 1,3 × 1 mm. de surface, ployé extérieurement de façon que les 4 pétales aient leurs limbes sensiblement situés dans le même plan. Etamines à filets presque d'égale longueur (env. 2 mm.), connivents autour de l'ovaire; ceux des 4 étamines antéro-postérieures pourvus du côté intérieur et à la base d'un appendice hyalin-membraneux long de 1,3-1,5 mm. large de 0,6 mm., conné suivant sa ligne médiane avec la base du filet (non ou à peine ailé) sur une hauteur variable, mais ne dépassant pas la moitié de la hauteur totale de l'appendice, divisé au sommet en deux dents séparées par un sinus profond de 0,1-0,5 mm.; ceux des 2 étamines latérales organisés comme les précédents, mais à appendices subaigus ou subobtus, rarement subémarginés au sommet, un peu plus CRUCIFERAE

courts et un peu plus étroits. Nectaires 4, très petits, hémisphériques, faisant saillie entre les bases des 4 étamines antéro-postérieures et des 2 étamines latérales. Ovaire ellipsoïdal, incane, mesurant env.  $1,2 \times 1$  mm. en section longitudinale, surmonté d'un style long d'env. 1,2 mm., couronné par un stigmate capité-émarginé. Silicule (fig. 1 D) rhomboïdale, aplatie sur les deux faces, à diamètre maximum médian, atténuée-subaiguë aux deux extrémités, calvescente et verdâtre à la maturité, relativement très grande, mesurant à la fin  $5-6 \times 4$  mm., à style persistant longtemps, long de 2 mm. Semences (fig. 2A) au nombre de 1 dans chaque loge, aplaties, de contour arrondi-elliptique, mesurant environ  $2,5-3\times 2-2,5$  mm. de surface, entourées tout autour d'une aile hyaline brunâtre large d'env. 0,25 mm. Embryon à cotylédons plans-convexes, à radicule accombante 1.

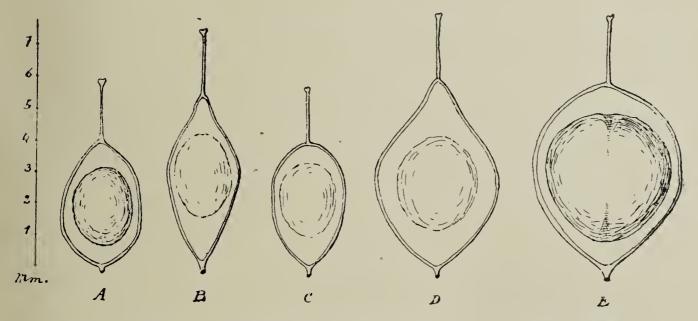

Fig. 1. — Silicules en vue latérale (sans indument): A de l'A. alpestre subsp. eu-alpestre; B de l'A. alpestre subsp. Gerardi; C de l'A. alpestre subsp. serpyllifolium; D de l'A. Robertianum; E de l'A. Tavolarae.

Si l'on compare la description ci-dessus avec les caractères de l'A. alpestre, on sera amené à retenir les différences suivantes. L'A. Robertianum s'écarte de toutes les formes de l'A. alpestre par la grandeur des silicules calvescentes <sup>2</sup>, par les semences plus volumineuses et plus largement ailées. Mais il convient d'ajouter que certaines formes de l'A. alpestre se rapprochent beaucoup de l'A. Robertianum. Si dans les deux sous-espèces provençale et italienne, subsp. eu-alpestre Briq. [= A. alpestre L. Mant. I, 92 (1767); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 175, sensu stricto] et subsp. surpyllifolium Rouy et Fouc. [op. cit. II, 176 = A. serpyllifolium Desf. Fl. atl. II, 70 (1799-1800) = A. nebrodense Tin. Pl. rar. Sic. pug. 12

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. de Hayek (*Entwurf Cruciferen-Syst.* 244) a indiqué à tort l'embryon comme pourvu d'une radicule incombante dans le genre *Alyssum*. Nous avons toujours vu la radicule accombante dans toutes les espèces que nous avons étudiées.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grenier et Godron (Fl. Fr. I, 118) ont dit à tort la silicule de l'A. Robertianum 6 fois plus grande que celle de l'A. alpestre. Cette erreur, très fâcheuse, parce qu'elle a contribué à obscurcir chez d'autres auteurs la notion de l'A. Robertianum, a été corrigée par M. Chabert [in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIII (1882)].

 $(1817) \equiv A$ . alpestre var. incanum Boiss. Voy. Esp.  $43 (1839-45) \equiv A$ . alpestre var. serpyttifolium Coss. Comp. ft. att. II, 230 (1883-87)], les silicules (fig. 1 A et C) ne dépassent guère 4 mm. à la maturité, elles atteignent 5-6 mm. dans la sous-esp. Gerardi Briq. [=A. alpestre forme A. Gerardi Rouy etFouc. op. cit. II, 476 (4895)]. Dans cette remarquable sous-espèce, découverte près d'Ampus (Var) par M. Albert, mentionnée par M. Burnat (Fl. Alp. mar. 1, 112), et que MM. Rouy et Foucaud ont avec raison mise en évidence, les siliques (fig. 1 B) sont elliptiques-lancéolées, atténuées aux deux extrémités : elles ne diffèrent de celles de l'A. Robertianum que par leur forme plus étroite, leur indument plus dense et les semences plus petites, plus étroitement ailées. Quelques légères différences dans le port accentuent l'écart qui existe entre l'A. Robertianum et l'A. alpestre subsp. Gerardi, sans que cet écart suffise pour mettre en doute la parenté très étroite qui existe entre les deux groupes. Peut-être une revision des formes orientales de l'A. alpestre amènerait-elle mème à faire rentrer l'A. Robertianum dans le groupe spécifique alpestre à titre de sousespèce, mais une semblable réunion ne pourrait se faire que dans une monographie étendue à tout le sous-genre Odontarrhena.

Il n'y a pas de raisons de mettre en doute la présence de l'A. Robertianum en Sardaigne aux Monti d'Oliena d'après les renseignements qu'a donnés M. Barbey (l. c.). En revanche, la plante découverte par M. Forsyth-Major sur les rochers calcaires de l'île de Tavolara « presso il Faro » et distribuée par ce naturaliste sous le nº 240 est certainement différente de l'A. Robertianum. D'ailleurs l'A. Robertianum est une espèce montagnarde, tandis que l'espèce de Tavolara est une calcicole littorale, caractérisée comme suit:

A. Tavolarae Briq., sp. nov. — Planta 30-40 cm. alta. Caules adscendentes, basi ramosi et lignosi, ramis crebris, non vel parum intertextis, elongatis, parum flexuosis, floriferis apice ramosis, incanis, internodiis brevibus. Folia firma, late obovata, apice obtusa vel rotundata, versus basem contracto-cuneata, petiolo quam in specie praecedente longiori praedita, superne cinereo-viridia pilis stellatis minus confertis praedita, inferne incana, lamina superficie circ.  $5-7 \times 3-5$  mm., petiolo ad 5 mm. longo, apice ramorum sterilium conferta et parte media ramorum floriferorum confertissima. Racemi nunc solitarii, nunc 2-4 apice ramorum congesti, sub anthesi corymbiformes, dein maturitate elongati et tunc ad 4 cm. longi; pedicelli canescentes, inferiores demum ad 7 mm. longi, corpus siliculae excedentes. Sepala pallide luteola, patula, subcarinata, apice vix cucullata, fere 3 mm. longa, extus pilis stellatis abunde praedita. Petala lutea, ungue adscendente sensim a basi ad apicem ampliato, 2 mm. alto, superne patule flexo et in laminam obovato-rotundatam patulam superficie  $1.8 \times 1.5$  mm. abeunte. Staminum filamenta subaequilonga (circ. 2,5 mm. alta), circa ovarium conniventia; ea staminum antero-posticorum basi intus appendice hyalino-membranaceo 2 mm. longo et 0,5 mm. lato et secundum lineam mediam basi tantum filamenti vix vel non alati concrescente, apice dentibus 2 sinu 0,5 mm. profundo praedita; ea 2 staminum lateralium eodem modo structi, sed appendicibus apice truncato- vel rotundato-obtusis brevissime bidentatis praedita, aliq. breviora angustioraque. Nectaria 4, hemisphaerica, minima,

utrinque inter bases staminum lateralium et antero-posticorum sita. Ovarium ellipsoideum, incanum, sect. long. circ.  $1 \times 0.6$  nm., stylo circ. 1.7 mm. longo stigmate capitato-emarginato coronatum. Silicula (fig. 1E) bilateraliter compressa, ambitu elliptico-rotundata, aliq. supra medium latior, basi et praesertim apice obtusa, in utroque latere canescens, parte centrali propter semina elypeato-prominula, pro genere maxima, demum superficie  $5.6 \times 4.5$  mm., stylo diu persistente ad 2.5 mm. longo. Semina (fig. 2B) in utroque loculo 2, compressa, ambitu elliptica, superficie circ.  $1.5 \times 1.2$  mm., margine hyalino-brunneo circ. 0.2 mm. lato circumdita. Embryo cotyledonibus plano-convexis, radicula accumbente.

En résumé, l'A. Tavolarae diffère nettement de l'A. Robertianum par le port (tiges plus hautes et plus dressées, à rameaux moins enchevêtrés et moins flexueux), les organes floraux plus grands, les sépales couverts de poils étoilés extérieurement, et surtout par les silicules ± incanes, elliptiques-arrondies, à loges renfermant chacune 2 semences, celles-ci produisant sur chaque face de la silicule une saillie lenticulaire. — Si l'on

s'en tenait exclusivement à la caractéristique du sous-genre Odontarrhena donnée par Cosson («loculis uniovulatis»: Comp. fl. atl. II, 229) et reproduite depuis cette époque par divers auteurs, l'A. Tavolarae ne pourrait rester dans la section Odontarrhena à cause de ses silicules à loges dispermes, et devrait être rapproché de l'A. montanum dans le sous-genre Eualyssum. Mais un rapprochement de ce genre serait artificiel, l'ensemble des caractères plaçant incontestablement l'A. Tavolarae au voisinage des A. Robertianum et A. alpestre. Les auteurs antérieurs à Cosson ont d'ailleurs été moins affirmatifs en ce qui concerne la monospermie des loges



Fig. 2. — A Semence unique d'une loge siliculaire chez l'A. Robertianum; B couple de semences d'une loge siliculaire chez l'A. Tavolarae. — Les semences sont en vue latérale, le test laissant voir l'embryon par transparence.

siliculaires à la maturité chez l'A. alpestre (« loges à une ou deux graines » Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 177). Nous n'avons vu, au cours de nos dissections, des loges siliculaires régulièrement monospermes que chez les A. alpestre subsp. serpyllifolium et subsp. Gerardi; en revanche nous avons observé des loges siliculaires dispermes à la maturité chez l'A. alpestre subsp. euulpestre [par ex. échantillon de Villard-d'Arène (Hautes-Alpes) : leg. Pellat (Soc. dauph. n. 290!)], alors que d'autres provenances nous montraient des loges monospermes à la maturité. Nous ne pouvons pas tirer de ces faits la conclusion que les caractères en question n'ont pas de valeur systématique, mais seulement qu'ils doivent être soigneusement vérifiés et contrôlés au point de vue de la constance dans le plus grand nombre de cas possible, ce que nos prédécesseurs ont trop souvent négligé de faire. — La position des semences dans les loges siliculaires présente quelques variations. Dans les silicules relativement grandes de l'A. Tavolurae, nous avons vu les deux semences juxtaposées ou chevauchant l'une sur l'autre, placentées à droite et à gauche de l'axe de la silicule. Cette disposition produit extérieurement une certaine enflure de la région

centrale de la silicule, enflure qui s'exagère dans la disposition souvent réalisée chez l'A. alpestre subsp. eu-alpestre. Nous avons observé dans cette sous-espèce les deux ovules de la loge siliculaire placentés sur un seul et même côté, l'un au-dessous de l'autre et se recouvrant en grande partie. Dans la loge jumelle, même dispositif, seulement la placentation est transportée du côté opposé du cadre placentaire. Il résulte de cet arrangement une saillie extérieure de la région centrale de la silicule d'autant plus forte que la silicule elle-même est assez petite.

L'aile marginale qui dans la semence mûre circonscrit la région occupée par l'embryon est assez large tant dans l'A. Robertianum que dans l'A. Tavolarae (fig. 2). Elle est plus étroite dans l'A. alpestre subsp. serpyllifolium et subsp. Gerardi. Enfin, dans l'A. alpestre subsp. eu-alpestre, elle est réduite à une lisière étroite du côté de la semence qui longe la radicule, elle manque de l'autre côté ou apparaît à peine vers la base extérieure des cotylédons. Ces derniers caractères sont constatables avec le plus de netteté dans les silicules à loges dispermes; dans les échantillons pourvus de silicules à loges monospermes, l'aile a une tentance à former autour de la semence une marge continue bien qu'étroite. On voit donc qu'ici encore des observations répétées, et étendues à un vaste matériel de comparaison, sont nécessaires pour établir exactement la valeur systématique de ces caractères.

Quant aux différences de détail relevées dans la disposition et l'organisation des appendices staminaux chez les A. Robertianum et Tavolarue, il est prudent de n'en pas faire trop état. Notre description indique déjà dans ces organes une certaine variabilité, variabilité qui est encore plus considérable chez d'autres espèces du genre Alyssum [voy. à ce sujet: Günthart Beiträge zur Blüthenbiologie der Cruciferen, Crassulaceen und der Gattung Saxifraga p. 29 (Bibliotheca botanica 58, ann. 1902)].

776. **A. corsicum** Dub. *Bot. gall.* 34 (1828); Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 77; Bert. *Fl. it.* VI, 495; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 416; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 478; Coste *Fl. Fr.* I, 412 = *A. Bertolonii* Lois. *Nouv. not.* 28 (1827) et *Fl. gall.* ed. 2, II, 54; non Desv. — Exsicc. Soleirol n. 5!; Kralik n. 477!; Mab. n. 9!; Reliq. Maill. n. 725!; F. Schultz Herb. norm. n. 4045 et 4045 bis!; Soc. dauph. n. 4504!; Burn. ann. 4900, n. 463!

Hab. — Garigues rocheuses de l'étage inférieur. Mai-juill. 4. Très abondant, mais strictement localisé à Bastia d'où il remonte dans les vallons de Fango et de Toga: « elle s'étend sur un espace de 2 kilomètres carrés, jusqu'à l'altitude de 500 mètres environ, du rivage de la mer à Sainte-Lucie, entre Bastia et Toga, Cardo et Alzetto » (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LII). « Elle envahit les friches, où elle atteint trois pieds de haut, et ferait prendre de loin la vallée pour un immense champ de colza » (Mab. Rech. I, 40).

Découvert par Soleirol, l'A. corsicum a été récolté dans sa minuscule et classique aire par la presque totalité des botanistes qui depuis un siècle ont herborisé en Corse. L'A. corsicum est une des espèces endémigues les plus remarquables de la Corse, tant par son extrême localisation, que par ses caractères. Apparenté avec l'A. argenteum Vitm., l'A. corsicum en diffère par son mode d'hétérophyllie: les rejets stériles sont caractérisés par des feuilles largement obovées, arrondies-tronquées ou tronquées-subémarginées au sommet, contractées-atténuées en coin à la base et couvertes sur les deux faces d'un tomentum argenté, dense, mesurant jusqu'à 3 cm. de longueur (pétiole compris) et 1 cm. de largeur au-dessous du sommet; les rameaux fertiles — qui atteignent des dimensions exceptionnelles dans le genre Alyssum — perdent avant et au cours de l'anthèse leurs feuilles inférieures semblables à celles décrites ci-dessus et ne présentent plus dans leur région supérieure que des feuilles plus allongées, plus étroites, ou verdâtres et glabrescentes, séparées par des entrenœuds plus longs.

L'A. corsicum a été signalé aux environs d'Ajaccio par Caruel (Fl. it. 1X, 740) d'après Requien. Mais cette indication isolée provient probablement d'une confusion: l'A. corsicum n'a jamais, à notre connaissance, été observé aux environs d'Ajaccio.

A. argenteum Vitm. Summ. pl. IV, 30 (1790); Bert. Fl. it. VI, 493; Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 117 = Lunaria argentea All. Fl. ped. I, 245, tab. 55, fig. 3 (1785) = A. Bertolonii Lois. Nouv. not. 28 (1827) et Fl. gall. ed. 2, II, 54 p. p.; Desv. Journ. de Bot. III, 172 et 185.

Espèce indiquée par Loiseleur comme récoltée près de Bastia par Soleirol. Cette indication est erronée. Loiseleur a confondu les A. corsicum et A. argenteum. La diagnose que donne cet auteur (« foliis... subtus incanis ») se base sur les descriptions antérieures de l'A. argenteum de Bertoloni, la plante de Soleirol mentionnée est l'A. corsicum; enfin l'échantillon de l'herb. Loiseleur mentionné par Grenier appartient bien à l'A. argenteum, mais rien ne prouve qu'il provienne de Corse (voy. Bonnet in Magnier Scrinia I, 42). L'A. argenteum doit être exclu de la flore corse.

† 777. **A. Alyssoides** L. Syst. ed. 10, 1130 (1759); Rendle et Britten List brit. seed-pl. 3; Schinz et Thell. in Bull. herb. Boiss.  $2^{\text{me}}$  série, VII, 406; Schinz et Kell. Fl. Suisse éd. fr. I,  $267 = Clypeola\ Alyssoides$  L. Sp. ed. 1, 652 (1753) = A. calycinum L. Sp. ed. 2, 908 (1763); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 115; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 185; Coste Fl. Fr. I, 111.

Hab. — Garigues rocailleuses et friches des étages inférieur, montagnard et supalpin inf., 1-1400 m. Avril-mai. ①. Disséminé. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 77; Mab. in *Feuille jeun. natur*. VII, 111); Monte S. Pietro (Soleirol ex Bert. *Fl. it*. VI, 485; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXVIII); Calacuccia (Lit. in *Bull*.

acad. géogr. bot. XVIII, 121; Corté (Burnouf ibid. XXXI; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 130); vallée de la Restonica (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245; Fouc. et Sim. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Arêtes entre le col de Tende et le Monte Asto, rocailles, 900-1400 m., 15 mai fl. fr.!; montagne de Pedana, rocailles, calc., 500 m., 14 mai fl. fr.!; montagne de Caporalino, rocailles, 450-650 m., calc., 11 mai fl. fr.!; vallon du Rio Stretto au-dessus de Francardo, 260-300 m., rocailles calc., 14 mai fl. fr.!; garigues en montant d'Omessa au col de Bocca al Pruno, 900 m., 13 mai fl. fr.!

Les espèces décrites par Jordan aux dépens de cette espèce (variétés  $\alpha$ - $\eta$  de MM. Rouy et Foucaud l. c.), représentent pour nous des formes locales ou individuelles dépourvues de valeur variétale.

778. **A. maritimum** Lamk *Encycl. méth.* I, 98 (1783); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 418; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 491; Coste *Fl. Fr.* I, 413 = *A. halimifolium* L. *Sp.* ed. 1, 650 (1753) p. p. = *Clypeola maritima* L. *Sp.* ed. 1, 652 (1753) = *Lobularia maritima* Desv. in *Journ. de Bot.* III, 462 (4813); Koch *Syn.* ed. 2, 65 = *Koniga maritima* R. Br. in Denh. et Clapp. *Narr. Exp. Afr.* II, 214 (1826); Coss. *Comp. fl. atl.* II, 240. — Exsicc. Soleirol n. 406!; Kralik n. 477 a!; Billot Fl. Gall. Germ. exsicc. n. 4416!; Mab. n. 105!

Hab. — Sables maritimes, rochers et garigues de l'étage inférieur, s'éloignant peu des côtes. Février-juin. ¾. Abondant par localités. Lavesina (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVII); Miomo (Gillot ibid. XLV); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 77; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 20; Gillot op. cit. XLIII; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 409; etc.) et de là à Biguglia (Salis l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 130); Ile Rousse (Fouc. et Sim. l. c.; N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIV); Algajola (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 482); Calvi (Soleirol exsicc. cit.); Ajaccio au Lazaret et aux env. de Vignola (Mars. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXVI, 82; Audigier ibid. XLV, 38; et autres observateurs); Aleria (Rotgès ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 86); Bonifacio (Salis I. c.; Kralik et Req. in Billot exsicc. cit.; Mars. I. c.; Fouc. et Sim. l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 57; et autres observateurs).

1907. — Ile Rousse, sables maritimes, 21 avril fl.!; Citadelle de Bonifacio, calc., 50 mai fl. fr.!

Très variable quant aux dimensions, à l'ampleur des feuilles, au degré de condensation et au coloris des grappes. Les échantillons des garigues

et roches arides, à feuilles très étroites, à inflorescence condensée et à fleurs ± colorées en rougeâtre, constituent la forme densiflorum (= Lobularia maritima var. densiflora Lange Pug. 263; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 836 = A. maritimum var. densiflorum Rouy et Fouc. l. c. 192). Ces modifications ne nous paraissent nulle part avoir la valeur de véritables races.

Nous continuons à rattacher les Lobularia (= Koniga) au genre Alyssum. Le seul caractère diagnostique de ce groupe est en effet la présence de 8 nectaires au lieu de 4, comme dans le reste du genre Alyssum. Quelle que soit la théorie adoptée pour ramener ce type de nectaire à celui des Alyssum propres (voy. à ce sujet : Günthart Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie pp. 130 et suiv., Jena 1910 ; et Hayek Entwurf Crucif.-Syst. pp. 248 et 249), il nous paraît prudent de ne pas donner chez les Crucifères une trop haute valeur systématique aux caractères tirés des nectaires [voy. Schweidler Über den Grundtypus und die systematische Bedeutung der Cruciferen-Nektarien (Beih.bot. Centralbl. XXXVII, 1, 337-390, ann. 1911)], et cela en particulier dans le cas des Lobularia, alors que tout le reste de l'organisation indique une affinité très étroite avec les Alyssum vrais.

## CLYPEOLA L. emend.

779. **C. Jonthlaspi** L. Sp. ed. 1, 652 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 120; Burn. Fl. Alp. mar. I, 114; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 161; Reynier in Bull. acad. géogr. bot. XX, 286-294 = Jonthlaspi clypeolatum Car. Fl. it. IX, 1049 (1893).

Hab. — Balmes et garigues des étages inférieur et montagnard. Marsmai. ①. Assez rare ou peu observé; les races suivantes ont été signalées en Corse.

++  $\alpha$ . Var. spathulaefolia Rouy et Fouc. emend. = C. hispidula et C. spathulaefolia Jord. et Fourr. Brev. II, 45 (1868) = C. Jonthlaspi subsp. microcarpa forme C. hispida (cum var. spathulaefolia) Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 464 (1895); non C. hispida Presl = C. microcarpa var. hispida Halacs. Consp. fl. græc. I, 417 (1900) = C. Jonthlaspi var. hispida Reynier in Bull. acad. géogr. bot. XX, 290 (1911); non C. hispida Presl.

Hab. — Env. de Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 20); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXVIII); env. de Corté (Burnouf ex Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 18 et ap. Rouy Fl. Fr. VIII, 378); et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: M<sup>t</sup> S. Angelo de Saint-Florent, balmes, calc., 24 avril fl.!

Silicules elliptiques-orbiculaires ou suborbiculaires, mesurant env.  $2.8 \times 2.5$  mm. de surface, à marges poilues-ciliées, à ailes (relativement larges) et disque densément couverts de poils claviformes. — Le  $C.\ hispida$  Presl  $[Bot.\ Bemerk.\ 9\ (1844)]$  a été ainsi caractérisé par son auteur : « siliculis.... utrinque setis rigidulis hispidis.... anguste marginatis non ciliatis » et basé sur des échantillons du Sinaï distribués par Schimper (n. 415) ; il diffère de notre variété par ses silicules à bords lisses ou presque lisses à la maturité, à ailes et disque pourvus de papilles verruqueuses entremêlées de nombreux poils claviformes allongés ; les silicules mesurent  $2-2.5 \times 1.8-2.1$  mm. Le  $C.\ hispida$ , que Boissier rapportait au  $C.\ microcarpa$ , ne peut donc pas être identifié avec les  $C.\ hispidula$  et spathulaefolia de Jordan et Fourreau.

† β. Var. leiocarpa Salis in Flora XVII, Beibl. II, 78 (1834); non Vis. (1852)! = C. glabra Boiss. in Ann. sc. nat. sér. 2, II, 473 (1842)! — C. ambigua Jord. et Fourr. Brev. II, 15 (1868) = C. Jonthlaspi subsp. microcarpa forme C. ambigua Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 164 (1895) = C. microcarpa var. glabra Halacs. Consp. fl. græc. I, 117 (1900) = C. Jonthlaspi var. glabra Reyn. in Bull. acad. géogr. bot. XX, 290 (1911). Hab. — Env. de Bastia, rare (Salis 1. c.).

Silicules elliptiques-orbiculaires ou suborbiculaires, mesurant env.  $2.5-2.7 \times 2.1-2.5$  mm., à ailes (relativement larges) et disque glabres. — Le C. Jonthlaspi var. leiocarpa Salis ne doit pas être confondu avec le C. Jonthlaspi var. leiocarpa Vis. [Fl. dalm. II, 107 (1850); Halacs. Consp. fl. græc. I, 117; Beauv. in Bull. herb. Boiss.  $2^{\text{me}}$  sér., V, 617 et 620; Reynier in Bull. acad. géogr. bot. XX, 290 = C. psilocarpa Jord. et Fourr. Brev. II, 14 (1868) = C. Jonthlaspi forme C. psilocarpa Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 162]. Ce dernier possède aussi des silicules à disque et ailes glabres, mais de dimensions notablement plus grandes: env.  $3.5 \times 3-3.5$  mm. Salis ayant la priorité sur Visiani, la forme décrite par ce dernier auteur doit s'appeler C. Jonthlaspi var. psilocarpa Briq.

††  $\gamma$ . Var. microcarpa Arc. Comp. ft. it. ed. 2, 63 (1882); Coss. Comp. ft. atl. II, 273 (p. p.); Burn. Ft. Alp. mar. I, 145 = C. microcarpa Moris in Att. terz. riun. acc. it. ann. 1844, 329; Boiss. Diagn. pt. or. sér. I, 74 et Ft. or. I, 308 (p. p.); Barb. Ft. sard. comp. 215; Halacs. Consp. ft. græc. I, 447; Coste Ft. Fr. I, 145 = Jonthlaspi microcarpum Car. Ft. it. IX, 105 (1893) = C. Jonthlaspi subsp. microcarpa forme C. microcarpa Rouy et Fouc. Ft. Fr. II, 165 (1895) = C. Jonthlaspi subsp. microcarpa Murb. Contr. ft. nord-ouest Afr. I, 11 (1897) = C. Jonthlaspi var. Morisiana Reyn. in Bull. acad. géogr. bot. XX, 291 (1911).

Hab. — Monte Capra (Chabert in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIX, sess. extr. LIII); env. de Corté (Burnouf ex Rouy *Fl. Fr.* VIII, 378).

Silicules elliptiques-orbiculaires, mesurant env.  $2,3 \times 2$  mm. de surface, à ailes (relativement larges) glabres, et à disque pubescent-hérissé. — Race disséminée çà et là dans tout le bassin méditerranéen depuis le Maroc jusqu'en Orient, et nullement endémique en Sardaigne [comme l'ont dit encore récemment MM. Fiori et Paoletti (Fl. anal. It. I, 455)]. — La var. Rouxiana Reyn. [in Bull. acad. géogr. bot. XX, 291 (1911) = C. gracilis Planch. in Bull. soc. bot. Fr. V, 494 (1858) et spec. auth. in herb. Deless.!; non C. Jonthlaspi subsp. microcarpa forme C. gracilis Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 164] est une race voisine à silicules encore plus petites  $(2 \times 1; 8 \text{ mm.})$ , à ailes glabres très étroites. Nous l'avons vue de diverses localités des départements de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et de l'Aveyron.

Quelques aûteurs ont distingué spécifiquement les formes microcarpes du *C. Jonthlaspi*, tandis que d'autres les ont envisagées comme une sous-espèce, sans que les uns et les autres s'accordent sur les limites de cette sous-espèce. Le passage de la race la plus microcarpe (*C. gracilis* Planch.) à la plus macrocarpe (*C. suffrutescens* Deb. et Neyr.) est établi d'une façon si graduelle par une série de formes intermédiaires très affines, qu'il est impossible de trouver les éléments, tant morphologiques que géographiques, nécessaires à la distinction d'une sous-espèce. Sur ce point, comme sur plusieurs autres, nous ne pouvons que nous associer au jugement de M. Reynier (mémoire cité) qui qualifie de conventionnel ce groupe (« section ») de Clypéoles microcarpes.

#### DRABA L.

780. **D. verna** L. *Sp.* ed. 1, 642 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 125; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 220; Coste *Fl. Fr.* I, 116. — Exsicc. Reverch. ann. 1879 sub: *Erophila vulgaris* (mélange de plusieurs formes différentes des groupes 2 et 3 ci-dessous)!; Magnier Fl. select. n. 2393 (*E. corsica* Jord.)!; Burn. ann. 1904, n. 53, 54 et 55 (groupe n. 2 ci-dessous)!

Hab. — Abonde dans toutes les stations non humides (cultures, garigues, forêts, rocailles, etc.) de 1-1900 m. Janvier-juin selon l'altitude et l'exposition. ①.

1907. — Châtaigneraies en montant de Pietralba au col de Tende, 900 m., 15 mai fr. (*Erophila curtipes* Jord.)!; garigues entre Novella et le col de San Colombano, 500-600 m., 19 avril fr. (*E. vulgaris* DC.)!; châtaigneraies en montant de Ghisoni au col de Sorba, 700-1000 m., 10 mai fl. fr. (*E. vulgaris* DC. et *E. praecox* Stev.)!

Les innombrables formes du *D. verna* — dont la valeur systématique est infime, mais dont la constance relative s'explique par l'autopollination habituelle des fleurs [voy. Rosen in *Bot. Zeit.* XLVII, 605 (1889)] — mériteraient une étude rationnelle pour être réparties en groupes natu-

rels saisissables. Les groupes qu'a établis M. Rosen (op. cit. 581-591 et 597-602) sont basés sur un nombre restreint de formes en partie très locales. Ils ont été passés entièrement sous silence par MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. 221-231) qui proposent de répartir un choix de 57 formes (sur env. 260 décrites par Jordan, non compris celles que M. Rosen y a ajoutées). Nous n'avons réussi à voir clair ni dans l'un, ni dans l'autre de ces systèmes. Tout récemment, M. Wibiral [Ein Beitrag zur Kenntniss von Erophila verna DC. (Oesterr. bot. Zeitschr. LXI, 313-321 et 383-387, ann. 1911)] s'est livré aux environs de Vienne (Autriche) à des études analogues à celles de M. Rosen, distinguant pour cette dition 8 « espèces », reliées par des formes intermédiaires considérées comme « inconstantes » par l'auteur, qualificatif qui cadre mal avec les résultats des expériences culturales. En l'absence d'une monographie qui puisse servir de guide, et dans l'état fragmentaire de nos connaissances relatives aux formes corses du D. verna, nous ne pouvons que nous borner à mentionner les formes qui ont été signalées en Corse, comme suit :

1º Un groupe de formes à silicules très étroites, linéaires-lancéolées, longues de 6-8 mm., larges de 1,5-2 mm., également rétrécies-aiguës aux deux extrémités. A ce groupe se rattache l'*Erophila stenocarpa* Jord. [Pug. 11 (1852) = D. verna subsp. lanceolata Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 222 (1895)], signalé par M. Thellung (in litt.) à la Chapelle des Grecs près d'Ajaccio et à Ponte alla Leccia. Ce groupe est aussi caractérisé selon Jordan par les poils courts bi-trifurqués, tandis que M. de Hayek [Fl. Steierm. I, 519 (1909)] lui attribue des poils tous ou en partie simples. Il est souvent impossible de séparer un peu nettement l'E. stenocarpa du groupe suivant.

2º Erophila curtipes Jord. Diagn. I, 242 (1864) = D. verna subsp. majuscula var. curtipes Rouy et Fouc. I. c. 222 (1895). — Plante de dimensions médiocres, à poils rares, presque tous bifides, à silicules étroites, lancéolées (5-7 × 1,5-2 mm.), à feuilles non ou à peine dentées, plus petites et moins larges que dans l'E. majuscula Jord. Dans la localité ci-dessus mentionnée et à Porto-Vecchio! (Revelière, type de Jordan in herb. Burnat). C'est sans doute une forme voisine qui a été signalée à Evisa par M. Petit (in Bot. Tidsskr. XIV, 245) sous le nom de D. verna var. Krockeri Andrz. [in Reichb. Ic. fl. germ. et helv. II, 6 (1836-38)].

3º Un groupe de formes équivalant à l'E. vulgaris DC. (D. verna var. vulgaris Coss. Comp. fl. atl. II, 246). Plantes de petites dimensions, à poils presque tous bifides, à silicules ovées-oblongues, plus larges et plus courtes (env. 5-6 × 2-3 mm.), à feuilles petites, courtes, non ou peu dentées. Ce sont les formes les plus communes. Nous y rattachons l'Erophila corsica Jord. ap. Deb. in Magnier Scrinia 187 et Not. pl. nouv. rég. méd. 189 (= D. verna subsp. hirtella var. Debeauxii Rouy et Fouc. l. c. 231). Ces derniers auteurs placent l'Erophila corsica dans une division à poils tous ou presque tous simples ; les échantillons distribués par M. Debeaux (exsicc. cit.) sont couverts de poils bifides, les poils simples étant exceptionnels. Cet exemple montre l'impossibilité qu'il y a à tirer parti des essais de classement des formes tels qu'ils ont été présentés jusqu'à aujourd'hui. — L'E. hirtella Jord. [Pug. I, 10 (1852) = D. verna var. hir-

et Fouc. Fl. Fr. II, 230 (1895)] a été signalé à Bocognano par M. Petit (l. c.). 4º Plantes naines à silicules suborbiculaires : D. verna var. rotunda Neilr. Fl. Nied.-Öst. 742 (1859). - Dans les unes, la silicule est obtusearrondie aux deux extrémités : Erophila spathulata Lang in Syll. soc. ratisb. I, 180 (1824) = D. spathulata Lang in Sturm Deutschl. Fl., fasc. 65 (1834); Hayek Fl. Steierm. I, 522 = D. verna subsp. spathulata (p. p.) et subsp. praecox Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 225 et 227 (1895); non D. praecox Stev. = D. verna var. spathulata Paul. Beitr. Veg. Verh. Krains II, 155 (1902). C'est à ce groupe que se rattache l'Erophila brachycarpa Jord. [Pug. 9 (1852) = D. verna subsp. praecox var. genuina Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 228 (1895)], signalé au col de Vizzavona par M. N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII. On doit également y rapporter l'E. subrotunda Jord. [Diagn. I, 220 (1864)  $\equiv$  D. verna subsp. praecox forme D. subrotunda Rouy et Fouc. op. cit. 228 (1895)] et probablement aussi l'E. Revelieri Jord. [Diagn. I, 221 (1864)  $\equiv$  D. verna subsp. praecox forme D. Revelieri Rouy et Fouc. l. c.], ce dernier indiqué à l'Ospedale près Porto-Vecchio (Revelière ex Jord. l. c.). — Dans les autres (Corté et Boni-

tella Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245 (1885) = D. verna subsp. hirtella Rouy

781. **D. muralis** L. *Sp.* ed. 4, 642 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 124; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 218; Coste *Fl. Fr.* I, 117. — Exsicc. Soleirol n. 485!; Reverch. ann. 1878 et 1879 sub: *D. muralis*!

p. p.; non D. spathulata Lang.

facio, selon M. Thellung in litt.), plus rapprochées du groupe nº 2 ci-dessus, la silicule tout en restant  $\pm$  arrondie ou obtuse à la base, est brièvement subacuminée au sommet: D. praecox Stev. in Mém. soc. nat. Mosc. III, 269 (1812); Hayek Fl. Steierm. I, 521  $\pm$  Erophila praecox DC. Syst. II, 357 (1821)  $\pm$  D. verna subsp. spathulata Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 225 (1895)

Hab. — Rochers et rocailles des étages inférieur et montagnard, 1-1300 m. Mars-juillet selon l'altitude. ①. Paraît manquer au Cap Corse; assez répandu dans le reste de l'île comme suit: Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 130); de Calvi au Monte Grosso par Calenzana (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VI, 477; Mab. ap. Mars. Cat. 20); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXX); Prunelli di Fiumorbo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 78); Corté (Salis l. c.; Fouc. et Sim. l. c.); col de Vizzavona (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXV; Ellman et Jahandiez in litt.); Bocognano (Revel. in Bor. Not. III, 2); env. d'Ajaccio (Maire ann. 1841!), en particulier dans le vallon de Lava (Mars. l. c.) et à Notre-Dame-de-Lorette (Mars. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVIII); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bastelica (Revel. ex Mars. l. c.; Reverch. exsicc. cit. 1878); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit. 1879); Quenza (Revel. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Montée de Pietralba au col de Tende, châtaigneraies, 900 m., 15 mai fl. fr.!; balmes de la montagne de Pedana, calc., 500 m., 14 mai fl.!; montagne de Caporalino, rochers, 450-650 m., 11 mai fl. fr.!; garigues en montant d'Omessa au col de Bocca al Pruno, 900 m., 13 mai fr.!; entre la Fontaine de Padula et le col de Morello, rochers frais, 700-800 m., 13 mai fl. fr.!; Ghisoni, vignes et vieux murs, 700 m., 8 mai fl. fr.!

1910. — Mont S. Pietro de Petreto, chênaies de chênes-verts, 1000 m., 27 juill. fr.!

1911. — Punta Quercitella, versant W., rocailles, 10 juill. fr.!

782. **D. Loiseleurii** Boiss. *Diagn. pl. or.* ser. 2, I, 35 (1853); Rouy *Suites fl. Fr.* I, 43; Caruel *Fl. it.* IX, 766; Rouy *Il. pl. Eur. rar.* tab. XXVII b; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 211; Coste *Fl. Fr.* I, 116 = *D. rigida* Lois. *Nouv. Not.* 27 (1827) et *Fl. gall.* ed. 2, II, 51; non Willd. = *D. olympica* Dub. *Bot. gall.* 1023 (1830); Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 78; Bert. *Fl. it.* VI, 468; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 123; non Sibth. et Sm. = *D. corsica* Jord. *Diagn.* I, 203 (1864) = *D. cuspidata* Arc. *Comp. fl. it.* ed. 2, 54 (1882) p. p.; non M. B. — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 133 et 283!

Hab. — Rochers de l'étage alpin supérieur, 2300-2709 m. Juillet-août. ¥. Localisé sur les plus hautes cimes des massifs du Cinto et du Rotondo. Du Capo Bianco le long des arêtes jusqu'au Capo al Berdato (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XXIV, 121); Monte Cinto (Vallot in Bull. soc. bot. Fr. XXXIV, 133 et 137; Briq. Rech. Corse 12 et 82 et Burn. exsicc. cit. 133; Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXVIII; Lit. l. c.); Monte Rotondo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 78; Robert ap. Lois. Nouv. Not. 27 et Fl. gall. cit.; Soleirol ap. Dub. Bot. gall. 1023; Mars. Cat. 20; Doûmet in Ann. Hér. V, 191; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVII; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 81; Briq. Rech. Corse 20 et Burn. exsicc. cit. 283; et nombreux autres observateurs); et localités ci-dessous.

1906. — Rochers du Capo Bianco, 2300-2500 m., 7 août fr.!; arêtes entre le Capo Bianco et le Capo al Berdato, 2400 m., 7 août fr.!; rochers du Capo al Berdato, 2400-2580 m., 7 août fr.!; arêtes entre le Capo Largina et le Monte Cinto, 2500-2709 m., 29 juill. fr.!; rochers du Monte Rotondo, 2600 m., 6 août fr.!

Hautes de 1-2 cm., en certains endroits au Capo Bianco, les tiges atteignent jusqu'à 15 cm. sur nos échantillons du Monte Rotondo. On trouve tous les passages entre ces deux extrêmes.

Le D. Loiseleurii Boiss, est une espèce endémique en Corse, dont la

valeur systématique ne pourra être définitivement fixée que par une étude monographique de toute la section Aizopsis du genre Draba. Il convient, pour le moment, de relever l'étroite parenté qui existe entre le D. Loiseleurii et les Draves des hautes montagnes de l'Espagne: D. hispanica Boiss. et D. Dedeana Boiss. Le D. Loiseleurii diffère du D. hispanica par les feuilles plus larges et plus courtes, le style d'environ un tiers plus court, les silicules plus amples à indument moins long et plus dense; il s'écarte du D. Dedeana par le mode de végétation plus lâche, moins cespiteux, les rosettes moins denses et plus macrophylles, les silicules plus volumineuses à style 2 fois plus long. — Mais il existe aussi d'étroites affinités avec les espèces orientales de ce groupe, dont l'une, le D. olympica Sibth. et Sm. — à feuilles plus étroites, à pétales d'un jaune plus doré et à silicules plus petites — en est fort voisine.

#### DIPLOTAXIS DC.

783. **D. tenuifolia** DC. Syst. II, 632 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 80; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 47; Coste Fl. Fr. I, 79 = Sisymbrium tenuifolium L. Amoen. acad. IV, 279 (1755) et Sp. ed. 2, 917.

Hab. — Cultures, friches, garigues, rocailles de l'étage inférieur. Avril-juillet. 4. Abondant çà et là. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 17); Cardo (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81; Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 72; Mab. ex Mars. l.c.; Pucci ex Caruel Fl. it. IX, 963; Rotgès in litt.); entre Porto et Piana (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXI); Venaco (Fouc. et Sim. l.c.); Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV; Bonifacio (Soleirol ex Bert. l. c.; Revel. ex Mars. l. c.; Fouc. et Sim. l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 57; et localité ci-dessous. Probablement plus répandu.

1907. — Garigues à Santa Manza, 5 m., 6 mai fl.!

†† 784. **D. muralis** DC. Syst. II, 634; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 80; Coss. Comp. fl. atl. II, 166; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 48; Coste Fl. Fr. I, 80 = Sisymbrium murale L. Sp. ed. 1, 658 (1753).

Hab. — Grèves sablonneuses ou graveleuses, friches de l'étage inférieur. Mai-août. ① - ¾. Jusqu'ici seulement la localité suivante, mais probablement plus répandu.

1910. — Promontoire de la Revellata près Calvi, sables près de la mer, 18 juill. fl. fr.!

785. **D. erucoides** DC. Syst. II, 631 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 81; Coss. Comp. fl. atl. II, 170; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 47; Coste Fl. Fr. I, 79  $\equiv$  Sinapis erucoides L. Amoen. acad. IV, 322 (1756) et Sp. ed. 2, 934  $\equiv$  Sisymbrium erucoides Desf. Fl. atl. II, 83 (1799)  $\equiv$  Brassica erucoides Boiss. Voy. Esp. II, 33 (1839-45).  $\longrightarrow$  Exsicc. Mab. n. 342!

Hab. — Champs et friches de l'étage inférieur. Nov.-avril. ①. Localisé entre Bastia et Biguglia (Mab. ap. Mars. *Cat.* 17 et exsicc. cit.).

# BRASSICA L. emend.

786. **B. nigra** Koch *Deutschl. Fl.* IV, 713 (1833); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 77; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* I, 50 = *Sinapis nigra* L. *Sp.* ed. 1, 668 (1753).

Hab. — Cultures, friches, lieux graveleux de l'étage inférieur. Maijuillet. ②. Rare ou peu observé. Corse sans indication de localité (Soleirol ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 51); Solenzara (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); Ajaccio (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV).

787. **B. oleracea** L. Sp. ed. 1, 667 (1753); Coss. Comp. fl. atl. II, 182; Burn. Fl. Alp. mar. I, 74; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 52; Coste Fl. Fr. I, 76.

Cette espèce est cultivée sous plusieurs variations, et parfois échappée des cultures. Elle est représentée à l'état spontané par la sous-espèce suivante:

Subsp. insularis Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 54 (1895) = B. cretica Viv. Fl. cors. diagn. 41 (1824); Moris Stirp. sard. elench. I, 3; non Lamk = B. insularis Moris Fl. sard. I, 468, t. 41 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 76 = B. nivea Boiss. et Sprun. in Boiss. Diagn. pl. or. ser. 4, 1, 72 (1842); Fl. or. I, 391 = B. oleracea var. insularis Coss. Sert. tun. 43 (1857) = B. corsica Jord. in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIII (1877) = B. oleracea var. cretica subvar. nivea et var. insularis Coss. Comp. fl. atl. II, 485 (1883-87) = B. hololeuca, erigens, praeruptorum, amblyphylla, recurva, conferta, calcarea, flexicaulis, luteola et Revelieri Jord. et Fourr. Ic. fl. Eur. III, 45-48, tab. CCCCXCI-D (1903). — Exsicc. Soleirol n. 395!; Soc. rochel. n. 586!; Burn. ann. 1904, n. 50!

Hab. — Fissures des rochers, 200-650 m., sur le calcaire ou le por-

CRUCIFERAE

phyre. Avril-mai. 4. Rare et localisée, mais abondante là où elle se trouve. Montagne de Caporalino, rochers calc. (Soleirol exsicc. cit.; Bernard in Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 76; Mars. Cat. 17; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XX; Gillot ibid. LXXXIII; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 73; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128 et in Soc. rochel. cit.; Briq. Spic. 133 et Burn. exsicc. cit.; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 121); défilé de l'Inzecca, rochers diabaso-porphyr. (Rotgès ap. Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 86; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. I, 132 et II, 120; Lit. Voy. I, 14); et localités ci-dessous.

1907. — Vallon du Rio Stretto au-dessus de Francardo, 350 m., rochers calc., 14 mai, jeunes fr.!; montagne de Caporalino, rochers calc., 300-650 m., 11 mai fl. fr.!; défilé de l'Inzecca, rochers porphyr., 250-500 m., 9 mai fl. fr.!; Pointe de l'Aquella, falaise du versant E., calc., 300-370 m., 4 mai fl. fr.!

Depuis qu'elle a été signalée en Corse par Viviani, sous le nom de B. cretica et sans indication précise de localité, cette Crucifère, la plus belle de la flore corse, a toujours été récoltée dans sa station classique de la montagne de Caporalino, jusqu'à sa découverte dans les gorges de l'Inzecca par M. Rotgès. Nous avons eu le plaisir de la retrouver en 1907 en deux nouvelles stations dont l'une (celle de la pointe de l'Aquella), située fort au sud et reliant en quelque mesure les précédentes à celles de la Sardaigne.

Les opinions ont beaucoup varié sur la valeur systématique du B. insularis Mor., et sur l'interprétation du chou corse en particulier. Viviani et Moris l'ont d'abord rattaché au B. cretica Lamk à corolle jaune. C'est probablement seulement après l'avoir observé en fleur que Moris l'a détaché sous le nom de B. insularis à corolle blanche. Seulement cedernier auteur attribue en outre à son espèce des pétales à veines d'un rouge sanguin. Ce caractère a été reproduit par presque tous les auteurs (sauf Grenier et Godron l. c. !), et cela avec d'autant plus de facilité que le B. insularis a généralement été récolté en fruits plus ou moins avancés, du moins en Corse. On comprend dès lors facilement que Foucaud. (in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 86) — n'ayant pas vu les fleurs du Brassica de la montagne de Caporalino et observant sur les échant. des gorges de l'Inzecca des pétales d'un blanc pur, sans veines rouges — ait cru y voir une espèce différente qu'il a rapportée au B. nivea Boiss. et Sprun. Cette identification a été contestée de la façon la plus formelle par-M. Rouy (in Rev. bot. syst. I, 131) pour des raisons d'ordre géographique, mais sans indiquer les caractères qui permettent, selon lui, de distinguer avec précision ces deux espèces.

Il convient tout d'abord de dire que les *Brassica* corses ont tous des pétales d'un blanc de neige, tirant parfois (çà et là à la montagne de Caporalino, mai 1907!) au jaune pâle, mais régulièrement dépourvus des veines d'un rouge sang dont parle Moris. Or, ce caractère est précisément un de ceux dont s'est servi Boissier (*Diagn. pl. or.* l. c.) pour différence de la contraction de ceux dont s'est servi Boissier (*Diagn. pl. or.* l. c.) pour différence de la contraction de ceux dont s'est servi Boissier (*Diagn. pl. or.* l. c.) pour différence de la contraction de ceux dont s'est servi Boissier (*Diagn. pl. or.* l. c.) pour différence de contraction de ceux dont s'est servi Boissier (*Diagn. pl. or.* l. c.)

rencier le B. nivea par rapport au B. insularis. Cet auteur attribue encore au B. nivea trois autres caractères: la stature plus élevée, les feuilles toujours lyrées à lobe terminal plus petit, moins arrondi et plus profondément denté, et des grappes pluriflores (non pauciflores). Mais il est évident, pour qui a observé le Brassica corse in situ, que ces caractères sont tirés d'un matériel de comparaison restreint et tout à fait insuffisant (ce que confirme un examen des documents de l'herbier Boissier). Le Brassica corse atteint, en particulier à la montagne de Caporalino et dans les gorges de l'Inzecca jusqu'à 1 mètre de hauteur, dimensions qui ne laissent rien à envier aux Brassica grecs de ce groupe. Les tiges, que MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. II, 54) décrivent comme « plus grêles, pourtant subligneuses à la base », sont au contraire très épaisses sur les échantillons arrivés à entier développement, ligneuses, à bois assez friable, atteignant souvent l'épaisseur d'un doigt, à rameaux ± tortueux. Il n'y a à ce point de vue aucune différence avec les formes grecques. Les feuilles inférieures sont extrêmement variables sur le mème rameau: elles ont cependant une tendance marquée à la forme lyrée, et cela souvent beaucoup plus que dans les originaux du B. nivea. Nous avons rapporté de la montagne de Caporalino en 1907 des échantillons à feuilles absolument lyrées, à lobe terminal ample, arrondi, qui ne diffèrent en rien de celles du chou de la citadelle de Corinthe. Les transitions continues qui relient les diverses formes d'un individu à l'autre dans la même station et sur le même individu empêchent d'ailleurs toute espèce de distinction de variété. Tout au plus pourrait-on grouper les échantillons en deux sous-variétés d'après la forme des feuilles basilaires. L'une (subvar. latiloba) aurait des feuilles la plupart fortement lyrées, à lobe terminal très ample et très arrondi (abonde à la montagne de Caporalino); l'autre (subvar. angustiloba) aurait des feuilles la plupart beaucoup plus faiblement ou à peine lyrées, à lobe terminal beaucoup plus allongé (Inzecca, Aquella). Les intermédiaires entre ces deux états extrèmes se trouvent à la montagne de Caporalino, au Rio Stretto et à l'Inzecca. — Les feuilles caulinaires du B. nivea sont décrites par Boissier comme largement linéaires, obtuses au sommet, à base plus large et subauriculée. Les originaux du B. nivea ne diffèrent en rien à ce point de vue du Brassica corse, par opposition au B. cretica dont les feuilles caulinaires sont élargies à la base en oreillettes subamplexicaules. Quant aux grappes soidisant pauciflores du B. insularis, il est facile de récolter à l'Inzecca ou à la montagne de Caporalino des échantillons géants encore plus richement dotés en fleurs que ceux de Corinthe. En résumé, d'après la diagnose et les échantillons secs de Boissier, que nous avons vus, il n'y a aucune différence entre le B. nivea Boiss. et Sprun. et le Brassica corse. Foucaud n'a donc pas fait erreur en assimilant le chou des gorges de l'Inzecca au B. nivea; si ce botaniste avait récolté la plante de la montagne de Caporalino en fleurs, au lieu de la récolter en fruits, il est probable qu'il ne l'eût pas distinguée de la précédente.

Tout ceci est basé sur la description et les échantillons secs de Boissier, mais il importe de faire remarquer que quelques doutes ont été récemment jetés sur le *B. nivea*. Haussknecht [in *Mitt. thür. bot. Ver.*, nouv. sér., III-IV, 109 (1893)] n'a observé sur les rochers de l'Acrocorinthe

CRUCIFERAE 73:

que le B. cretica Lamk à fleurs jaunes. Cet auteur pense que les pétales blancs attribués par Boissier au B. nivea proviennent peut-ètre de la décoloration due à la dessiccation. M. de Halacsy [Consp. fl. græc. I, 78 (1900)], en rappelant cette observation, maintient cependant le B. nivea à côté du B. cretica, tout en en disant : « A praecedente male distincta ». Il nous paraît cependant bien difficile de croire que Boissier ait pu attribuer après coup au B. nivea des fleurs d'un blanc de neige (« petalisniveis»), si celles-ci étaient jaunes sur le vif, alors qu'il a récolté la plante lui-même en signalant l'effet décoratif qu'elle produit sur les rochers de la citadelle de Corinthe (« Hab. in fissuris rupium verticalium Acrocorinthi ubi Aprili ineunte montem totum elegantissimis ornat racemis »). Il semble plus probable d'admettre que l'Acrocorinthe porte des Brassica à corolles de couleurs différentes. Ce point exigera des recherches ultérieures sur le terrain, mais il importe dès maintenant de faire remarquer qu'en Corse il existe des échantillons à corolle d'un jaune pâle (sur lesquels Jordan a basé ses Brassica luteola et Revelieri!). Ces échantillons, que nous avons observés sur le versant N.-E. de la montagne de Caporalino, passent aux formes à corolle blanche par des dégradations de teinte insensibles. Rien d'impossible à ce que des formes analogues se retrouvent en Grèce.

Depuis l'époque de Boissier, le *B. nivea* Boiss. et Sprun. a été signalé en Syrie (Liban: ad rupium facies in valle Jinneh) par M. Post (in *Mém. herb. oBiss.* n. 18, p. 90, ann. 1900). Mais l'auteur se borne à décrire une plante fructifère, et en l'absence de fleurs, la détermination qu'il donne de la plante syriaque reste douteuse.

Quant au *B. insularis* Moris de la Sardaigne, tous les échantillons que nous en avons vus ne présentent sur le sec aucune trace des veines d'un rouge de sang dont parle Moris. Faut-il admettre que ce passage de la description de l'auteur italien repose sur une erreur d'observation ou que ce caractère disparaît par la dessiccation? Seules, de nouvelles observations faites sur le vif pourront répondre à cette question, mais la première solution paraît de beaucoup la plus probable <sup>1</sup>.

En ce qui concerne les affinités et la valeur systématique du *B. insularis* de la Corse, nous sommes arrivé aux conclusions suivantes. Le *B. insularis* appartient évidemment au groupe spécifique du *B. oleracea*, ainsi que Cosson l'a le premier bien démontré, suivi par M. Burnat, puis par MM. Rouy et Foucaud. Il est extrêmement voisin d'une forme spéciale aux rochers calcaires maritimes ou submaritimes de l'Algérie et de la Tunisie, qui présente des siliques à bec  $\pm$  régulièrement 1-2 spermes à la base, la var. atlantica Bonn. et Bar. [Cat. Tun. 22 (1896) = B. oleracea var. insularis subvar. atlantica Coss. Sert. tun. 43 (1857) et Comp. fl. atl. II, 185]. La plante corse constitue une variété parallèle, var. corsica Briq. [= B. oleracea var. insularis subvar. insularis Coss. Comp. fl. atl. II, 185 (1883-87)] à siliques pourvues d'un bec asperme ou plus rarement 1sperme à la base. Ces deux races constituent la sous-esp. insularis

<sup>1</sup> Les Crucifères à corolle blanche veinée de rose, de rouge, etc., présentent toujours sur le sec des traces non équivoques de coloration sur les nervures (ex. Eruca sativa, Raphanus Raphanistrum, etc.).

Rouy et Fouc., occupant principalement le secteur méditerranéen corsesarde-tunisien, à corolle blanche, et opposée aux autres variétés du B. oleracea dont la corolle est jaune. Le passage du B. oleracea subsp. insularis au B. oleracea subsp. Robertiana est d'ailleurs établi par les échantillons à corolle lutéole de la montagne de Caporalino. Les formes à corolle franchement jaune du B. oleraca doivent être groupées en sous-espèces d'après des principes analogues. Nous aurions ainsi les subsp. B. oleracea Rouy et Fouc. (= B. oleracea L.; Huds.) sur les côtes occidentales de l'Europe; subsp. Robertiana Rouy et Fouc. (= B. Robertiana Gay) de l'Espagne à la Ligurie; subsp. Pourretii Rouy et Fouc. (= B. montana Pourr., non alior.) dans les Corbières; subsp. villosa Briq. (= B. oleracea var. villosa Coss.) en Italie, Sicile, Corfou et Dalmatie; subsp. rupestris Briq. (= B. ruprestris Raf.) en Sicile.

Ajoutons, pour terminer, que les 10 « espèces » distinguées par Jordan et Fourreau aux dépens du *B. oleracea* subsp. *insularis* var. *corsica* dans la seule localité de la montagne de Caporalino ne présentent que d'infimes variations, que l'on pourrait multiplier encore et qui n'ont en partie qu'une valeur individuelle. Il serait intéressant de sélectionner ces petites mutations et de voir ce qu'elles donneraient en excluant les risques de pollination croisée.

## B. Rapa L. Sp. ed. 1, 666 (1753), sensu amplo.

On cultive en Corse les sous-espèces *Napus* (*B. Napus* L. *Sp.* ed. 1, 466) et *Rapa* (*B. Rapa* L.) sous plusieurs variétés. Ces dernières se rencontrent parfois à l'état subspontané au voisinage des cultures.

788. **B. Sinapistrum** Boiss. *Voy. Esp.* II, 39 (1839-45) = *Sinapis arvensis* L. *Sp.* ed. 4, 668 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 73; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 61; Coste *Fl. Fr.* I, 74.

Hab. — Champs, prairies maritimes, friches, graviers des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. Disséminé. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 81; Mab. ex Mars. *Cat.* 17); Murato (Rotgès in litt.); Balagne (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VII, 173); Vezzani (Rotgès in litt.); Pozzo di Borgo (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXI; Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV); Porto-Vecchio (Mars. l. c.); Bonifacio (Mars. l. c.); et localité ci-dessous.

1907. — Ostriconi, prairies, 20 avril, fl. fr.!

On n'a jusqu'à présent signalé en Corse que la variété **typicum** Briq.  $= Sinapis \ alba \ var. \ typica \ Beck Fl. Nieder-Öst. 486 (1892)] à silique peu toruleuse, longue d'env. 25-30 cm., peu anguleuse, à bec presque en forme de quille, atteignant la ½ ou les ¾ de la partie seminifère de la silique, à semences noires, hautes de 1,2-1,5 mm. La forme dasycarpum$ 

75

Briq. [= S. orientalis Murr. Prodr. stirp. Gott. 167 (1770); an et L.? = S. incana Thuill. Fl. env. Paris éd. 2, 343 (1799) = S. villosa Mérat Nouv. fl. Par. éd. 1, 265 (1812) = S. arvensis var. hispida Coss. et Germ. Fl. env. Par. éd. 1, I, 95 (1845) = S. arvensis var. dasycarpa Neilr. Fl. Nieder-Öst. 735 (1859) = S. arvensis var. orientalis Cariot Et. fl. éd. 1, II, 42 (1860); Coss. et Germ. op. cit. éd. 2, 120 = S. retrohispida Bor. in Bull. soc. dauph. 1878, 14 = S. arvensis var. typica f. dasycarpa Beck Fl. Nieder-Öst. 486 (1892) = S. arvensis var. orientalis et var. villosa Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 61 (1895)] à siliques hérissées de poils ± réfléchis serait la plus fréquente aux environs de Bastia, selon Salis (l. c.). Nos échant. d'Ostriconi appartiennent à la forme leiocarpum (= S. arvensis var. leiocarpa Neilr.l. c. (1859) = S. arvensis var. typica f. leiocarpa Beck l. c. (1892)], à siliques glabres.

789. **B. monensis** Huds. Fl. angl. ed. 2, 291 (1778); Curt. Fl. lond. V, tab. 205; Hook. Fl. scot. I, 203 et II, 290; Smith Comp. fl. brit. 114; Benth. Handb. brit. fl. I, 63; Bab. Man. brit. bot. ed. 8, 31; Caruel Fl. it. IX, 1010; Britten et Rendle List brit. seed-pl. 3; Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 3, I, 238 = Sisymbrium monense L. Sp. ed. 1, 658 (1753) = B. cheiranthos Vill. Prosp. 40 (1779) et Hist. pl. Dauph. III, 332; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 856; Coste Fl. Fr. I, 77 = B. Erucastrum Moris Stirp. sard. elench. II, 1 (1828); Jord. in Billot Annot. 183 et Diagn. I, 181; non L. = Sinapis Cheiranthus Koch Deutschl. Fl. IV, 717 (1833); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 73; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 56 = Sinapis monensis Bab. Man. brit. bot. ed. 2, 25 (1847); Schinz et Thell. in Bull. herb. Boiss. 2mc série, VII, 183 (1807). — En Corse seulement la race suivante:

Var. petrosa Briq. = B. rectangularis Viv. App. fl. cors. prodr., 5 (1825); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81 = B. sabularia Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 77 p. p.; non Brot., nec Moris = B. petrosa Jord. Diagn. I, 185 (1864) = Sinapis Cheiranthus var. montana Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXX (1877); non DC. = Sinapis Cheiranthus var. petrosa Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 58 (1895) et Sinapis Cheiranthus subsp. rectangularis Rouy et Fouc. op. cit. 59 (1895). — Exsicc. Mab. n. 341!; Debeaux ann. 1869, sub: B. rectangularis!; Reverch. ann. 1885, n. 487!

Hab. — Rochers et rocailles des étages subalpin et alpin, parfois dans l'étage montagnard, et même entraînée par les eaux des torrents jusqu'à l'embouchure des rivières, (1-)1000-2200 m. Mai-juillet selon l'altitude. 4. Assez répandue des cimes du Cap Corse à la montagne de Cagna, mais non encore signalée dans les massifs de Tende et du

S. Pietro. Sommet du Pigno (Mab. et Debeaux exsicc. cit. et ap. Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 60); (montagnes de) Calvi [Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 456; Rouy et Foucaud indiquent « Mont Caporeto (Soleirol) », localité qui nous est inconnue]; forêt d'Aitone (Reverch. exsicc. cit.); Capo alla Cuculla près le col de Cocavera (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 421); montagnes de Nino (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81); montagnes de Corté, en particulier au Monte Felce (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXX et ap. Rouy et Fouc. l. c.); Monte Renoso, du côlé du lac de Vitalaca (Lit. Voy. II, 33) et du côté de la forêt de Marmano (Revel. ap. Jord. Diagn. I, 185; Rotgès in litt.); montagne de Cagna [(Serafini ex) Viv. App. fl. cors. prodr. 5]; — descend dans la plaine le long du Travo (Salis l. c.) et jusqu'au bord de la mer dans les sables à Solenzara (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); et localités cidessous.

1906. — Rochers en face des bergeries de Grotello, sur la rive droite de la haute Restonica, 1500-1600 m., fl. fr.!; rochers au bord du lac Melo, 1800 m., 4 août fr.!

1908. — Vallée inf. du Tavignano, rochers ombragés, 1100 m., 26 juin fl.! (forme luxuriante, venue à l'ombre, descendue des hauteurs); rochers sur le versant S. du col de Ciarnente, 1500 m., 27 juin fr.!

1910. — Punta della Capella d'Isolaccio, rochers à l'ubac, 1900-2000 m., 30 juill. fl. fr.!; Monte Incudine, rocailles du versant N., 1900-2000 m., 25 juill. fl.!; Punta del Fornello, cheminées au N., 1900 m., 25 juill. fl.!; Uomo di Cagna, rochers, 1100-1215 m., 21 juill. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, rochers et rocailles, 1400-1500 m., 13 juill. fr.!; Calancha Murata, rochers et rocailles du versant E, 1400-1450 m., 11 juill. fr.!

Le *B. rectangularis* Viv. de la montagne de Cagna est une des plantes les moins connues de la Corse. Aucun botaniste ne paraît jusqu'à présent l'avoir observée en fruits arrivès à maturité, ce qui a eu pour conséquence que les caractères carpologiques qu'on lui a attribués sont inexacts. Viviani (l. c.) en a donné une diagnose très insuffisante, contenant cette indication : « rostro compresso siliquam glabram aequante ». Salis (l. c.) a attribué au *B. rectangularis* des siliques multiovulées, subérigées, à bec aussi long et presque plus large que le corps de la silique, comprimé, aigu au sommet, et des pédicelles presque aussi longs que les siliques; mais il a eu soin d'ajouter que ces caractères étaient observés sur des *siliquae immaturae*.

En 1847, Grenier et Godron (l. c.), n'ayant pas vu le *B. rectangularis* de Corse, l'ont identifié à tort avec le *B. sabularia* Brot., espèce portugaise, espagnole et algérienne différente : leur description est un mélange de caractères empruntés à la description de Salis et au *B. sabularia* 

CRUCIFERAE 77

Brot. Peu de temps après, Bertoloni (Fl. it.VII, 157) ayant identifié le B. sabularia Gr. et Godr. avec le B. sabularia Moris (Fl. sard. I, 174 (1837)], a reconnu dans le B. sabularia Moris le B. Tournefortii Gouan [Ill. 44 (1773); DC. Syst. II, 602; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 855], ce qui a amené cet auteur à indiquer à tort en Corse la présence du B. Tournefortii! A son tour, Cosson (Comp. fl. atl. II, 192) considérant cette synonymie comme établie, a fait du B. rectangularis Viv. un synonyme du B. Tournefortii Gouan. Enfin, Nyman (Consp. fl. eur. 45) a méconnu le B. rectangularis Viv. au point d'en faire un synonyme du B. insularis Moris, plante radicalement différente.

Entre temps, le *B. rectangularis* avait été récolté à nouveau par Revelière, considéré comme une espèce distincte et décrit une seconde fois par Jordan (l. c.) sous le nom de *B. petrosa*, puis distribué par Mabille, O. Debeaux et Reverchon. Malgré cela, le *Brassica* des montagnes de la Corse est encore peu connu, puisque les auteurs ont reproduit les caractères donnés par Viviani et Salis, et ont cru trouver ainsi les éléments nécessaires à la distinction d'une espèce ou sous-espèce particulière; distincte du *B. petrosa* Jord.

En effet, un Brassica qui, dans le groupe que nous étudions, possèderait une silique à bec égalant les valves à la maturité, et cela d'une façon constamment concordante dans toutes les siliques de l'inflorescence, constituerait une espèce de premier ordre et bien distincte de toutes les formes connues. Mais ce caractère n'est jamais réalisé dans le B. rectangularis. Chez ce dernier, comme chez toutes les autres espèces du genre, le bec est complètement formé, alors que la silique proprement dite est encore très petite. Il existe un premier stade dans lequel le bec est plus long que les valves de la silique. Puis celle-ci s'allonge par croissance intercalaire de façon que les valves et le bec atteignent la même longueur. Dans ce second stade, les dimensions des divers organes sont en moyenne les suivantes : pédicelle 7 mm.; valves de la silique 5-7 mm.; bec 5-7 mm. Le pédicelle est alors un peu plus épais que la silique proprement dite, et le bec est plus épais à la fois que le pédicelle et que le corps de la silique. Mais dans la suite, la silique prend un accroissement énorme et devient notablement plus large que le pédicelle et le bec. A la maturité (au moment où les valves s'ouvrent pour laisser s'échapper les semences mûres) les proportions sont les suivantes:

|                     | Longueur  | Grand diamètre       |
|---------------------|-----------|----------------------|
| Pédicelle           | 7-15 mm.  | 0,7 mm.              |
| Corps de la silique | 30-60 mm. | 2-2,5 mm.            |
| Bec                 | 4-15 mm.  | 1,5-2 mm. à la base. |

A ce moment, les pédicelles et les siliques sont plus ou moins étalés ou réfléchis, et les caractères présentés par ces organes sont absolument ceux du *B. monensis*. Les chiffres donnés ci-dessus reflètent les grandes variations (du simple au double!) qui existent d'un échantillon à l'autre dans la longueur des siliques. En outre, certaines siliques restent çà et là en arrière dans leur développement en longueur, de sorte que l'on peut trouver à la maturité dans une grappe telle ou telle

silique qui se rapproche des proportions données par Viviani. Nous avons eu le privilège de retrouver le *Brassica* de la montagne de Cagna — où personne n'avait plus herborisé sérieusement depuis l'époque de Serafini, de Soleirol et de Requien — et avons pu vérifier sur cette plante le bien-fondé des observations faites dans d'autres localités.

En réalité, le B. rectangularis Viv. = B. petrosa Jord. n'est qu'une race du B. monensis malaisée à caractériser par rapport aux nombreuses formes ce cette polymorphe espèce. Le B. monensis var. petrosa possède comme les var. montana Briq. [= B. cheiranthos var. montana DC. Syst.II, 601 (1821); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 856] et var. nevadensis Brig. [= B. Cheiranthus var. nevadensis Willk. et Lange 1. c. (1880)] une racine pivotante, passant au collet à une souche épaisse, dure, souvent divisée en quelques gros rameaux. Elle est au moins bisannuelle et le plus souvent vivace. Mais dans ces deux dernières variétés, les feuilles développées sont toutes groupées en rosette et la tige est scapiforme. Dans la plante corse, les échantillons rabougris ou nains (tels que ceux distribués par Mabille et Debeaux) peuvent paraître quelque peu douteux au sujet de ces caractères. En revanche, les échantillons bien développés (atteignant jusqu'à 50 cm. et au-delà) montrent incontestablement une tige feuillée, nullement scapiforme. Les feuilles sont toutes pinnatipartites ou profondément pinnatiséquées, à segments subalternes, d'ampleur variable, superficiellement ou souvent assez grossièrement dentées, à dents obtuses ou subaiguës, peu nombreuses. Toute la plante est d'un vert glaucescent, la base des tiges florifères et les feuilles basilaires étant hérissées de soies plus ou moins nombreuses. — D'après ces caractères, la var. petrosa se place à côté des var. genuina Briq. (= Sinapis Cheiranthus var. genuina Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 75) et cheiranthiflora Gr. et Godr. l. c.), dont elle s'écarte par ses racines pérennantes etses siliques (en général plus grosses et plus longues) très étalées ou réfléchies à la maturité.

La distinction entre le *B. monensis* var. *petrosa* et les *B. sabularia* Brot. et *Tournefortii* Gouan (espèces annuelles, à valves de la silique comportant une nervure médiane et un réseau latéral, et non pas 3 nervures principales comme dans le *B. monensis*) ne présente pas de difficultés. Dans le *B. sabularia* Brot., les fleurs sont deux à trois fois plus petites, portées sur des pédicelles capillaires, des siliques grèles à bec linéaires subulé. Dans le *B. Tournefortii* Gouan, les fleurs sont aussi deux à trois fois plus petites, les tiges scapiformes à feuilles presque toutes groupées en rosettes. Les *B. sabularia* et *Tournefortii* sont des plantes arénicoles du littoral (le premier croissant dans des conditions analogues sur les hauts plateaux algériens et sur la bordure saharienne), tandis que le *B. monensis* var. *petrosa* est une plante rupicole et montagnarde.

**B. sabularia** Brot. Fl. lus. I, 582 (1804) et Phyt. lus. I, 97, t. 43; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 855.

Espèce ibérique occidentale indiquée en Corse par Grenier et Godron (Fl. Fr. I, 77) par confusion avec le *B. monensis* var. petrosa. Voy. ci-dessus p. 76.

**B. Tournefortii** Gouan *Ill.* 44 p. p., tab. 20, fig. A (1773); Boiss. *Fl. or.* 1, 393; Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 855; Coss. *Comp. fl. atl.* II, 192.

Espèce austro-méditerranéenne indiquée en Corse par Moris, Cosson et d'autres, par suite d'une interprétation erronée du *B. rectangularis* Viv., synonyme du *B. monensis* var. *petrosa*. Voy. ci-dessus p. 76.

#### SINAPIS L. emend.

- 790. **S. alba** L. *Sp.* ed. 1, 668 (1753), sensu ampl. Deux sousespèces.
- †† I. Subsp. eu-alba Briq. = S. alba Gr. et Godr. Fl. Fr. 1,74 (1847); Coss. Comp. fl. atl. II, 205; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 62; Coste Fl. Fr. 1,74.
- Hab. Garigues rocailleuses, rochers et balmes dans l'étage inférieur. Avril-mai. ①.

Plante ± hérissée, à rameaux robustes. Feuilles largement pinnatifides ou pinnatipartites, à lobes oblongs ou obovés-elliptiques, amples, le terminal plus (souvent beaucoup plus) développé que les latéraux. Pédicelles et siliques ± étalés à la maturité, ces dernières à valves densément hérissées.

- $++ \alpha$ . Var. genuina Briq. = S. alba Auct., sensu stricto.
- Hab. Env. d'Ajaccio (Le Grand in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXIII, 18); et localités ci-dessous, mais probablement plus répandue.
- 1907. Cap Corse: balmes de la montagne des Stretti, calc., 100 m., 25 avril fr.!; M<sup>t</sup> Silla Morta, rochers et balmes, calc., 260 m., 23 avril fl. fr.!

Feuilles lyrées, à lobe terminal très ample, généralement ové-obtus, beaucoup plus développé que les latéraux.

- †† β. Var. corsica Briq. = S. dissecta Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81 (1834); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 206 (quoad pl. cors.); Mars. Cat. 17; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 62 (quoad pl. cors.); Coste Fl. Fr. I, 74 (quoad pl. cors.); non Lag. Exsicc. Mab. n. 207!; Debeaux ann. 1868, n. 20! et ann. 1869 sub: S. dissecta!
- Hab. Env. de Bastia (Salis l. c.; Soleirol ex Rouy et Fouc. l. c.; Mab. ap. Mars. l. c.; Debeaux exsicc. cit.); St-Florent (Mab. ap. Mars. l. c.); Lumio près Calvi (Mab. exsicc. cit.).

Folia sublyrata vel pinnatipartita, segmentis angustioribus, oblongo-

ellipticis, terminali caeteris parum vel vix majore, minus rotundato. Planta minus hirta quam vulgo in var. praecedente.

Cette race, confondue avec le S. dissecta Lag., établit le passage à la sous-espèce suivante, mais elle est au total plus rapprochée de la var. a.

II. Subsp. dissecta Briq. = S. dissecta Lag. Gen. et sp. pl. 20 (1816); Moris Fl. sard. I, 181, t. 12; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 206 (quoad descriptionem); Boiss. Fl. or. I, 395; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 850; Coss. Comp. fl. atl. II, 206; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 62 (quoad descript.); Coste Fl. Fr. I, 74 (quoad descript.) = Brassica dissecta Boiss. Voy. Esp. II, 40 (1839-45).

Plante glabrescente, à rameaux grêles. Feuilles pinnatipartites, glabrescentes, plus minces, à lobes étroits, lancéolés ou oblongs-lancéolés, souvent plus incisés-divisés, le terminal non ou à peine plus développé que les latéraux. Pédicelles plus ou moins arqués à la maturité, siliques plutôt ascendantes, à valves hérissées (var. pseudalba Briq.) ou presque glabres (var. subglabra Briq.).

Les rapports du S. dissecta avec le S. alba sont rendus bien étroits par l'intermédiaire de la var. β. Cosson (Comp. fl. atl. II, 206) a déjà avancé que le S. dissecta devrait peut-être être envisagé comme une variété à feuilles ténuiséquées et glabrescentes du S. alba. Nons estimons cependant sa valeur systématique supérieure à celle d'une simple race. — Les variations dans l'indument du fruit ont déjà été mentionnées par Willkomm et Lange (Prodr. fl. hisp. III, 851). — Nous n'avons pas vu jusqu'à présent cette sous-espèce de Corse, mais elle pourra y être recherchée; elle existe en Sardaigne.

#### ERUCA DC.

† 791. **E. sativa** Lamk *Fl. fr.* II, 496 (1778); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 75; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 63; Coste *Fl. Fr.* I, 78 = *Brassica Eruca* L. *Sp.* ed. 1, 667 (1753).

Hab. — Cultures, prairies maritimes de l'étage inférieur. Rare ou peu observé. Avril-mai. ①. — Deux variétés :

† a. Var. genuina Briq. = E. sativa Gr. et Godr., l. c. sensu stricto. Hab. — Env. de Bastia (Salis in Flora XXII, Beibl. II, 81), en particulier dans le vallon de Fango (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LIV) et à Toga (Mab. in Feuill. jeun. nat. VII, 111); Sartène (Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 18); env. d'Ajaccio (Thellung in litt.).

Feuilles à divisions relativement larges. Siliques glabres à bec égalant environ la moitié de la longueur des valves.

†† β. Var. longirostris Rouy Excurs. bot. Esp. ann. 1881-82, 52=Brassica Eruca Boiss. Voy. bot. Esp. I, 41 (1839-45) = E. glabrescens Jord. Diagn. I, 193 (1864) = E. longirostris Uechtr. in Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV, 133 (1874); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 849 = Brassica Uechtritziana Janka in Termesz.-Füzetek VI, 182 (1882) = E. sativa forme E. glabrescens Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 64 (1895).

Hab. — Porto-Vecchio (Mab. ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 64).

Feuilles à divisions souvent plus étroites. Siliques glabres à bec égalant environ la longueur des valves.

E. vesicaria Cav. in DC. Syst. II, 638 (1821); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 849 = Brassica vesicaria L. Sp. ed. 1, 668 (1753) = E. sativa var. vesicaria Coss. Sert. tun. 49 (1857); Comp. fl. atl. II, 210.

Ce type ibérique et algérien a été observé près de l'ancienne usine de Toga en 1869 par Debeaux (Not. 61), d'où il paraît avoir disparu. Une étude d'ensemble de ce groupe amènerait probablement à rattacher l'E. vesicaria à l'espèce précédente comme sous-espèce.

# HIRSCHFELDIA Mench

A l'instar de Koch, Willkomm et Lange, Cosson, Prantl, Hayek et autres auteurs, nous réunissons les genres *Hirschfeldia* Mœnch [*Meth.* 264 (1794)] et *Erucastrum* Presl [*Fl. sic.* I, 92 (1826)], mais dans ce cas le nom générique créé par Mænch a la priorité.

792. **H. incana** Lowe Man. ft. Madera I, 586 (1868); Burn. Ft. Alp. mar. I, 76 = Sinapis incana L. Amoen. acad. IV, 281 (1755); Coste Ft. Fr. I, 75 = Hirschfeldia adpressa Mænch Meth. 264 (1794); Gr. et Godr. Ft. Fr. I, 78; Rouy et Fouc. Ft. Fr. II, 40 = Erucastrum incanum Koch Syn. ed. 1, 56 (1737); Willk. et Lange Prodr. ft. hisp. III, 861; Coss. Comp. ft. att. II, 172 = Brassica incana Dæll Ft. Bad. III, 1293 (1862) = Brassica adpressa Boiss. Voy. Esp. 38 (1839-40).

Hab. — Friches, cultures, sables et graviers de l'étage inférieur. Maijuill. ②. Disséminé. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 17); très abondant aux env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81; Kesselmeyer in herb. Deless.!; Mab. ex Mars. l.c.; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIII et LIV; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 112); Ile Rousse (Thellung in litt.); Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 128); Ajaccio (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.).

### MORISIA 1 Colla

793. **M.** monanthos Asch. in Barbey Fl. sard. comp. 473 (1885) Sisymbrium monanthos Viv. Fl. lyb. spec. 68 (1824, prius) = Erucaria hypogaea Viv. Fl. cors. diagn. 11 (1824, posterius); Viv. App. fl. cors. 3, fig. 2 et App. alt. 7; Moris Stirp. sard. elench. I, 4 = M. hypogaea Gay ap. Colla Ill. hort. ripul. App. IV, 50 (1827-28); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81; Moris Fl. sard. I, 405, tab. 7; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 455; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 71; Coste Fl. Fr. I, 444 = Rapistrum hypogaeum Dub. Bot. gall. I, 54 (1828) = Sisymbrium acaule Sieb. ap. Steud. Nom. bot. II, 593 (1841, nomen solum) = Monanthemum acaule Scheele in Flora XXVI, 314 (1843), cum descript. pessima et pro parte erronea. — Exsicc. Sieber sub: S. acaule ex Scheele; Kralik n. 476!; Req. sub: M. hypogaea!; Mab. n. 72!; Debeaux ann. 1869 sub: M. hypogaea!; Reverch. ann. 1880, n. 253!

Hab. — Points sablonneux, fissures sableuses des rochers, 1-1200 m. Mars-mai, parfois avec une seconde floraison autumnale. 4. Abondant au Cap Corse, localisé ailleurs. Cap Corse: Tour de Sénèque sur Luri (Sieber exsicc. cit. et ap. Scheele 1. c.); Monte Alticcione, de la Cima delle Folieri au col de Cattile, monts Stello, Arponi et Capra, cols de Bocca della Ventaginella et di Bocca Rezza (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIII); Monte Fosco (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LX et LXI; Chabert 1. c.); hauteurs dominant Mandriale (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81) et plus bas au-dessous de S. Martino-di-Lota (Debeaux Not. 63 et exsicc. cit.); Monte Pruno, mont et col de S. Leonardo, mont S. Columbano sur Bastia (Chabert 1. c.); St-Florent (Thellung in litt.); Corté, vallée de la Restonica (Thellung in litt.); env. de Bonifacio, particulièrement abondant sur le pla-<sup>t</sup>eau du sémaphore de Pertusato (Serafini ex Viv. l. c. et ex Bert. *Fl. it*. VI, 612; Salis I. c.; Requien, Kralik, Reverchon exsicc. cit.; Mab. Rech. 1, 11; Mars. Cat. 22; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 120; et nombreux autres observateurs); et localité ci-dessous.

<sup>1 «</sup> Novum et insigne hocce genus dixi in honorem Josephi Hyacinthi Moris, M. D. in regio Carolitano Athenaeo Clinices Professoris, qui primus in Sardinia signa botanica fixit, jussu regio insulam longe lateque peragravit, et stirpium Sardoarum elenchum ditissimum edidit. Laus illi qui obscuram hanc, nostri aevi quasi remotam Thulen, historiae naturali demum vindicavit, et feracissimis addidit. » (J. Gay ap. Colla.)

83

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo entre St-Florent et Pino, alluvions sableuses, 26 avril, fl. fr.!

Le genre monotype *Morisia* est isolé en Corse et en Sardaigne et constitue un des représentants les plus remarquables de l'élément endémique de ces îles. Il a été découvert aux env. de Bonifacio entre 1822 et 1824 par Serafini, qui le communiqua à Viviani. Peu de temps après, l'espèce fut retrouvée au Cap Corse par Eschenlohr, le voyageur de Sieber, puis par Salis. Une singulière fatalité a voulu que le *Morisia* passât ensuite inaperçu au Cap Corse pendant 35 ans, de sorte que Mabille [*Rech. pl. Corse* I, 11 (1867)] a mis en doute l'existence de l'aire corse septentrionale du *Morisia* — aire beaucoup plus dense et plus étendue que celle du territoire de Bonifacio — et que Marsilly l'a entièrement supprimée dans son *Catalogue* de 1872! Cependant, la plante avait été retrouvée près de Mandriale déjà en 1869 par Debeaux, et les belles recherches de M. Chabert ont montré depuis lors qu'elle est fort répandue au Cap Corse.

Viviani a longtemps hésité sur les affinités de la singulière Crucifère corse: après l'avoir d'abord appelée Sisymbrium monanthos, il en donna une description plus détaillée, encore qu'insuffisante, et une assez bonne figure sous le nom d'Erucaria hypogaea. Le mérite d'avoir presque parfaitement élucidé l'organisation de la fleur et du fruit du Morisia revient à J. Gay, créateur du genre. Presque en même temps, Duby proposait de rattacher la Crucifère de Serafini au genre Rapistrum, sous le nom de Rapistrum hypogaeum, disposition qui n'a pas été suivie. Scheele a fait un double emploi pur et simple lorsqu'il a créé bien mal à propos en 1843 pour le Morisia hypogaea un nouveau genre Monanthemum, accompagné d'ailleurs d'une mauvaise description (l'auteur décrit un style fantastique à stigmate bilobé!), inférieure en tous points à celle de J. Gay <sup>1</sup>.

A l'intérieur du genre *Morisia*, l'espèce doit conserver la plus ancienne épithète spécifique, savoir celle qui lui a été donnée au commencement de 1824 par Viviani (*Règl. nomencl.* art. 48). La combinaison de noms correcte n'a été publiée selon les règles qu'en 1885 par M. Ascherson. Ce botaniste avait seulement indiqué en 1869 (in *Bot. Zeitung XXVII*, 427) que le nom générique (*Morisia*) devait être associé à l'épithète spécifique la plus ancienne (*monanthos*), mais sans faire la combinaison <sup>2</sup>.

Si le genre *Morisia* a été presque universellement accepté par les botanistes, ses affinités ont été très diversement interprétées. On vient de voir que Viviani a successivement rapproché notre espèce des *Sisym*-

¹ Scheele a eu conscience du caractère très superficiel de son article sur le genre Monanthemum, car il a cru devoir s'en excuser immédiatement en disant : « Je n'ai pu résister au plaisir de décrire cette plante très remarquable, bien qu'il ne s'agisse pas d'un représentant de la flore d'Allemagne. Je ne puis savoir si elle a déjà été décrite ailleurs sous un autre nom, parce que je n'ai que peu de ressources bibliographiques à ma disposition dans ma solitude rurale. » Cependant, l'existence du genre Morisia aurait dû être révélée à l'auteur par les notes de Salis parues 7 ans auparavant dans le même périodique (le Flora) que les siennes propres!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Ascherson dit (l. c.) que la combinaison a été publiée dans un catalogue de graines du Jardin botanique de Berlin de 1863. Nous n'avons pu retrouver cette publication éphémère dans les bibliothèques de Genève.

brium et des Erucaria et que Duby l'avait placée dans le genre Rapistrum. J. Gay, après avoir explique que le Morisia s'écartait de toutes les Raphanées par ses cotylédons plans, et non pas condupliqués, a déclaré qu'il fallait le rattacher à la tribu des Anchonieae de A. P. De Candolle, mais non sans ajouter que cette tribu était selon lui « minime naturalis ». En 1847, Grenier et Godron ont placé le genre *Morisia* en tête de la tribu des Rapistrées, à côté du genre Rapistrum; ils attribuent au Morisia des cotylédons pliés autour de la radicule (condupliqués) contrairement à la description de Gay, indication empruntée à Duby (Bot. gall. 54) et qui a été reproduite sans commentaire par la plupart des floristes français subséquents. Bentham et Hooker (Gen. pl. I, 101) disent les cotylèdons non pliès ou pliès, selon qu'il s'agit des semences de l'article inférieur ou supérieur de la silique. Les auteurs placent le genre Morisia parmi les Cakilinées, avec le genre Rapistrum, mais émettent des doutes sur ses vraies affinités qui peut-être devraient être cherchées avec les Chorispora. Pomel [Contrib. classif. méth. des Crucifères (1883)] a cité à l'intérieur des Rapistrées un groupe spécial des *Morisieae* englobant outre le genre Morisia les genres algériens Cordylocarpus et Rapistrella 1, mais sans entrer dans le détail des caractères du Morisia. Prantl [in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. III, 2, 181 (1891)] rapproche le Morisia du genre algérien Cossonia, tous deux étant d'ailleurs voisins des Rapistrum. L'auteur passe sous silence les caractères litigieux relatifs aux cotylédons, mais signale un caractère nouveau, le septum de la silique à parois cellulaires ondulées. M. Calestani [in Nuov. giorn. bot. ital. XV, 387 (1908)] base sur le genre *Morisia* une sous-tribu *Morisieae* de Brassicées distincte des Raphanèes, mais sans parler de l'embryon. Enfin, M. de Hayek (Entw. Cruciferensyst. 263) signale des affinités avec les genres algériens Cossonia (par l'appareil végétatif) et Reboudia (par le fruit); il place d'ailleurs le Morisia dans une sous-tribu Raphaninae non loin du genre Rapistrum. L'auteur mentionne la localisation des cellules à myrosine dans le mésophylle foliaire, caractère qui depuis les travaux de Heinricher [Die Eiweissschläuche der Cruciferen und verwandte Elemente in der Rhoeadinenreihe (Mitt.bot.Inst.Graz 1,32,ann.1886)] et de Schweidler [Die systematische Bedeutung der Eiweiss- oder Myrosinzellen nebst Beiträgen zu ihrer anatomisch-physiologischen Kenntniss (Ber. deutsch. bot. Gesellsch. XXIII, 274 et pp. suiv., ann. 1905); Die Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. (Beih. z. bot. Centralbl. XXVI, 1, 422 et pp. suiv., ann. 1910)] peut et doit jouer un rôle dans la systématique des Crucifères. — D'autre part, Moris, qui a confirmé les données de Gay relativement aux cotylédons, ne signale que deux glandes nectariennes allongées dans la fleur du Morisia, et non pas quatre glandes allongées comme l'avait indique l'auteur français, tandis que M. de Hayek en voit quatre très indistinctes.

En résumé, si les affinités du genre *Morisia* avec les genres groupés autour des *Rapistrum* sont de plus en plus reconnues par la généralité

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le « genre » Rapistrella est un hybride intergénérique issu du croisement du Rapistrum Linnaeanum et du Cordylocarpus muricatus. Voy. à ce sujet : Battandier et Trabut Atlas de la fl. d'Alg. p. 30 (1895); v. Solms-Laubach Cruciferenstudien III [Bot. Zeitung LXI, 59-77, tab. I (1903)].

des botanistes, il reste encore plusieurs points douteux dans la morphologie du *Morisia monanthos*. C'est la raison pour laquelle nous avons de nouveau soigneusement réétudié et complété l'histoire morphologique du *Morisia*, en y ajoutant quelques détails sur la géocarpie <sup>1</sup> si remarquable de notre espèce. Bien que signalée déjà par Viviani en 1824, et mentionnée en passant par plusieurs biologistes qui — tels que Ascherson, Huth, Lœw, Engler, Migula — ont fait une étude de ce phénomène, cette particularité biologique mérite en effet un examen plus approfondi.

Plante acaule ressemblant, « au premier coup d'œil, à un Hyoseris radiata un peu grêle » (Mars. Cat. 22), psammophile, végétant soit sur le sable le long des cours d'eau dans l'étage inférieur, soit sur les dépôts sableux provenant de la décomposition des roches dans l'étage montagnard, soit encore dans les fissures de rochers pleines de sable, et cela tant dans les terrains siliceux que sur les calcaires miocènes. Racine descendant verticalement, épaisse, charnue, fusiforme, très longue (souvent jusqu'à 20 cm.), rameuse-fibreuse seulement à l'extrémité. Feuilles nombreuses, toutes étalées en rosette basilaire, pinnatipartites, à division terminale ovée-triangulaire confluente à la base avec les deux divisions supérieures latérales en un segment apical trilobé, à divisions latérales supérieures ovées-triangulaires ou triangulaires-lancéolées ± opposées, les inférieures, souvent alternes, graduellement plus espacées, plus étroites et plus petites, toutes ou en partie souvent auriculées à la base du côté inférieur et parfois aussi du côté supérieur; limbe mince, vert sur les deux faces, souvent glabrescent, et même glabre à la fin, mais pourvu au début de nombreux poils raides, souvent allongés, surtout à la face inférieure et sur les bords, un trichome couronnant généralement le sommet des divisions du limbe; poils unicellulaires, graduellement effilés, très aigus, à parois assez épaisses, verruculeuses par l'effet de nombreuses et très petites nodosités. Pédoncules nombreux, nus, cylindriques, nés à l'aisselle des feuilles, érigés, longs de 5-25 mm. pendant l'anthèse, deux à trois fois plus courts que les feuilles, mais atteignant jusqu'à 60 mm. à la maturité, et à ce moment complètement recourbés en n et devenus subligneux et rigides. Calice érigé; sépales oblongs-allongés, hauts de 6-8 mm., larges de 1,5-2 mm., obtus ou subobtus, et creusés-subcucullés au sommet, membraneux, pâles dans la partie inférieure, d'un jaune verdâtre dans le haut, parsemés extérieurement de poils étalés, rigidules et pellucides, unicellulaires, très aigus; nervures parallèles, nombreuses, réunies en trois groupes vers la base, le groupe médian parfois réduit à une nervure plus volumineuse; les sépales antéro-postérieurs creusés à la base en gibbosité réceptrice de nectar plus nettement que les latéraux. Corolle d'un jaune vif; pétales glabres 1 1/2 fois plus longs que les sépales, à onglets étroits longs de

<sup>1</sup> Les plantes qui jouissent de la propriété d'enterrer leurs fruits et les mûrissent dans le sol ont été appelées hypocarpogées par Bodard (Dissertation sur les plantes hypocarpogées, Pise 1798, 74 p. in-8°), désignation qui a été adoptée par A. P. De Candolle [Phys. végét. II, 616 (1832)]. Mais cette expression a été abandonnée depuis l'époque de Treviranus [Amphicarpie und Geocarpie (Bot. Zeitung XXI, 145-147, ann. 1863)] qui a proposé d'appeler géocarpiques les plantes qui enterrent leurs fruits, par opposition aux aérocarpiques qui mûrissent leurs-fruits dans l'air, et aux amphicarpiques qui exhibent simultanément les deux processus.

4 mm., très étroits à la base, à faisceaux réunis en une seule nervure, celle-ci s'épanouissant en un éventail de nervures au passage (assez rapide) de l'onglet au limbe, à limbe oblong, arrondi au sommet, mesurant env. 6 × 3-3,5 mm. de surface. Etamines à filets lisses, édentés, planes, minces, diaphanes, ceux des antéro-postérieures dépassant à peine le calice à la fin, longs d'env. 6 mm., ceux des latérales atteignant 4-5 mm.; anthères ovoïdes, atteignant presque 2 mm. de hauteur sur moins de 1 mm. de largeur, jaunàtres, dressées, à loges parallèles ou à la fin légèrement écartées à la base, à fente de déhiscence latérale, à pollen jaune. Glandes nectariennes (fig. 3) au nombre de 4; les deux antéro-postérieures, simples et oblongues-cylindriques, arrondies au sommet, hautes



Fig. 3. — Appareil nectarifère du *Morisia monanthos, I* vu par devant, *II* en vue latérale. *B* base carpophorique du pistil; *L* glandes latérales bilobées; *A* glandes antéropostérieures simples; *SA* et *SP* cicatrices des longues étamines antéro-postérieures; *SL* cicatrices des courtes étamines latérales. — Fortement grossi.

de 0,4 mm.; les deux latérales un peu moins hautes, mais plus massives et divisées en deux mamelons distincts par un profond sillon, les deux mamelons confluant par dessus la base de chaque étamine latérale. Pistil glabre, lisse, comportant pendant l'anthèse: un carpophore cylindrique, court, massif, haut d'env. 1-1,3 mm., passant au sommet élargi à la région valvaire de l'ovaire; celleci haute de 1-1,3 mm., ovoïdale-globuleuse, à ovules au nombre de 3-6 dans chaque loge, horizontaux ou pendants; région stylaire de l'ovaire insensible-

ment atténuée en style, non renflée, contenant à la base 1-2 ovules ± redressés; la région stylaire de l'ovaire et le style longuement subulé atteignent jusqu'à 6 mm. et sont couronnés par un gros stigmate capité hémisphérique densément recouvert de papilles plus longues sur le plateau convexe, plus courtes sur les côtés. Silique biarticulée, hirsute à la maturité; article supérieur mesurant jusqu'à 3 × 3 mm. en section longitudinale (sans le style), ovoïde-globuleux, prolongé au sommet en rostre stylaire persistant, primitivement biloculaire et le restant souvent, à loges monospermes, bivalve, à valves carénées; tardivement et incomplètement déhiscent, à semences insérées vers la base du cadre placentaire et redressées, souvent aussi monosperme par suite de l'avortement précoce d'une semence (dans ce cas, la cloison septale est refou-

CRUCIFERAE 87

lée latéralement contre les parois du péricarpe), rarement tout à fait stérile ; article valvaire mesurant 3-4 × 3-4 mm. en section longitudinale, subsphérique, bivalve, à valves ventrues-carénées, se séparant tardivement, biloculaire, à loges renfermant 3-5 semences (par suite de l'avortement de tous les ovules sauf 1, l'organisation est parfois, mais très rarement, semblable à celle de l'article stylaire). Cadre placentaire très épais à la base, surtout dans l'article valvaire, devenant graduellement plus grêle vers le sommet de l'article. Semences noires à la maturité, larges d'env. 1,2 mm., à la maturité, très finement papilleuses, d'ailleurs lisses. Embryon courbé, à cotylédons incombants, mais radicule faisant longtemps avec les cotylédons un angle de près de 90°, non étroitement appliquée contre eux (ce qui donne aux semences une forme vague-

ment tétraédrique) ne s'appliquant lâchement contre les cotylédons que très tardivement (la semence devenant alors ovoïdale-comprimée); dans les semences stylaires, les cotylédons sont (assez faiblement) pliés en forme de demiétui, un peu tronqués-rétus au sommet (fig. 4 B); dans les semences valvaires, les cotylédons sont plans-subconvexes, surtout l'extérieur qui est aussi généralement plus grand (fig. 4 A).



Fig. 4. — Morisia monanthos. A embryon notorrhizé à cotylédons plans d'une semence valvaire;

B embryon à cotylédons condupliqués d'une semence stylaire. — Fortement grossi.

Le seul détail histologique que l'on possède sur le fruit du *Morisia* se rapporte à la disposition ondulée des parois cellulaires radiales dans le septum, telle que la signalent Prantl et M. de Hayek. Il y a là une lacune à combler, lacune d'autant plus grave que l'organisation du péricarpe présente des caractères curieux.

On peut distinguer en effet dans le péricarpe, en allant de l'extérieur à l'intérieur, les tissus suivants (fig. 5): l'épicarpe, la région à cellules trachéidoïdales du mésocarpe, le sclérocarpe et l'endocarpe; les faisceaux sont plongés dans le mésocarpe trachéidoïdal, sauf les nervilles du cadre placentaire qu'enveloppe un tissu scléreux <sup>1</sup>. — L'épicarpe est formé par des cellules épidermiques volumineuses, parallélipipédiques, plus développées dans la direction tangentielle, à paroi fortement épaissie, fortement cuticularisée en dehors, à parois radiales et internes beaucoup plus minces, contenant d'abondants chloroplastes. Çà et là, les cellules épidermiques sont séparées par de gros poils unicellulaires, très nombreux surtout le long des lignes suturale et carénale. Ces poils sont souvent moins aigus que ceux de l'appareil végétatif, souvent ondulés, à parois épaisses, dépourvues de toute nodosité, à région basale nettement renflée-bulbiforme; ils perdent rapidement leur contenu

<sup>1</sup> Nous ne tenons pas compte des cellules à myrosine dans notre description, l'identification de ces idioblastes présentant trop de chances d'erreur sur des matériaux d'herbiers.

plasmique. Les stomates sont nombreux sur l'épicarpe, placés au même niveau que les cellules annexes; ils présentent un bec extérieur plus aigu que l'intérieur; les lumens ovés-triangulaires en section transversale sont bourrés de chloroplastes. — Le mésocarpe est constitué presque entièrement par plusieurs étages (6–8) d'un tissu fort intéressant qui donne au péricarpe sa consistance coriace. Les éléments en sont parenchymateux, mais assez différents selon la profondeur. Ceux situés au voisinage de l'épicarpe sont très allongés tangentiellement et pourvus d'épaississements en spirale irrégulière, en anneau, ou même formant



Fig. 5. — Péricarpe du Morisia monanthos; section transversale passant dans un champ interneural. Ec épicarpe chlorophyllifère avec un stomate S; Mt région extérieure du mésocarpe à cellules trachéidoïdales; Sc sclérocarpe; Ed endocarpe. — Grossissement: 160/1.

réseau, de sorte que leur apparence générale ressemble à celle des trachéides. Bien qu'assez lâches, les éléments de ce tissu s'abouchent d'une façon étroite par leur petit bout. Dans les couches plus profondes, les éléments ont une tendance à devenir plus isodiamétriques, plus lâches, et l'ornementation devient moins nette. — Les faisceaux, assez petits, sont plongés dans le tissu qui vient d'être décrit, le plus souvent dans la région profonde avoisinant le sclérocarpe. — Le sclérocarpe est constitué par une assise de scléréides plus hautes que larges en section transversale, à parois épaissies parfois jusqu'à presque disparition du lumen et fortement lignifiées. Le sclérocarpe comporte en général une

CRUCIFERAE 89

seule assise de cellules, sauf au voisinage des lignes suturale et carénale où il devient régulièrement plus épais. L'endocarpe consiste en cellules épidermiques, étirées tangentiellement à la fin au point que la paroi extérieure épaissie arrive en contact avec la paroi interne, les parois radiales étant pliées et écrasées. Les éléments soumis à ce traitement sont morts bien avant la maturité. L'endocarpe ne comporte ni poils ni stomates. — Dans les régions suturale et carénale, les éléments mésocarpiques, sont tous plus petits, plus serrés, et épaississent leurs parois de façon à constituer un parenchyme de type concave, lequel finit par se lignifier.

Tous ces détails de structure sont depuis longtemps réalisés dans l'article valvaire de la silique, que l'article stylaire montre à peine les débuts du développement des épaississements dans le parenchyme mésocarpique. On constate alors que le mésocarpe traverse deux phases successives. Dans une première phase, l'ornementation des cellules n'est pas encore manifeste, mais les éléments sont bourrés de chloroplastes : le mésocarpe fonctionne comme tissu assimilateur, ce qui explique l'abondance des stomates dans l'épicarpe. Dans une seconde phase, les chloroplastes disparaissent, les renforcements des parois apparaissent : le mésocarpe joue un rôle squelettaire. Cette seconde phase est plus longue à atteindre dans l'article stylaire que dans l'article valvaire.

Quant au tissu diaphane formant la trame du septum, il est, comme l'a dit Prantl, tapissé de cellules étirées dans le sens du grand axe de

la silique, et à parois longitudinales fortement ondulées.

On sait que chez plusieurs espèces géocarpiques (en particulier l'Arachis hypogaea), il se produit des fleurs portées par des rameaux aériens, mais ces fleurs, même pollinées, restent stériles. Or, Moris (Fl. sard. I, 105 et 107 et tab. 7) a signalé un Morisia hypogaea var. caulescens Mor., dont il dit ce qui suit : « In var. caulescente jacent quidem folia radicalia in orbem disposita nonnullique pedunculi assurgunt radicales, praeterea vero caudiculi colli radicis propagines, pallidi, crassiusculi, nudi, hirsuti, unciam longi, apice folia nonnulla pedunculosque instar colli radicis, gerentes. » Malheureusement, Moris ne nous renseigne pas sur le sort des fleurs portées par ces rameaux aériens à la maturité. Nous n'avons pas vu d'échantillons corses offrant ces caractères, mais nous en avons vu de Sardaigne : aucun ne se présentait dans un état assez avancé pour que l'on puisse juger de leur stérilité. Tout au plus pouvons nous dire par analogie que cette dernière est probable. En tout cas, il ne s'agit pas là d'une variété, mais d'une variation d'ordre individuel et dépourvue de toute valeur systématique, les individus caulescents apparaissant isolément au milieu de beaucoup d'autres qui ne le sont pas.

Complétons maintenant la morphologie par les observations biolo-

giques qu'il nous a été donné de faire sur le Morisia monanthos.

L'organisation florale, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, indique nettement une fleur entomophile, et spécialement adaptée à la pollination par les Hyménoptères. Et effectivement, nous avons constaté la présence à la Marine d'Albo de nombreux bourdons butinant sur les

fleurs du *Morisia*. Les groupes de fleurs jaunes qui occupent le centre des rosettes, pour être situés à ras le sable, n'en sont pas moins très visibles. Le nectar, sécrèté en abondance par les glandes nectarifères, s'accumule dans les sacs basilaires des sépales. La trompe des Apides passe entre les onglets des pétales et glisse dans les intervalles qui séparent ceux-ci pour rejoindre les godets calicinaux. Le stigmate commence par être placé au-dessous des anthères, mais la protérogynie très marquée empêche normalement l'autopollination. La longue durée de réceptivité du stigmate, témoignée par la longue persistance en parfait état des papilles stigmatiques, pourrait faire croire à une autopollination in extremis. Mais celle-ci doit être tout à fait exceptionnelle, car lorsque les anthères s'ouvrent et émettent leur pollen, le style s'est déjà suffisamment allongé pour que le stigmate domine les anthères de 1 mm. et plus.



Fig. 6. — Géocarpie du *Morisia monanthos*: a-f phases successives de la courbure géotropique du pédoncule amenant l'enterrement du fruit (cas le plus simple).

La géocarpie se manifeste chez le Morisia monanthos de la manière suivante. Pendant l'anthèse proprement dite, rien ne fait encore prévoir les extraordinaires flexions qu'exécutera le pédoncule. Ce dernier est droit ou ascendant et présente une structure anatomique dans laquelle les éléments squelettaires ne jouent qu'un très petit rôle. Sous l'épiderme à éléments assez petits, se trouve une épaisse écorce dont le parenchyme tendre renferme de nombreux chloroplastes; un anneau libéro-ligneux grêle, dans le bois duquel les trachées jouent le rôle principal, entoure une moelle centrale à éléments polyédriques semblables à ceux de l'écorce. Or, pendant que la fleur se flétrit, le géotropisme du pédoncule, de négatif qu'il était, devient positif (fig. 6). Le commencement de la flexion apicale du pédoncule se manifeste par l'inclinaison du jeune fruit vers le sol. En même temps, les éléments vivants des tissus du pédoncule, qui sont la grande majorité, croissent et se divisent activement, en particulier dans la zone privilégiée qui est située au-dessous du fruit, de sorte que ce dernier finit par être poussé dans le sable qui héberge la plante mère. Dans le cas le plus simple, le pédoncule prend la forme d'un n, mais cette forme est

CRUCIFERAE 91

souvent rendue plus compliquée grâce à des flexions et des courbures secondaires qui donnent aux jambages de l'n une disposition flexueuse. Ces dérangements secondaires s'expliquent sans doute en partie par des nutations, mais un examen du Morisia in situ oblige à tenir compte aussi d'un autre facteur. La croissance intercalaire du sommet du pédoncule, qui a pour effet de pousser énergiquement le fruit dans le sol, se continue souvent alors que la résistance du sol empèche le fruit de pénétrer plus profondément. La portion géoscope du pédoncule devenant plus longue que la distance qui sépare du sol la région courbée culminale du pédoncule, il faut nécessairement que ce dernier devienne flexueux. Au cours de ces opérations, le fruit grossit et différencie ses deux articles valvaire et stylaire, mais il est loin d'avoir atteint sa maturité lorsqu'il pénètre dans le sol. Quand la croissance en longueur est achevée, le pédoncule modifie ses tissus. Le calibre du pédoncule augmente; il se différencie sous l'épiderme un hypoderme collenchymateux du type concave fort de 1-2 assises, et la tendance à la collenchymatisation s'étend même parfois plus loin dans l'écorce; les autres cellules corticales grossissent et offrent des parois pourvues de petites ponctuations circulaires ou elliptiques; elles restent séparées du péricycle par une gaîne amylifère à éléments plus petits; les faisceaux possèdent un liber soutenu extérieurement par un petit arc de stéréides péricycliques; enfin, l'étui libéro-ligneux est renforcé intérieurement par le développement de fibres ligneuses et la sclérification des éléments médullaires voisins. La disposition générale des éléments squelettaires à l'intérieur du pédoncule est intermédiaire entre celle d'une racine et d'une tige aérienne normale: elle correspond à celle d'un organe qui doit pouvoir résister de la façon la plus économique à la fois à la traction et à la flexion.

La profondeur à laquelle les siliques sont enfoncées dans le sable varie naturellement beaucoup selon le développement des individus et la longueur des pédoncules : elle peut dépasser 1 cm. Mais de toute manière, la fixation de la silique dans son nouveau milieu s'obtient par le développement des gros poils ± flexueux décrits plus haut, lesquels s'entremêlent aux particules du sable de telle sorte que lorsqu'on arrache un fruit du sol, on enlève toujours du sable attaché aux poils. M. Rikli a été le premier à attirer l'attention sur le rôle fixateur de ces poils 1.

Se demander quel est le rôle biologique de la géocarpie chez le Morisia monanthos, c'est aborder en même temps la question encore très obscure de l'origine des phénomènes de géocarpie. E. Huth [Ueber geokarpe, amphikarpe und heterokarpe Pflanzen 4 (Abhandl. naturw. Ver. des Regierungsbezirkes Frankfurt VIII, ann. 1891)], qui a très complètement et clairement résumé la bibliographie du sujet, voit dans la géo-

¹ Grenier et Godron (Fl. Fr. I, 155) ont attribué au Morisia « une silicule d'abord hérissée, à la fin glabre », indication qui a été reproduite par MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. II, 71). Elle est cependant inexacte. La silicule est glabre ou presque glabre au début, les poils se développent et grandissent à mesure que la maturation avance, ainsi que l'a exactement observé M. Rikli (Bot. Reisestud. Korsika 82). En revanche, en indiquant comme milieu pour le Morisia une terre noire riche en humus, ce dernier auteur n'a pu viser qu'un cas accidentel et exceptionnel; nous ne voyons pas non plus sur quoi M. Rikli a pu se baser pour classer (op. cit.) le Morisia parmi les plantes succulentes.

carpie, comme beaucoup de ses prédécesseurs, un moyen de protection contre les animaux pâturants. M. Engler [Ueber Geokarpie bei Fleurya podocarpa Wedd., nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die Erscheinung der Amphikarpie und Geokarpie (Sitzungsber. kön. preuss. Akad. Wiss. Berl., V, ann. 1895)] pense qu'il est bien difficile d'attribuer l'origine de phénomènes aussi compliqués que ceux manifestés par les plantes géocarpiques, à un simple besoin de protection contre le bec ou la dent des animaux. Il préfère une explication d'ordre physiologique: la rosette de feuilles basilaires permettrait un développement basilaire rapide des fleurs et des fruits; ces derniers à leur tour absorberaient pour leur maturation une telle quantité de réserves nutritives. que la plante ne serait plus capable de développer des tiges aériennes. ou que les fleurs des tiges aériennes éventuelles resteraient stériles. L'auteur déclare d'ailleurs ne pas pouvoir expliquer l'origine des appareils servant à enfouir dans le sol le fruit des plantes géocarpiques. — Nous avouons ne pouvoir nous rallier ni à l'une, ni à l'autre de cesexplications. Que la géocarpie ait comme conséquence accessoire une protection accordée aux fruits des plantes qui en sont porteurs, cela est possible, mais est loin de suffire à motiver ce rare phénomène. L'explication physiologique de M. Engler, ingénieuse sans doute, ne nous satisfait pas non plus. Il y a tant de plantes à rosette et à fleurs basilaires, qui n'ont pas de fruits géocarpiques, qu'il est impossible de voir entreces faits une relation quelconque de cause à effet. Nous croyons peu probable que l'on arrive à donner jamais une théorie générale de l'origine de la géocarpie, parce que ce phénomène constaté chez desplantes très diverses a pu se produire sous l'empire de causes variables. En revanche, il nous semble que la géocarpie particulière du Morisia est susceptible d'une « explication biologique », tirée de l'écologie spéciale de cette espèce, explication qui sera peut-être applicable à d'autres espèces géocarpiques. Le Morisia est une plante psammophile, à appareil végétatif aérien d'existence éphémère, réalisant des conditions d'existence les plus favorables dans les creux ou les fentes des rochers psammogènes. Elle n'existe d'ailleurs en dehors de ces stations que dans les sables, surtout le long des torrents, entraînée par les eaux. Dès lors, tout dispositif qui assurera à la descendance une germination dans les conditions très spéciales qui lui sont éminemment favorables, contribuera en même temps à assurer la persistance de l'espèce, et cela avec une perte minimum de fruits. Ainsi «s'explique» le sens biologique des moyens compliqués qui sont mis en œuvre pour assurer l'enterrement des fruits sur place. La géocarpie du Morisia monanthos constitue le contraire biologique de ce que sont les appareils de dissémination chez d'autres plantes. C'est un processus au moyen duquel la plante, négligeant toute recherche de dissémination en masse et à grande distance, pratique l'élevage sur place intensif de ses descendants, en les plaçant des le début dans les meilleures conditions d'existence ou de lutte possibles. On remarquera que le nombre très restreint de semences renfermées dans chaque silique et la distribution singulièrement localisée du Morisia monanthos en Corse et en Sardaigne ne donnent pas de démenti à notre explication, bien au contraire.

CRUCIFERAE 93

En aboutissant à cette interprétation du phénomène en ce qui concerne le *Morisia*, nous tenons expressément à rappeler que déjà en 1903, notre ami le professeur Rikli a indiqué en quelques lignes cette solution (*Bot. Reisestud. Korsika* 32). Lorsque M. Rikli a opposé la distribution du *Morisia* en Corse et en Sardaigne (distribution dont il ne connaissait d'ailleurs pas les détails) à la vaste expansion d'une espèce géocarpique classique, le *Trifolium subterraneum*, il a fait une comparaison qui implique notre thèse : l'origine et la signification biologique de la géocarpie est variable selon les espèces.

Si maintenant nous revenons à la question des affinités du Morisia, nous pouvons caractériser ce genre, par rapport aux Rapistrum, comme un phylum tyrrhénien et ancien appartenant à la même série que les petits genres Reboudia, Cordylocarpus, Otocarpus, Ceratocnemon, etc. du nord de l'Afrique. Tous les caractères de la fleur, du fruit, de l'embryon, auxquels on peut ajouter le port rappelant celui des Cossonia, tout en suffisant à le caractériser, indiquent des affinités africaines. Il n'est pas jusqu'aux propriétés biologiques si remarquables du Morisia monanthos qui ne se retrouvent chez les Cossonia, dont les espèces sont nettement géocarpiques.

### RAPISTRUM Desv.

- 794. **R. rugosum** Berg. *Phytonom*. III, 171 (1784); All. *Fl. ped*. I, 257; Coss. *Comp. fl. atl*. II, 312; Rouy et Fouc. *Fl. Fr*. II, 72; Coste *Fl. Fr*. I, 144 = *Myagrum rugosum* L. *Sp*. ed. 1, 640 (1753); sensu ampl. Hab. Plages rocailleuses, cultures, champs, friches de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. En Corse les divisions suivantes:
- I. Subsp. eu-rugosum Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LII, 447 (1907) et Fl. advent. Montp. 272 = Myagrum rugosum L. l.c., sensu stricto = R. rugosum Berg. l.c., sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. II, 72 = R. rugosum var. rugosum Coss. Comp. fl. atl. II, 313 (1883-87).
- Hab. Signalé en Corse sans indication de localité par Grenier et Godron (l. c.); Cargèse (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXIV); Ajaccio (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXIV).

Pédicelles fructifères épaissis, plus courts que l'article valvaire de la silique ou l'atteignant presque; article stylaire ovoïde-globuleux, insensiblement atténué en un bec aussi long ou plus long que lui <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La morphologie et l'anatomie comparées du fruit des 3 sous-espèces du R. rugosum ont été exposées en détail par le comte de Solms dans un mémoire remarquable [Cruciferenstudien III (Bot. Zeit. LXI, 61-63, ann. 1903)], auquel nous renvoyons le lecteur.

II. Subsp. Linnaeanum Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 73 (1895) =  $Myagrum \ hispanicum \ L. Sp. ed. 1,640 (1753) = R. \ hispanicum \ Crantz \ Class. Crucif. emend. 106 (1769); Boiss. et Reut. Diagn. pl. nov. Hisp. 6 (1842); non Medik. (1792) = <math>R.$  perenne Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81 (1834); non All. = R. orientale Moris Fl. sard. 1, 109 (1837); non DC. = R. Linnaeanum Boiss. et Reut. Diagn. pl. nov. Hisp. 5 (1842); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 156 = R. intermedium Lamotte Prodr. fl. plat. centr. 1, 110 (1877) = R. rugosum var. Linnaeanum Coss. Comp. fl. atl. II, 313 (1883-87) = R. rugosum subsp. hispanicum Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LII, 448 (1907). — Exsicc. Mab. n. 209!; Debeaux ann. 1867 et 1868 sub: R. Linnaeanum!

Hab. — Cap Corse (Mab. in Mars. Cat. 23); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. I. c.; Kesselmeyer in herb. Deless.!; Debeaux exsicc. cit. et Not. 64); St-Florent (Mab. ap. Mars. I. c.); Ile Rousse (Thellung in litt.); Solenzara (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129); entre Ajaccio et la Chapelle des Grecs (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CV; Thellung in litt.); Bonifacio (Mars. ap. Mars. 1. c.; Boy. Fl. Sud Corse 5).

Pédicelles fructifères filiformes ou à peine épaissis, généralement 2-3 fois plus longs que l'article valvaire de la silique; article stylaire ovoïde-subglobuleux, insensiblement atténué en un bec généralement plus court que lui.

Revelière a signalé à Rogliano (in Bor. Not. I, 4) le R. microcarpum Jord., forme inédite qui a été plus tard décrite par Cosson [Comp. fl. atl. II,514 (1883-87)] comme R. rugosum var. Linnaeanum subvar. microcarpum Coss. Ce serait une forme très microcarpe de la sous-esp. Linnaeanum, correspondant exactement au R. Linnaeanum Gr. et Godr. MM. Rouy et Foucaud attribuent au contraire la plante de Revelière à la sous-espèce orientale. Nous n'avons pas vu d'échantillons de Revelière et ne pouvons qu'attirer sur ce point l'attention de nos successeurs.

III. Subsp. orientale Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 74 (1895); Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LII, 447 et Fl. advent. Montp. 273 = Myagrum orientale L. Sp. ed. 1, 640 (1753) = R. orientale DC. Syst. II, 433 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 156 = R. rugosum var. orientale Coss. Comp. fl. atl. II, 314 (1883-87). — Exsicc. Kralik n. 474!; Debeaux ann. 1869 sub: R. orientale!

Hab. — Corse, sans indication de localité (Ph. Thomas ex Duby Bot.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La nomenclature adoptée par M. Thellung pour cette sous-espèce est contraire aux Règl. intern. nomencl. art. 49.

gall. 54); entre S. Martino-di-Lota et Sainte-Lucie de Bastia (Debeaux Not. 64); Bastia (Debeaux exsicc.; Régis ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 74); Aspretto près Ajaccio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.).

Pédicelles fructifères généralement épaissis, égalant l'article valvaire de la silique ou 2-3 fois plus court que lui; article stylaire subglobuleux et fortement costé-rugueux, en général subitement contracté en un bec plus court que lui ou l'égalant presque. — Nos échantillons appartiennent à la var. genuinum Rouy et Fouc. emend. [= R. rugosum var. orientale subvar. typicum Coss. Comp. fl. atl. II, 315 (1883-87) = R. rugosum subsp. orientale var. microcarpum et var. genuinum Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 74 (1895)] à article stylaire de la silique relativement petit (2-3 mm. de diamètre à la maturité).

# CAKILE Adams.

795. **C. maritima** Scop. *Fl. carn.* ed. 2, II, 35 (1772); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 154; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 69; Coste *Fl. Fr.* I, 141. — En Corse seulement la race suivante:

Var. aegyptiaca Coss. Comp. ft. atl. II, 305 (1883-87). — Exsicc. Kralik n. 475!; Bourg. n. 40!

Hab. — Sables maritimes ; halophile. Presque toute l'année. ①. Répandue et abondante sur les deux côtes, du Cap Corse à Bonifacio, partout où les conditions du milieu sont réalisées.

1907. — Cap Corse: Marine de Luri, sables maritimes, 27 avril fl. fr.! (f. sinuatifolia).

1911. — Entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, sables maritimes, 30 juin fl. fr.! (f. *pinnata*).

Silique à article valvaire découpé obliquement autour de la base et pourvu d'appendices cornus,  $\pm$  bilobé au sommet. — Extrèmement variable quant à la forme et au degré de découpure des feuilles. On peut distinguer deux formes principales. Dans l'une [f. sinuatifolia = Isatis aegyptia Forsk. Fl. aeg.-arab. 121 (1775); vix L. = C. aegyptiaca Willd. Sp. pl. III, 417 (1801) = C. latifolia Poir. Encycl. Suppl. II, 88 (1811) = S. sinuatifolia Stok. Bot. mat. med. III, 485 (1812) = C. maritima var. sinuatifolia DC. Syst. 429 (1821) = C. Bauhini Jord. Diagn. 1, 347 (1864) = C. maritima var. integrifolia Boiss. Fl. or. I, 365 (1867) = C. maritima formes C. aegyptiaca et C. Bauhini Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 69 et 70 (1895)], les feuilles sont obovées-oblongues, entières ou sinuées-subentières. Dans l'autre [f. pinnata = Isatis pinnata Forsk. Fl. aeg.-arab. 121 (1775) = C. littoralis Jord. et C. hispanica Jord. Diagn. 1, 345 (1864) = C. mari-

tima formes *C. littoralis* et *C. hispanica* Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 70 (1895)], plus fréquente, les feuilles sont profondément pinnatifides ou pinnatipartites. Entre les deux extrêmes se placent toutes les transitions imaginables. Le *C. crenata* Jord. [*Diagn.* I, 346 (1864)] de Bonifacio (échant. original dans l'herb. Burnat!) est une de ces formes intermédiaires.

Nous n'avons pas vu de provenance corse la var. **maritima** Coss. [Comp. fl. atl. II, 305 (1883-87)  $\equiv$  C. edentula Jord. Diagn. I, 344 (1864)  $\equiv$  C. Serapionis Lloyd et Fouc. Fl. Ouest éd. 4, 34 (1886)  $\equiv$  C. maritima forme C. edentula Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 69 (1895)], à siliques pourvues d'un article valvaire presque plan au sommet et  $\pm$  dépourvu d'appendices cornés. Cette race atlantique paraît d'ailleurs être rare sur les côtes méditerranéennes.

## CRAMBE L.

**C. maritima** L. Sp. ed. 1, 671 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 157; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 75; Coste Fl. Fr. I, 142.

Espèce atlantique, indiquée à tort en Corse par Burmann (Fl. cors. 221) d'après Jaussin; étrangère à la flore de l'île.

C. hispanica L. Sp. ed. 1, 671 (1753); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 754; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 76.

Cette espèce, qui se retrouve en Sardaigne, a été signalée en Corse sans indication de localité par M. Roth [Add. ad consp. fl. europ. 5 (1886)]. Nous ne trouvons aucune trace de la présence du C. hispanica en Corse îni dans les herbiers ni dans la bibliographie.

#### **CALEPINA** Adans.

796. **C. irregularis** Thellung in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 2, I, 218 (1905); Schinz et Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LI, 219 (1906); Schinz et Kell. Fl. Suisse éd. fr. I, 253 = Myagrum rugosum Vill. Prosp. 37 (1779); non L. = Myagrum irregulare Asso Syn. stirp. indig. Arrag. 82 (1779) = Rapistrum bursaefolium Berg. Phytonom. III, 465 (1783-84) = Crambe Corvini All. Fl. ped. I, 256 (1785) = Myagrum erucaefolium Vill. Hist. pl. Dauph. III, 279 (1788) = Bunias cochlearioides Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 87 (1808); non Murr. = C. Corvini Desv. Journ. de Bot. III, 158 (1813-14); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 132; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 167; Coste Fl. Fr. I, 122 = C. cochlearioides Dumort. Fl. belg. prodr. 121 (1827); Burn. Fl. Alp. mar. I, 125. — Exsicc. Soleirol n. 473!; Req. sub: C. Corvini!; Bourg. n. 38!

Hab. — Prairies maritimes, clairières des aulnaies, cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandu. Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIX); vallon du Miomo (Gillot ibid. XLVI) et du Fango (Gillot ibid. XIV); de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 81; Mab. ap. Mars. Cat. 21) à Biguglia (Salis l. c.; Pœverlein!); Murato (Rotgès in litt.); Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129); Algajola (St-Yves!); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VI, 601; Mab. ex Mars. l.c.); env. de Corté (Shuttl. Enum. 6; Mab. ex Mars. l.c.); Vivario (Rotgès in litt.); env. d'Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. X,507; Bourg. exsicc. cit.; Mars. l.c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CIX; et nombreux autres observateurs); Tallano (Serafini ex Bert. Fl. it. VI, 601); et localités ci-dessous.

1907. — Ostriconi, bords des routes, 20 avril fl. fr.!; Pont du Regino, lieux incultes, 20 avril fl.!; aulnaies du Fiumorbo près de Ghisonaccia, 8 m., 8 mai fl. fr.!

On ne peut employer l'épithète spécifique la plus ancienne, parce que la combinaison de noms à laquelle elle serait empruntée (Myagrum rugosum Vill.) est mort-née. D'autre part, le Bunias cochlearioides Murr. [in Nov. comm. Gætt. VIII, 42, t. 3 (1777)], que l'on a souvent considéré à la suite d'A. P. de Candolle (Syst. II, 648) comme un synonyme de notre espèce est un véritable Bunias de l'Altaï, semblable quant au port au Calepina, mais avec un fruit et une semence d'organisations très différentes. Ce point a été mis en évidence déjà par Ledebour [Fl. alt. III, 216 (1831)] et rappelé par Koch (Deutschl. Fl. IV, 490 (1833).

## RAPHANUS L.

797. **R. Raphanistrum** L. Sp. ed. 1, 661 (1753); Coss. Comp. fl. atl. II, 220; Coste Fl. Fr. I, 73 = R. silvestris Lamk Fl. fr. II, 495 (1778); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 65.

Hab. — Prairies et sables maritimes, cultures, friches de l'étage inférieur. Février-mai. ①. — En Corse, les subdivisions suivantes :

I. Subsp. eu-Rhaphanistrum Briq. = R. Raphanistrum Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 72 (1847) = R. Raphanistrum var. Raphanistrum Coss. Sert. tun. 52 (1857) et Comp. fl. atl. II, 221 = R. Raphanistrum var.  $\alpha$  Burn. Fl. Alp. mar. I, 7I.

Siliques beaucoup plus longues que le pédicelle, cylindriques-linéaires, polyspermes, à articles généralement très différenciés, à bec atteignant ou dépassant la moitié de la silique. — On peut distinguer :

 $\alpha$ . Var. **typicus** Beck *Fl. Nied.-Öst.* 499 (1892) = *R. silvester* (sensu stricto) et *R. silvester* forme *R. microcarpus* var. *intermedius* Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* 11, 66 et 68 (1895). — Exsicc. Kralik sub: *R. Raphanistrum*!; Debeaux ann. 1868 sub: *R. Landra*! (forma minus typica); Reverchon ann. 1878 sub: *R. Raphanistrum*!

Hab. — Assez commune selon Marsilly (Cat. 17). De Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 82; Debeaux exsicc.cit.); Furiani (Thellung in litt.); Calvi (Simon in herb. Burnat!); Partinello (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 121); entre Porto et Piana (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXI); Corté (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129); env. d'Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CIX; Thellung in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Propriano (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIV); Bonifacio (Lutz ibid. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 57); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: bords des routes entre le col de Santa Lucia et Luri, 200-300 m., 7 juill. fl. fr.!

1907. — Ostriconi, prairies, 20 avril fl.! — Santa Manza, points frais des oliveraies, 30 m., calc., 6 mai fl.! (échant. un peu douteux quant à l'attribution de variété, vu l'absence de fruits).

Siliques relativement grosses, longues d'env. 3-5 cm., à articles ovoïdes-cylindriques, fortement costés, làrges de 3-5 mm.

††  $\beta$ . Var. microcarpus Lange Pug. 276, t. 3, fig.  $2(1860-65) \equiv R.$  microcarpus Lange in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III,  $750(1880) \equiv R.$  silvester forme R. microcarpus Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 67(1895) excl. var.  $\beta$ .

Hab. — Indiquée à Calvi, Ile Rousse, Corté, Aleria et Solenzara (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 128), à Ghisoni (Rotgès in litt.), et à Ajaccio (Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.).

Siliques très grêles, longues d'env. 2-3 cm., à articles moins différenciés, plus faiblement costés, larges d'env. 2 mm. à la maturité.

Des échantillons de Calvi distribués par M. Simon sous le nom de R. microcarpus, que nous avons vus dans l'herb. Burnat, appartiennent à la variété précédente.

II. Subsp. Landra Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 67 (1895) = R. Landra

CRUCIFERAE 99

Moretti ap. DC. Syst. II, 668 (1821); Deless. Ic. select. II, t. 94; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 72 = R. Raphanistrum var. Landra Coss. Sert. tun. 53 (1857) et Comp. fl. atl. II, 222; Burn. Fl. Alp. mar. I, 71. — Exsicc. Kralik n. 467!

Hab. — Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 17); entre Lavesina et Brando (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVII); Bastia (Mab. ex Mars. l.c.); Biguglia (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 121); embouchure du Bravone (Kralik exsicc. cit.); Vignola (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXVI, 82); Ajaccio (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCVIII).

Siliques plus courtes ou à peine plus longues que le pédicelle, oblongues trapues, oligospermes, à articles moins différenciés et peu nombreux, plus épaissis, à bec en général à peine ou seulement un peu plus long que le dernier article.

**R. sativus** L. Sp. ed. 1, 669 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 71; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 65; Coste Fl. Fr. I, 73  $\equiv R.$  Raphanistrum var. sativus Beck Fl. Nied.-Öst. 500 (1892).

Cultivé abondamment. — H. Hoffmann [in Bot. Zeitung XXXIX, 346 et 397 (1884)] prétend avoir transformé expérimentalement le R. Raphanistrum en R. sativus. L'auteur dit brièvement avoir observé en deux années différentes le Raphanus Raphanistrum (notre sous-esp. I) avec des fruits de forme rapprochée ou identiques à ceux du R. sativus, desquels « on peut faire race du R. sativus pur ». Il est bien regrettable que l'auteur s'en tienne à ces renseignements trop sommaires pour entraîner la conviction, ne donne les caractères précis ni de la forme pure ni de la forme dérivée, enfin ne décrive pas les circonstances dans lesquelles les caractères nouveaux sont apparus. Si les observations sont exactes, il y aurait là un cas de mutation d'une amplitude très remarquable, puisque A. P. De Candolle a basé sur le R. sativus une section distincte (sect. Raphanis DC.), qui a été admise par des taxinomistes aussi scrupuleux que Cosson.

### CARRICHTERA DC.

C. Vellae DC. Syst. II, 642 (1821); Coss. Comp. fl. atl. II, 278 = Vella annua L. Sp. ed. 1, 641 (1753). — Exsicc. Mab. n. 46!

Cette espèce a été trouvée en 1865 autour de l'usine de Toga près de Bastia, importée avec les minerais venant de Sardaigne et de Bône, d'où elle s'était répandue en 1866 dans un champ de blé voisin (Mab. Rech. I, 11 et ap. Mars. Cat. 22; exsicc. cit.). Comme tant d'autres espèces introduites jadis à la Toga, celle-ci n'a pas tardé à disparaître (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, 53 (1882)].

### SUCCOWIA Medik.

798. **S. balearica** Medik. *Pflanzeng*. I, 64, t. I, fig. 9 (1792); Coss. *Comp. fl. atl.* II, 279; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 168; Coste *Fl. Fr.* I, 123 = *Bunias balearica* L. *Syst.* ed. 12, 446 (1767) et *Mant.* II, 429. — Exsicc. Mab. n. 60!

Hab. — Falaises du Cap de la Chiappa près Porto-Vecchio, derrière le phare. Abondant dans les lieux frais et abrités, du 15 mars à la fin d'avril (Mab. *Rech.* I, 11 et ap. Mars. *Cat.* 21; exsicc. cit.). ①.

Espèce du bassin occidental de la Méditerranée atteignant la Sicile et le Napolitain à l'E. Dans le secteur tyrrhénéen, le *Succowia* ne se retrouve, outre les localités de Sardaigne, qu'au Monte Argentaro et dans l'îlot voisin de Pan del Zucchero.

### MORICANDIA DC.

M. arvensis DC. Syst. II, 626 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 82; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 39; Coste Fl. Fr. I, 81 = Brassica arvensis L. Mant. II, App. 568 (1771).

Espèce des parties méridionales du bassin méditerranéen, à partir du Maroc et de l'Espagne, atteignant à l'est l'île de Céphalonie et peut-être la Grèce. Bien qu'elle paraisse spontanée sur plusieurs points du littoral des Alpes maritimes italiennes et de la Toscane, elle n'est sûrement que subspontanée en Corse, introduite aux environs de la Toga, où elle a été observée d'abord par Debeaux en juin 1868 et 1869 (Deb. Not. 62), puis par Gillot en 1877 (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIV), par M. W. Barbey [Fl. sard. comp. 17 (1885)] et par G. Le Grand [ap. A. Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 18 (1890)]. Nous ne sachions pas que cette espèce ait été observée depuis cette époque.

## LEPIDIUM L. emend.

799. **L. Draba** L. *Sp.* ed. 1, 645 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 153; Coste *Fl. Fr.* I, 139; Thell. *Gatt. Lepid.* 84 == *Cardaria Draba* Desv. in *Journ. de Bot.* III, 163 (1814); Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 79.

Hab. — Garigues sableuses, vieux murs, rocailles de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Disséminé. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 22); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 80; Mab. ex Mars. l. c.; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIII; (Lit. Voy. I, 3) et de là à Bigu-

glia (Salis l. c.; Pœverlein!); Furiani (Rotgès in litt.); Casamozza (Rotgès in litt.); St-Florent (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 578; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129); Ile Rousse (Fouc. et Sim. l. c.; N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIV; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 121; Thellung in litt.); env. de Corté (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 77; Thellung in litt.); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); env. d'Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVIII; et autres observateurs); Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 57).

1907. — Vieux murs à Corté, 400 m., 14 mai fl. fr.!

Les échant. corses appartiennent au type de la sous-espèce eu-Draba Thell. [in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LI, 150 (1896) et Gatt. Lepid. 86], à silicule mûre subcordée à la base, à feuilles cordées-subpanduriformes à la base. C'est d'ailleurs la forme la plus répandue dans le bassin méditerranéen.

† 800. **L. campestre** R. Br. in Ait. *Hort. kew.* ed. 2, IV, 88 (1812); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 149; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 81 (incl. var. α-ζ); Coste *Fl. Fr.* I, 137; Thell. *Gatt. Lepid.* 92. — Exsicc. Reverch. ann. 1885 sub: *L. campestre*!; Burn. ann. 1904 n. 31!

Hab. — Rocailles, champs, friches des étages inférieur et montagnard. Avril-juin selon l'altitude. ①. Assez rare. Champs le long du Bevinco Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 80); Evisa (Reverch. exsicc. cit.); env. de Corté (Burnouf in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XXXI); forêt de Valdoniello (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VI, 585); Vezzani (Rotgès in litt.); col de Vizzavona (Le Grand in *Assoc. fr. Bot.* II, 63; Briq. *Spic.* 28 et Burn. exsicc. cit.).

801. L. hirtum DC. Syst. II, 536 (1821) ampl. Thell. Gatt. Lepid. 101 = Thlaspi hirtum L. Sp. ed. 1, 646 (1753).

Dans sa remarquable monographie du genre Lepidium <sup>1</sup>, M. Thellung a soumis à une revision soignée tout le groupe du L. hirtum et a abouti à la distinction, dans ce groupe, de 7 sous-espèces subordonnées. Les arguments donnés par l'auteur à l'appui de cet arrangement nous paraissent convaincants.

I. Subsp. eu-hirtum Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich Ll, 154 (1906) et Gatt. Lepid. 104 = Thlaspi hirtum L. Sp. ed. 1, 646 (1753).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thellung, Alb. Die Gattung Lepidium. Eine monographische Studie. Zürich 1906. n-4. (Neue Denkschr. allg. schweiz. Gesellsch. Naturwiss. XLI, 1.)

sensu stricto  $\equiv L.$  hirtum DC. Syst. II, 536 (1821), excl. syn. L. Smithii, sensu angust.; Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 450; Coste Fl. Fr. 1, 438.

Silicule jeune distinctement émarginée, à la maturité obovée, très largement ailée, à peine rétrécie au sommet, à lobes alaires larges et érigés, ce qui lui donne une apparence tronquée, couverte ainsi que les pédicelles de poils allongés, dépassant la plupart le diamètre des pédicelles. Feuilles caulinaires la plupart lancéolées, distinctement sagittées.

Cette sous-espèce a été indiquée par Grenier et Godron (l. c.) au Coscione, indication qui a été reproduite par M. Coste (l. c.). Nous n'avons jamais vu de Corse le L. hirtum subsp. eu-hirtum; indication très douteuse.

II. Subsp. nebrodense Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich Ll, 154 (1906) et Gatt. Lepid. 106 = Nasturtium nebrodense Rafin. in Desv. Journ. de Bot. IV, 270 (1814) = Lepia Bonanniana Presl. Fl. sic. I, 84 (1826) = L. Bonannianum Guss. Fl. sic. prodr. II, 211 (1828) = L. nebrodense Guss. Fl. sic. syn. II, 1, 154 (1843) syn. emend.; Bert. Fl. it. VI, 587 = L. calychotrichum Ces. Pass. et Gib. Comp. fl. it. 826 (1869-70); non Kunze = L. hirtum forme-L. Bonannianum Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 84 (1895) = L. hirtum var. nebrodense Fiori et Paol. Fl. ital. I, 2, 466 (1898).

Silicule jeune distinctement émarginée, mais différant de la précédente par la forme ± elliptique, à lobes alaires un peu convergents et obtus, dont la largeur atteint au sommet env. de la ½ au ¼ de la longueur du septum, ce qui lui donne une apparence obtusiuscule. Partie libre du style longue de 1 mm. Poils des silicules et des pédicelles fructifères égalant ou dépassant le diamètre de ces derniers. Feuilles caulinaires ovées, presque arrondies à la base, à peine auriculées.

Cette sous-espèce, que nous avons vue de Sicile, de Calabre, de Grèce et de Crète, aurait été trouvée par Requien au Monte Renoso et au Coscione par Bernard selon MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. II, 85). Elle avait été signalée jadis sur les pentes du massif du Renoso au-dessus de Bocognano par Revelière (in Bor. Not. III, 3) et a été mentionnée à nouveau au col de Vizzavona par M. Le Grand (in Bull. assoc. fr. Bot. II, 63) et au Coscione par Mme Gysperger (in Rouy Rev. bot. syst. II, 119). Mais nous soupçonnons fort toutes ces indications de se rapporter à des formes de la sous-espèce suivante. Nous n'avons jamais vu le L. hirtum subsp. nebrodense de provenance corse; M. Thellung n'a pas non plus reconnu ce Lepidium en Corse (Gatt. Lepid. 107).

III. Subsp. oxyotum Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LI, 156 (1906) et Gatt. Lepid. 111 = L. oxyotum DC. Syst. II, 530 (1821), excl. hab. syr. et caract. « valvulis apteris » = Thlaspi scapiflorum Viv. App. fl. cors. prodr. 3 (1825), et herb. teste Bert. Fl. it. VI, 586!; Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 60 = L. humifusum Req. in Ann. sc. nat. sér. 1, V, 385 (1825); Dub. Bot. gall. 48; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 80; Bert. Fl.

it. VI, 586; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 152; Caruel Fl. it. IX, 671; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 85; Coste Fl. Fr. I, 138 = Thlaspi humifusum Lois. Fl. gall. ed. 2, 1, 59 (1828) = Nasturtium humifusum Gillet et Magne Fl. fr. éd. 3, 48 (1873) = Nasturtium oxyotum O. Kuntze Rev. gen. 1, 937 (1891). — Synonyma inedita ex herbariis: Thlaspi corsicum Soleirol, L. corsicum Gay, Hutchinsia grandiflora Soleirol, Thlaspi diffusum Salzmann (conf. Thell. Gatt. Lepid. 112). — Exsicc. Soleirol n. 22 et 5199!; Req. sub: L. humifusum!; Kralik sub: Thlaspi scapiflorum!; Reverch. ann. 1878, 1879 et 1885, n. 79!; Burn. ann. 1904, n. 25, 26, 27, 28, 29 et 30!

Hab. — Rocailles des étages subalpin et alpin, descendant cà et là dans les forêts de l'étage montagnard, 900-2200 m. Mai-août suivant l'altitude. 4. Caractéristique des grands massifs du centre, depuis le Monte S. Pietro jusqu'au Monte Fornello; non signalée au Cap Corse et dans la chaîne du Tende. Env. de Fontinone (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245); Monte S. Pietro (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 80; Lit. Voy. I, 8); Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol exsicc. n. 5199 et ap. Req. in Ann. sc. nat. sér. 1, V, 385); Monte Cinto (Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXVIII; Niolo (Req. ex Bert. Fl. it. VI, 586 et ap. Thell. Gatt. Lepid. 112); col de Vergio (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX; Briq. Spic. 28 et Burn. exsicc. cit. n. 25 et 26; Lit. Voy. II, 11 et 16; Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46); forêt d'Aitone à la Bocca di Verde (Reverch. exsicc. 1885 et ap. Thell. l. c.; de Ladouze ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 86); forêt de Valdoniello (Req. 1.c.; Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 358; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 121; Ellman et Jahandiez in litt.); montagnes entre le Golo et le Tavignano (probablement Req.) ex Gr. et Godr. Fl. Fr. l. c. et Thell. l. c.]; montagne de Nino (Salis I. c.); montagnes de Corté (Burnouf ex Rouy et Fouc. I. c.); vallée de la Restonica (Petit I. c.); Monte Rotondo (Doûmet in Ann. Hér. V, 197; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 80; Levier ap. Thell. I. c.); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII; Briq. Spic. 28 et Burn. exsicc. cit. 27 et 28; Liebmann ap. Thell. I. c.; Ellman et Jahandiez in litt.); col de Vizzavona (Lutz l. c. CXXV; et nombreux autres observateurs); Pointe de Grado (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII); montagnes entre Vizzavona et Ghisoni (Briq. Spic. 28 et Burn. exsicc. cit. n. 29); montagnes de Bocognano (Mars. Cat. 22); forêt de Casamente

(Rotgès in litt.); Monte Renoso (Req. exsicc. cit. et ap. Caruel Fl. it. IX, 671; Kralik exsicc. cit.; Reverch. exsicc. cit. ann. 1878 et ap. Thell. Gatt. Lepid. 112; et autres observateurs); entre le plateau d'Ese et les Pozzi (Req. ex Caruel 1. c.); montagnes du Fiumorbo (Salis 1. c.); M¹ Incudine (Bernoulli, ann. 1889!; Lit. Voy. I, 17); Coscione [(Serafini ex) Viv. App. fl. cors. prodr. 3; Salis 1. c.; Soleirol exsicc. cit. n. 22, et ex Req. in Ann. sc. nat. sér. 1, V, 385 et ex Bert. 1. c.; R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 25; Gysperger ibid. II, 119]; et localités ci-dessous.

1906. — Cima della Mufrella, 1800 m., rocailles, 12 juill.; Cima della Statoja, rocailles à 2200 m., 26 juill. fr.!; graviers au col de Vizzavona, 1100 m., 15 juill. fl. fr.!; rocailles sur le versant E. du Monte d'Oro, entre la cascade et la bergerie de Puzzatili, 1500 m., 8 août, fr.!; graviers sur le versant W. du M¹ Incudine, 1800 m., 18 juill. fl. fr.!

1907. — Pelouses rocailleuses du M<sup>t</sup> Grima Seta et du Monte Asto, 1400-1500 m., 15 mai fl.!; montée de Pietralba au col de Tende, châtaigneraies, 900 m., 15 mai fl. fr.!; rocailles de la Cima al Cucco, 1100 m., 13 mai fl.!

1908. — Monte Padro, rocailles, 2000 m., 4 juill. fr.!

1910. — Punta della Capella d'Isolaccio, rocailles, 1900-2044 m., 30 juill. fl.!; M<sup>t</sup> Incudine, versant S., rocailles, 1900 m., 25 juill. fl.!; col d'Asinao, rocailles, 1680 m., 24 juill. fr.!

Silicule jeune presque entière, relativement petite à la maturité, atteignant env. 4 mm., largement elliptique ou largement ovée, arrondie-obtuse à la base, ± tronquée au sommet, étroitement ailée, à ailes atteignant env. de ½ au ½ de la longueur du septum, plus rarement rendues acutiuscules par une étroitesse plus grande des ailes. Partie libre du style atteignant de ½ à ½ de la silicule. Poils des silicules et des pédicelles égalant presque le diamètre de ces derniers, rarement subnuls. Feuilles caulinaires lancéolées ou ovées-oblongues subentières, nettement sagittées à la base, surtout les supérieures. — Plante haute de 5-20 cm., généralement de petite taille, au moins pendant l'anthèse, à rameaux florifères généralement couchés — diffus et souvent flexueux, à souche épaisse, ligneuse.

A. P. De Candolle (Syst. II, 530) a indiqué la Syrie comme patrie de son L. oxyotum, d'après Labrllardière. Or, Labillardière s'est souvent dispensé d'indiquer l'origine sur ses étiquettes d'herbier, ou indiquait cette origine de la façon la plus insuffisante (nous en avons vu de nombreux exemples à l'herbier Delessert). C'est ce qui s'est passé dans le cas particulier: l'original du L. oxyotum de Labillardière ne porte pas d'indication d'origine d'après J. Ball (Spic. fl. marocc. 331) et est d'ailleurs parfaitement identique au L. humifusum Req. Comme Labillardière a visité la Corse au retour de son voyage de Syrie en 1787, on comprend l'origine de l'indication géographique erronée de l'auteur du Systema. Boissier (Fl. or. Suppl. 62) a par conséquent rayé le L. oxyotum DC. de

la flore d'Orient et Post (Fl. Syr. 89 et 90) n'en fait plus aucune mention dans la flore de Syrie.

Le *L. hirtum* subsp. *oxyotum* est voisin des sous-esp. *stylatum* (Lag. et Rodr.) Thell., et surtout de la sous-esp. *calycotrichum* (Kunze) Thell. de l'Espagne et du Maroc. On ne le retrouve typique qu'en Crète (Reverchon n. 221!; conf. Thell. *Gatt. Lepid.* 112), cas de distribution assez. rare.

M. Thellung (l. c. 113) a distingué trois variétés :  $\alpha$  typicum Thell., à silicules pubescentes dans la jeunesse, arrondies-tronquées à la maturité et relativement platyptères ;  $\beta$  leiogynum Thell., comme la précédente, mais à silicules glabres dans la jeunesse ;  $\gamma$  acutum Thell., comme la var.  $\alpha$ , mais à silicules mûres acutiuscules au sommet et relativement sténoptères. Ces trois variations viennent pêle-mêle avec des formes de passages et n'ont pas la valeur de races, ce sont de simples formes.

L. ruderale L. Sp. ed. 1, 645 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 151; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 88; Coste Fl. Fr. I, 139; Thell. Gatt. Lepid. 135.

M. Thellung (op. cit. 137) dit avoir vu le *L. ruderale* de Corse. Nous netrouvons aucune mention de cette espèce en Corse, ni dans la bibliographie, ni dans les herbiers. L'auteur nous écrit n'avoir pas conservé de documents relatifs à l'origine de cette indication.

802. L. latifolium L. Sp. ed. 1, 644 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 152; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 86; Coste Fl. Fr. I, 439; Thell. Gatt. Lepid. 158.

Hab. — Prairies maritimes, points humides de l'étage inférieur. Juinjuill. 4. Rare. Plage de Calvi, endroits frais près du canal de desséchement (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 580; Mars. Cat. 22); Corté (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 80).

La plante corse appartient, comme celle du reste de l'Europe, à la sous-esp. eu-latifolium Thell. (l. c. 160). M. Thellung estime que probablement seuls les habitats  $\pm$  salins sont primitifs, tandis que les autres sont dûs à des faits de dissémination récente.

803. L. graminifolium L. Syst. ed. 10, 1127 (1759) et Sp. ed. 2, 900; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 152; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 86; Coste Fl. Fr. I, 139; Thell. Gatt. Lepid. 173 = L. Iberis L. Sp. ed. 1, 645 (1753) p.p.; Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 4 (1768); DC. Fl. fr. IV, 705. — Exsicc. Soleirol n. 351!; Sieber sub: L. Iberis!; Soc. rochel. n. 4214!

Hab. — Garigues sablo-rocailleuses, envahissant les cultures et se propageant le long des routes dans l'étage inférieur. Mai-oct. 4. Répandu et abondant dans l'île entière.

1906. — Talus arides à Omessa, 250 m., 14 juill. fl. fr.!

1907. — Montagne de Pedana, rocailles, 500 m., 14 mai fl.!

Plante d'apparence assez variable selon les conditions du milieu et l'époque de l'année. M. Thellung s'est refusé à voir des variétés dans les L. polycladum, mixtum et virgatum de Jordan [Diagn. I, 332-34 (1864)] devenus les L. graminifolium var. polycladum, mixtum et virgatum de MM. Rouy et Foucaud (Fl. Fr. II, 87). Nous partageons entièrement cette manière de voir : les formes en question ne représentent que des états. M. Gillot a signalé aux env. de Bastia une forme à feuilles glaucescentes: subvar. glaucescens Briq. = L. graminifolium var. glaucescens Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIII (1877); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 87; Thell. Gatt. Lepid. 176; Mandon in Soc. rochel. cit.]. Cette sous-variété a été retrouvée à Ajaccio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129). D'autre part, M. Thellung remarque (l. c.) que plusieurs échant. corses ont une tendance à se rapprocher de la var. suffruticosum Thell. ( $\equiv L$ . suffruticosum L.; aire : Espagne, Baléares), caratérisée par la partie inférieure des tiges ou rameaux ligneux, ± aphylle à la fin, un calice souvent pupurascent et des pétales un peu plus larges. Toutes ces modifications ne nous paraissent avoir qu'une très faible valeur. — Enfin, MM. Rouy et Foucaud [Fl. Fr. II, 88 (1895)] ont décrit de Bonifacio (Kralik in herb. Rouy) un L. graminifolium subsp. iberideum Rouy et Fouc. [= L. Iberis]var. iberideum Fiori et Paol. Fl. anal. Ital. I, 467 (1898) = L. graminifolium var. iberideum Thell. Gatt. Lepid. 179 (1906)] auquel ils attribuent 2 étamines (au lieu de 2+4), des pédicelles ascendants ou dressés, des silicules grosses égalant le pédicelle et un port d'Iberis intermedia. Nous nous bornons à reproduire ces renseignements sur des échantillons qui nous sont inconnus. Plus d'un siècle avant les auteurs français, Medikus [Pflanzengatt. 84 (1792)] avait décrit un L. graminifolium diandre, présentant plusieurs caractères analogues à ceux qui sont attribués au L. graminifolium subsp. iberideum Rouy et Fouc. Mais M. Thellung (l. c. 173, note) déclare cette description imaginaire, le caractère de l'androcée oligomère étant emprunté au L. virginicum L. Peut-être s'agit-il dans la plante de Kralik d'une anomalie? Nous sommes contraints de laisser ce point en suspens.

### CORONOPUS Hall.

+ 804. **C. procumbens** Gilib. Fl. lith. V, 52 (1782); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 77; Schinz et Thell. in Bull. herb. Boiss., 2<sup>me</sup> série, VII, 101 = Cochlearia Coronopus L. Sp. ed. 1, 648 (1753) = Lepidium squamatum Forsk. Fl. aeg.-arab. 117 (1775) = Cochlearia repens Lamk Fl. fr. II, 473 (1778) = C. Ruellii All. Fl. ped. I, 256 (1785) = Senebiera Coronopus Poir. Encycl. méth. VII, 76 (1806); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 153; Coste Fl. Fr. 1, 140 = C. squamatus Asch. Fl. Brand. I, 2, 62 (1864) = C. ver-

CRUCIFERAE

rucarius Muschler et Thell. ap. Thell. Gatt. Lepid. 318 (1906); Muschl. in Engl. Bot. Jahrb. XLI, 128.

Hab. — Décombres, bords des chemins dans l'étage inférieur. Maijuin. ①. Rare ou non observé. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 80).

Les combinaisons de noms créées par Forskal et Lamarck étant mortnées (Règl. nomencl. art. 56), on n'est pas obligé d'utiliser les épithètes spécifiques qu'elles comportent. Garsault, qui a appelé cette espèce Nasturtium verrucarium [Descr. pl., tab. 402 (1764-67)], est exclu de toute façon, parce que cet auteur employait une nomenclature uni-bi-plurinominale. La plus ancienne combinaison de noms valable pour cette espèce est donc celle de Gilibert.

### BISCUTELLA L.

805. **B. didyma** L. Sp. ed. 1, 653 (1753) p. p. et herb. teste A. P. DC. Syst. II, 441 (1824); Willd. Enum. hort. berol. 673 (1809), ampl.; Bert. Fl. it. VI, 522; Coss. in Bull. soc. bot. Fr. XIX, 222 et 223; Coss. Comp. fl. atl. II, 286; Batt. et Trab. Fl. Alg. 37; Bonn. et Bar. Cat. Tun. 37; Halacs. Consp. fl. græc. I, 104; Murb. Contr. fl. nord-ouest Afr. I, 41; Fiori et Paol. Fl. anal. Ital. 1, 376; Thell. Fl. adv. Montp. 256; non Scop. (1772), nec Malin. 1

Le B. didyma L. comprenait non seulement les B. apula L. et B. lyrata L. décrits en 1771, mais encore en partie les B. laevigata L. et B. coronopifolia L. qui rentrent dans le groupe spécifique suivant. Cependant, ainsi que l'a récemment fait observer avec raison M. Thellung (in Bull. soc. bot. suisse XX, 152), il ressort des termes employés par Linné lui-même en 1771 [Mant. II, 254 (1771)] et de son herbier (conf. DC. Syst. l. c.) que l'auteur a visé en première ligne sous le nom de B. didyma le B. apula L. et le B. ciliata DC. C'est la raison pour laquelle Bertoloni dès 1844, et de nouveau Cosson en 1872 ont appliqué la désignation de B. didyma à une espèce collective embrassant les B. Columnae, apula, lyrata, etc. — En Corse seulement la sous-espèce suivante:

Subsp. apula Murb. Contr. fl. nord-ouest Afr. I, 11 (1897) = B. apula L. Mant. II, 254 (1774); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 136; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 146; Coste Fl. Fr. I, 125 = B. didyma var. apula Coss. Comp. fl. atl. II, 287 (1883-87); Bonn. et Bar. Cat. Tun. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malinowski, Edm. Monographie du genre Biscutella L. I. Classification et distribution géographique. Cracovie 1910 (Bull. Acad. Sciences Cracovie, sér. B, Sc. nat., février 1910). — Nous ne citons ce travail, selon nous insuffisant à tous les points de vue, que pour être complet.

Hab. — Gàrigues rocailleuses de l'étage inférieur. Mars-mai. ①.

Diffère de la sous-espèce lyrata Murb. l. c. [ $\equiv B. lyrata$  L. Mant. II, 254 (1771); Malin. Mon. Biscut. 128  $\equiv B.$  raphanifolia Poir. Voy. 198 (1789) p. p.; DC. Syst. II, 410  $\equiv B.$  didŷma var. raphanifolia Coss. Comp. fl. atl. II, 287 (1883-87)] par les feuilles basilaires atténuées en pétiole, grossièrement dentées et non pas lyrées-pinnatifides. — En Corse:

†† α. Var. Columnae Halacs. Consp. fl. græc. I, 105 (1900) = B. Columnae Ten. Prodr. fl. nap. 38 (1811); id. Fl. nap. tab. 162, fig. 1; id. Syll. fl. neap. 310, excl. var. β, et spec. auth. in herb. Deless.!; Boiss. Fl. or. I, 321, excl. var. β; Malin. Mon. Biscut. 125 p. p. = B. apula var. Columnae Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 156 (1847) p. p. — Exsicc. Soc. dauph. n. 571! Hab. — Bastia (Brun in Soc. dauph. cit.).

Silicules relativement grandes, mesurant env. 10 mm. de diamètre à la maturité, à valves  $\pm$  ciliées-scabres sur les marges et sur les faces. — Les caractères tirés de la longueur des pédicelles et de l'inflorescence fructifère, invoqués par M. Malinowsky pour distinguer les B. Columnae et apula, sont tout à fait fallacieux, et sont souvent contredits par les échantillons mêmes que cite l'auteur.

β. Var. apula Halacs. Consp. fl. græc. I, 105 (1900) = B. apula Ten. Syll. fl. neap. 311 (1831); Boiss. Fl. or. I, 321; Malin. Mon. Biscut. 127 = B. didyma var. δ Bert. Fl. it. VI, 523 (1844) = B. apula var. Columnae Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 136 (1847) p. p. — Exsicc. Soleirol n. 470!; Req. sub: B. apula; Reliq. Maill. n. 771!; Mab. n. 4!; Debeaux ann. 1866 sub: B. apula var. Columnae! et ann. 1868 sub: B. apula var.!

Hab. — De beaucoup la forme la plus répandue; mais pas partout. Cap Corse (Mab. ap. Mars. Cat. 21); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 79; André in Reliq. Maill. cit.; Mab. Rech. I, 11 et exsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVII; et nombreux autres observateurs); St-Florent (Mab. Rech. I, 11; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129; Thellung in litt.); Belgodère (Fouc. et Sim. l.c.); Corbara (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VI, 523); Caporalino (Gillot ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 116); Corté (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. X, 507; Thellung in litt.); vallée de la Restonica (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245; Thellung in litt.); Bonifacio (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 66; Boy. Fl. Sud Corse 54); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: M<sup>t</sup> Silla Morta, garigues, 100 m., calc., 3 avril fl. fr.!; — Rocailles près de Pietralba, 450 m., 14 mai fl. fr. (f. ad var. *Columnae* 

CRUCIFERAE

109

vergens)!; Ostriconi, garigues, 20 avril fl. fr.!; garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl. fr.!; vallon du Rio Stretto au-dessus de Francardo, 280 m., 14 mai fr.!

Silicules relativement petites, mesurant environ 6-8 mm. de diamètre à la maturité, à valves ± ciliées-scabres sur les marges et sur les faces.

 $+\gamma$ . Var. ciliata Halacs. Consp. fl. græc. I, 105~(1900) = B. ciliata DC. Mon. Biscut. in Ann. Mus. XVIII, 297~(1811) = B. apula var. ciliata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 136~(1847) = B. apula subsp. ciliata Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 116~(1895). — Exsicc. Soc. dauph. n. 683!

Hab. — Corse sans indication de localité (Thomas ex Dub. Fl. gall. I. 41); La Toga près Bastia (Autheman ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 416); Ponte alla Leccia (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXII); Aleria (Hanry exsicc. cit. et ap. Caruel Fl. it. IX, 649).

Silicules relativement petites, mesurant env. 6-8 mm. de diamètre à la maturité,  $\pm$  ciliées-scabres sur les marges, à faces glabres. — Le B. ciliata est rapporté par M. Malinowsky (Mon. Biscut. 127) en synonyme au B. baetica Boiss. et Reut. d'Espagne, ce qui est en contradiction avec les termes mêmes de la diagnose de de Candolle.

La valeur systématique de ces trois formes reste douteuse pour nous. Boissier a commencé par réunir ensemble toutes les formes à silicules relativement grandes (var. megacarpaea Boiss.) et toutes celles à silicules relativement petites (var. microcarpa Boiss.), sans tenir compte des caractères d'indument [Voy. Esp. 55 et 56 (1839-45)]; plus tard il a séparé spécifiquement ces deux groupes (Fl. or. I, 321). Cosson (Comp. fl. atl. II, 288 et 291) a au contaire attribué à toutes ces formes une valeur inférieure à celle de variété (comprise comme par nous dans le sens de race) en se basant sur les résultats des expériences de Caspary et Bouché: Ces derniers auteurs [in Walp. Ann. IV, 205 (1857)] ont obtenu par semis d'une seule et même inflorescence des individus macrocarpes et microcarpes, à silicules glabres, ciliées sur les marges ou entièrement poilues. Ces expériences seraient absolument convaincantes si des précautions avaient été prises pour éviter la pollination croisée entre formes différentes par l'intermédiaire des insectes, laquelle peut s'opérer constamment chez le B. didyma, grâce à l'activité très grande des nectaires et à un dispositif assez semblable à celui qui a été décrit par H. Müller (Alpenblumen 148) chez le B. laevigata. Dans les conditions d'expérimentation de Caspary et Bouché, la question reste ouverte 1 et mériterait d'être reprise avec une technique conforme aux exigences de la science actuelle. — Le B. didyma varie énormement de dimensions, avec feuilles caulinaires développées ou au contraire bractéiformes, suivant les stations ± favorables où on l'observe.

<sup>1</sup> Ces questions ne sont pas même mentionnées, et leur bibliographie antérieure a été complètement ignorée dans le travail de M. Malinowsky.

†† 806. **B. laevigata** L. *Mant*. II, 255 (1771) emend.; Jacq. *Fl. austr*. IV, 20; Bert. *Fl. it*. VI, 526; Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 135; Coss. *Comp.*  $\mu$ . atl. II, 290; Rouy et Fouc. *Fl. Fr*. II, 104; Coste *Fl. Fr*. I, 125. — En Corse seulement la race suivante:

†† Var. Rotgesii Briq. = B. Rotgesii Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 85, tab. I (1900) = B. laevigata subsp. corsica Rouy in Rouy Rev. bot. syst. I, 132 (1903) et Fl. Fr. IX, 459 = B. corsica Rouy in Rev. cit. (1903) et Fl. Fr. IX, 459 (1905).

Hab. — Rocailles schisteuses au débouché des gorges de l'Inzecca, 150-250 m. (Rotgès ann. 1898 ex Fouc. l. c.; Gysperger ap. Rouy in *Rev. bot. syst.* I, 132 et II, 120); et sur le versant opposé de la Pointe Scalajolo, territoire de Pietroso, vall. de Tagnone (Rotgès in litt.).

1907. — Débouché du défilé de l'Inzecca, 9 mai fl. fr.!

Souche ligneuse, rameuse, vivace (racine pivotante annuelle dans toutes les formes du  $B.\ didyma$ ). Tige rameuse dès la base, vert-cendrée et hérissée dans la partie inférieure, à rameaux allongés, grêles ou capillaires, friables, d'un vert foncé, glabres et lisses ou à poils disséminés vers les nœuds. Feuilles presque toutes groupées en rosette, obovées-oblongues, obtuses ou subaiguës au sommet, sinuées-pinnatilobées, rétrécies à la base en pétiole ailé mesurant env.  $2\text{-}5 \times 0,5\text{-}1,5$  cm. de surface, densément hérissées sur les deux faces, d'un vert grisâtre ; les caulinaires bractéiformes, très étroites et très courtes. Fleurs petites ou médiocres, d'un jaune pâle, en grappe courte et lâche ; pétales hauts d'env. 3 mm. Silicules larges de 7-9 mm. à la maturité, en grappe allongée, lâche, portées sur des pédicelles capillaires lisses, atteignant jusqu'à 8 mm., à valves obliquement subelliptiques, pourvues sur les faces de très petites aspérités disséminées, à style filiforme dépassant l'échancrure des valves siliculaires.

Nous avons pu étudier sur le vif cette belle race très localisée, grâce aux indications topographiques détaillées que nous a fournies M. Rotgès. Foucaud s'est borné à la décrire sans rien dire sur ses affinités. M. Rouy — qui l'a débaptisée sans raison apparente et sans faire mention de son prédécesseur — la place entre les sous-espèces glacialis (Boiss. et Reut.) Rouy et Fouc. et nana Rouy et Fouc. Ce rapprochement — dû au rôle que MM. Rouy et Foucaud font jouer dans leur classification à la ténuité des rameaux et au groupement basilaire des feuilles développées — est évidemment plausible, mais nous retrouvons des caractères semblables dans des plantes que les auteurs placent fort loin de là dans leur énumération, en particulier dans le B. brevicaulis Jord. (subsp. corononifolia forme B. brevicaulis Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 112). En présence des très nombreuses formes continentales du B. laevigata de valeur systématique incertaine, nous n'osons pas attribuer une valeur subspécifique à la var. Rotgesii. Pour être exactement fixé sur cette question, et sur les

114

rapports de notre race avec les formes voisines du continent, il faudrait faire une étude monographique minutieuse, dont ce groupe a plus que jamais besoin. <sup>1</sup>

**B.** auriculata L. Sp. ed. 1, 652 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 134; Coss. Comp. fl. atl. II, 285; Malin. Mon. Biscut. 130.

Espèce mauritanique et ibérique, s'étendant aux Canaries (très douteuse pour le midi de la France et pour l'Italie), indiquée en Corse d'après Jaussin par Burmann (*Fl. Cors.* 214). Cette Biscutelle est tout à fait étrangère à la flore de l'île.

### HUTCHINSIA R. Br.

807. **H. procumbens** Desv. in Journ. de Bot. III, 168 (1813-14); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 148; Coste Fl. Fr. I, 136 = Lepidium procumbens L. Sp. ed. 1, 643 (1753) = Capsella procumbens Fries Nov. fl. suec. Mant. I, 14 (1832) = Noccaea procumbens Reichb. Fl. germ. exc. 663 (1832); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 91. — En Corse seulement la race suivante:

Var. Revelieri Pampan. in *Nuov. giorn. bot. ital.*, nuov. ser. XVI, 36-(1909); non Murr. (quae = var. pauciflora Lec. et Lam.) = H. Revelieri Jord. Diagn. I, 337 (1864) = Noccaea procumbens forme N. Revelieri Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 91 et 93 (1895).

Hab. — Rochers maritimes. Févr.-avril. ①. Rare. Ile Rousse (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 148); env. de Calvi (herb. Webb ex Pampan. l. c.); Santa-Manza (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 572); Bonifacio au-dessous de St-Roch (Revel. ap. Jord. l. c. et Mars. Cat. 22).

Diffère des formes arénicoles du H. procumbens, assez répandues sur le littoral méditerranéen, et de la var. pauciflora Lec. et Lam., spéciale aux rochers de l'étage montagnard du continent [Cévennes, Alp. occid. (St-Véran, Dronero), Alp. austro-or., Calabre], par des pétales relativement larges, la silicule enflée, globuleuse ou ellipsoïdale (et non pas aplatie-lenticulaire ou aplatie-elliptique). — Plante grêle, à port érigé, à feuilles minces, presque toutes ovées-elliptiques et entières. Fleurs petites, à pétales longs d'env. 1,5 mm., dépassant un peu les sépales. Silicules mesurant env.  $3 \times 2,5$ -3 mm. en section longitudinale, portées sur des pédoncules courts, disposées en grappes courtes.

Cette curieuse race a été récemment étudiée à fond, pour elle-même et dans ses rapports avec les autres éléments de l'espèce, dans un mémoire excellent et détaillé de M. Pampanini auquel nous renvoyons le lecteur [La Hutchinsia procumbens e le sue varietà rupestri Revelieri

<sup>1</sup> Le B. Rotgesii a été complètement ignoré dans le travail de M. Malinowsky.

(Jord.) e pauciflora Koch (Nuov. giorn. bot. ital. XVI, 23-62, janv. 1909)]. La plante corse appartient à la forme genuina Pamp. (op. cit. 36) qui est spéciale à l'archipel tyrrhénien (Corse, Sardaigne, Pianosa et Giannutri), sauf une localité continentale citée par MM. Rouy et Foucaud (Montredon près Marseille: leg. Piaget), dont nous n'avons pas vu d'échantillons. Une seconde forme (f. Sommieri Pamp. op. cit. 37), à pétales égalant ou dépassant à peine les sépales, à tiges et pédoncules densément et brièvement pubescents, est spéciale aux îles de Lampéduse et de Comino (Malte).

† 808. **H. petraea** R. Br. in Ait. *Hort. kew.* ed. 2, IV, 182 (1812); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 148; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* 158; Coste *Fl. Fr.* I, 136 = *Lepidium petraeum* L. *Sp.* ed. 1, 644 (1753).

Hab. — Rochers et rocailles de l'étage montagnard, 400-1200 m. Avril-mai. ①. Calcicole. Rare. Cimes du Cap Corse au-dessus de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 78); env. de Corté (Burnouf in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XXXI); et localités ci-dessous.

1907. — Montagne de Caporalino, rochers, calc., 450-650 m., 11 mai fr.!; cime de la Chapelle de S. Angelo, falaise N., 1100 m., 13 mai fl.!

## COCHLEARIA L. emend.

C. glastifolia L. Sp. ed. 1, 648 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 127; Rouy. et Fouc. Fl. Fr. II, 302; Coste Fl. Fr. I, 119.

Cette espèce a été signalée en Corse par Loiseleur [Fl. gall. ed. 2, II, 64 (1828)], indication qui a été reproduite par Grenier et Godron (l. c.). L'origine de cette donnée est inconnue : le C. glastifolia n'a, à notre connaissance, jamais été récolté en Corse.

C. officinalis L. Sp. ed. 1, 647 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 128; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 199; Coste Fl. Fr. I, 119.

Cette espèce, indiquée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 220) d'après Jaussin, est absolument étrangère à la flore de l'île.

# THLASPI L. emend.

† 809. **T. perfoliatum** L. Sp. ed. 1, 646 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 143; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 144; Coste Fl. Fr. I, 133.

Hab. — Garigues rocailleuses, friches, champs de l'étage montagnard, 400-1200 m. Calcicole. Avril-mai. ①. Rare. Sommités du Cap Corse (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 78; Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VI, 543); et localités ci-dessous.

1907. — Montagne de Caporalino, rocailles et friches, calc., 450-650 m., 11 mai fr.!; cime de la Chapelle de S. Angelo, rocailles, calc., 1150 m., 13 mai fr.!; montée d'Omessa au col Bocca al Pruno, garigues rocailleuses, calc. mélangé, 700-900 m., 13 mai fr.!

Cette espèce avait déjà été signalée en Corse par Valle (Fl. cors. 217) et par Viviani (Fl. cors. diagn. 11) sans indication de localité. Elle n'avait pas été retrouvée depuis l'époque de Soleirol.

- 810. **T. alliaceum** L. Sp. ed. 1, 646 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 144; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 147; Coste Fl. Fr. I, 133.
- Hab. Garigues rocailleuses, friches, vignes. Avril-mai. ②. Très rare ou passé inaperçu. Jusqu'ici seulement aux env. de Serragio-di-Venaco (Revel. ex Mars. *Cat.* 21). A rechercher.
- 811. **T. brevistylum** Jord. *Obs.* III, 27 (1846), sensu ampl. = *Hutchinsia brevistyla* DC. *Syst.* II, 387 (1821) = *T. rivale* Presl *Del. prag.* I, 12 (1822), sensu ampl.; Caruel *Fl. it.* IX, 705; Fiori et Paol. *Fl. anal. It.* I, 472.

Le T. brevistylum possède en commun avec les T. perfoliatum et alliaceum un style minuscule placé au fond de l'échancrure apicale de la silicule. Il diffère de prime abord et sous toutes ses formes : du T. perfoliatum par la racine bisannuelle ou vivace, la couleur des anthères (blancheslilacées et non pas jaunes), les silicules plus allongées, étroitement ailées (et non pas obovées largement ailées) et la grappe fructifère bien plus courte; du T. alliaceum par la forme des feuilles, les anthères blancheslilacées (et non pas jaunes), les silicules plus allongées, la grappe fructifère bien plus courte et les graines lisses (grises et alvéolées dans le T. alliaceum). Il s'écarte du polymorphe T. alpestre par la silicule à style très court, à ailes très étroites et la grappe fructifère courte. Le port du T. brevistylum est relativement nain par rapport aux espèces précédentes, même dans les échantillons les plus caulescents. Le T. microphyllum Boiss. et Orph., des hautes montagnes de la Grèce, qui ressemble par la forme des siliques et par le port aux échantillons nains du T. brevistylum, s'en distingue immédiatement par son style dépassant nettement les lobes alaires de la silicule (stigmate subsessile dans le T. brevistylum). — En Corse, la sous-espèce suivante :

Subsp. eu-brevistylum Briq. = Hutchinsia brevistyla DC. Syst. II, 387 (1827), sensu stricto, patria erron.; Duby Bot. gall. I, 39; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 78 = Hutchinsia pygmaea Viv. App. fl. cors. prodr. 3 (1825) = Lepidium pygmaeum Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 58 (1828) = T. rivale Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 146 (1847), quoad pl. cors.; non Presl = Thlaspi rivale Bert. Fl. it. VI, 542 et Hutchinsia brevistyla Bert. op. cit. VI, 566 (1844) = T. brevistylum Jord. Obs. III, 27, tab. I bis, fig. 11

(1846); Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 153; Coste Fl. Fr. I, 134 = T. pygmaeum Jord. Diagn. I, 252 (1864); Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX = T. rivale var. brevistylum Fiori et Paol. Fl. anal. Ital. I, 472 (1898). — Exsicc Soleirol n. 113!; Burn. ann. 1900, n. 136!, 154!, 287! et 289!; Burn. ann. 1904, n. 32!, 33!, 287!, 289! et 455!

Hab. — Rocailles des étages montagnard, subalpin et alpin, 1000-2400 m. Mai-août. 2-4. Abonde surtout dans les grands massifs du centre, plus rare ailleurs. Monte Stello (Chabert! in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIII); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX); Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 146); Capo al Berdato (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 77); Monte Cinto (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 567; Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXVIII; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 67); col de Vergio (Briq. Spic. 28 et Burn. ann. 1904, n. 33; Lit. Voy. 11, 16; Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46); Paglia Orba (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 75); forêt de Valdoniello (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 358); Punta Artica (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 71); montagne de Nino (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 78); « Mont Piano » près Corté (Burnouf ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 154); Monte Rotondo (Mars. Cat. 21; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 80; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XX et LXXVI; Briq. Rech. Corse 21 et Burn. ann. 1900, n. 287 et 289; et autres observateurs); Monte d'Oro (Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.; Briq. Spic. 28 et Burn. ann. 1904, n. 28 et 34; Ellman et Jahandiez in litt.; montagne entre Vizzavone et Ghisoni (Briq. Spic. 28 et Burn. ann. 1904, n. 32 et 455); montagnes de Bocognano (Revel. in Bor. Not. III, 3); Monte Renoso (Revel. l. c.; Briq. Rech. Corse 37; Lit. Voy. 11, 31); env. de Bastelica (Thomas et Soleirol ex Duby Bot. gall. 39); col de la Cagnone (Jord. Obs. III, 28; Shuttl. Enum. 6); Mt Incudine (Kralik ex Rouy et Fouc. 1. c.; Lit. Voy. I, 17); Coscione [(Serafini ex) Viv. App. fl. cors. prodr. 3; Jord.! l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIX); et localités ci-dessous.

1906. — Rocailles de la Cima della Mufrella, 2000 m., 12 juill.; rocailles sur le versant S. du Monte Corona, 2000 m., 27 juill., fr.!; rochers du Capo Bianco, 2500 m., 7 août fr.!; rochers des arêtes entre le Capo Largina et le Monte Cinto, 2500-2700 m., 29 juill., fr.!; rocailles du Paglia Orba, 2500 m., 19 août fr.!; rocailles du Capo al Chiostro, 2290 m., 3 août fr.!; rochers herbeux en face des bergeries de Grotello, 1400-1600 m., 3 août fr.; rocailles du Monte Rotondo, 2600 m., 6 août fl.!;

rocailles sur le versant E. du Monte d'Oro, 2100 m., 9 août fl. fr.!; rocailles du col de la Cagnone, 1900 m., 21 juill. fl.!; rocailles entre les pointes de Monte et Bocca d'Oro, 1950 m., 20 juill. fr.!; hêtraies entre les bergeries d'Aluccia et le col du M<sup>t</sup> Incudine, 1600 m., 18 juill. fr.!; rocailles du M<sup>t</sup> Incudine, 2000-2130 m., 18 juill. fr.!

1907. — Monte Grima Seta et Monte Asto, rocailles, 1400-1500 m., 15 mai fl.!

1908. - Monte Padro, rochers et rocailles, 2300 m., 4 juill. fl. fr.!

1910. — Cap Corse: Monte Capra, 1200 m., 16 juill. fr.! — Punta della Capella d'Isolaccio, antres des rochers à l'ubac, 2000-2044 m., 30 juill. fr.!; Mt Incudine, cheminées et rocailles du versant S., 1900-2000 m., 25 juill. fl. fr.! Punta del Fornello, rocailles, calc., 1900 m., 25 juill. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, rocailles, 1400-1550 m., 13 juill. fr.!; Calancha Murata, rocailles, 1300-1460 m., 11 juill. fr.!

Plante haute de 1-15 cm. Feuilles glaucescentes, un peu épaisses, entières ou subentières, les basilaires petites, elliptiques-subarrondies ou obovées, atténuées à la base en un pétiole assez long, les caulinaires inférieures plus courtes, souvent encore pétiolées, les suivantes sessiles, ovées ou obovées-oblongues, très obtuses, auriculées à la base. Fleurs blanches, petites, à sépales dressés, ovés-arrondis, à pétales atteignant deux fois la longueur des sépales, longs d'env. 2 mm. Anthères d'un blanc lilacé, grisâtres à la fin, à pollen jaune pâle. Silicule mesurant env. 5 × 3 mm. à la maturité, obtriangulaire-oblongue, convexe en dessous, un peu concave en dessus, atténuée-subarrondie à la base, à valves très étroitement ailées vers le sommet, à lobes ovés, dressés, atteignant jusqu'à 0,8 mm. de hauteur, séparées par un sinus arrondi, rarement subaigu, au milieu duquel se trouve le style toujours plus court que les lobes (haut d'env. 0,1 mm.). Semences au nombre de 3-4 dans chaque loge, mesurant env.  $1.4 \times 0.7$  mm. en section longitudinale, ovoïdes-oblongues, de couleur rousse très claire.

La valeur systématique du *T. brevistylum* a été discutée, les uns en faisant une espèce de premier ordre, les autres seulement une variété par rapport au *T. rivale* de Sicile ou de la Grèce. On peut faire valoir en faveur de la seconde opinion que le principal caractère du *T. brevistylum* de la Corse, qui réside dans l'échancrure apicale arrondie de la silicule, est parfois chancelant. Ainsi nos échantillons de la Calancha Murata présentent une échancrure subaiguë sur plusieurs silicules, et non nettement arrondie sur les autres. D'autre part, M. de Halacsy [*Prodr. fl. græc.* I, 109 (1910)] se borne à dire du *T. rivale* « siliculis.... plus minus profunde emarginatis ». Il ne reste guère que les silicules généralement un peu plus petites et la couleur pâle des semences un peu moins grandes. En tenant compte de la distribution géographique, on arrivera, croyons-nous, à estimer le *Thlaspi* corse à sa valeur vraie, en lui donnant le rang de sous-espèce.

Le T. brevistylum subsp. eu-brevistylum offre une apparence extrêmement variable. Les échantillons varient : nains, à grappes presque

sessiles [ $Hutchinsia\ pygmaea\ Viv.\ l.\ c.\ (1825) = T.\ pygmaeum\ Jord.\ l.\ c.\ (1825) = T.\ brevistylum\ var.\ minus\ Rouy\ et\ Fouc.\ Fl.\ Fr.\ II, 154\ (1895)]\ ou\ caulescents\ et\ à\ tige\ abondamment\ feuillée\ (<math>T.\ brevistylum\ var.\ elon-gatum\ Rouy\ et\ Fouc.\ l.\ c.$ ). Cependant, il ne s'agit pas là de variétés dans le sens de races, mais de simples états individuels: les deux formes extrêmes se trouvant pêle-mêle avec toutes les transitions possibles.

Le T. brevistylum subsp. eu-brevistylum n'est connu avec certitude que de la Corse. Jordan [Obs. III, 29 (1846)], et après lui tous les floristes qui ont eu à s'occuper de la flore de la Corse et de la Sardaigne, l'ont considéré comme identique au T. rivale Moris [Fl. sard. I, 123, tab. 9 (1837)], et cette identification paraît au premier abord plausible d'après la figure. Mais la description contient quelques éléments qui font naître le doute. En particulier, l'auteur dit de son T. rivale « antheris luteis » par opposition au T. alpestre dont les anthères sont dites purpurascentes, et il ajoute que le caractère « antherarum colore flavo depromptus » persiste par la culture. Or, ainsi que l'a très exactement décrit Jordan (l. c.), le Thlaspi corse a des anthères d'un blanc lilacé, et nullement jaunes. Cette divergence peut sans doute s'expliquer par une erreur de Moris, comme elle peut être aussi due au fait que le T. rivale sarde représente une race différente. Malheureusement, nous n'avons pas vu le T. rivale de Sardaigne, qui est fort rare et localisé au Mt Gennargentu, et devons laisser cette question en suspens.

La découverte du *T. brevistylum* subsp. *eu-brevistylum* en Corse remonte à Labillardière qui l'y découvrit au retour de son voyage en Syrie en 1787. L'espèce a été indiquée en Syrie par de Candolle (*Syst.* II, 387) par suite d'une méprise analogue à celle qui a été signalée plus haut pour le *Lepidium hirtum* subsp. *oxyotum*. Le premier auteur qui ait identifié l'*Hutchinsia brevistyla* DC. avec le *T. rivale* Moris est Bertoloni. Bertoloni, par suite d'un lapsus bien rare chez cet auteur consciencieux et exact, a décrit deux fois cette espèce, une première fois sous le nom de *Thlaspirivale* (*Fl. it.* VI, 542) et une seconde fois sous le nom d'*Hutchinsia brevistyla* (op. cit. 566); voy. à ce sujet: Bubani *Dodecanthea* 9-11.

II. Subsp. rivale Briq.  $\equiv$  T. rivale Presl Del. prag. I, 12 (1822) et Fl. sic. I, 62; Guss. Fl. sic. prodr. II, 216 et Syn. fl. sic. II, 156; Boiss. Fl. or. I, 327; Halacs. Consp. fl. græc. I, 109; non Moris, nec Gr. et Godr.

Diffère de la sous-esp. I par : les siliques plus grandes (atteignant  $8 \times 4$  mm.), à lobes alaires plus développés, hauts de plus de 1 mm., séparés par une échancrure  $\pm$  aiguë; les graines d'un brun foncé, mesurant  $1,7 \times 1,3$  mm. en section longitudinale. — Espèce des îles de Sicile et de Céphalonie, ainsi que des montagnes de l'Epire, indiquée en Corse par Bertoloni et Godron par confusion avec la sous-esp. précédente.

#### TEESDALIA R. Br.

812. **T. coronopifolia** Thell. in Fedde Repert. X, 289 (1912) = Lepidium nudicaule L. Sp. ed. 1, 643 (1753) = Thlaspi nudicaule Berger.

Phyton. III, 27 et ic. (1783-86); Desf. Fl. atl. II, 67 (1799) = T. coronopifolium Berger. 1. c. 29 et ic. (1783-86) = Guepinia Lepidium Desv. in Journ. de Bot. III, 167 (1814) = T. regularis Sm. in Trans. linn. soc. XI, 286 (1815) = T. Lepidium DC. Syst. II, 392 (1821); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 142; Rouy et Fouc. Fl. Fr. I, 141; Coste Fl. Fr. I, 130. — Exsicc. Soleirol n. 464!; Kralik n. 479!; Reverch. ann. 1879 sub: T. Lepidium!

- Hab. Sables, ou points <u>+</u> rocailleux-psammiques des garigues, des maquis et des forêts, 1-1500 m. Févr.-juill. selon l'altitude et l'exposition. ①. Calcifuge. Répandu et abondant dans l'île entière.
- 1907. Montée de Pietralba au col de Tende, 900 m., 15 mai fl. fr.!; garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl. fr.!; rocailles du défilé de l'Inzecca, 8 mai fl. fr.!
  - 1908. Vallée inf. du Tavignano, pineraies, 1200 m., 26 juin fr.!
- 1910. Fosse de Prato, creux sableux des rochers dans les hêtraies, 1500 m., 30 juill. fr.!

Ainsi que l'avait déjà observé Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 79), cette espèce varie énormément avec les conditions du milieu : naine, à tige scapiforme et à feuilles très étroites et entières dans les stations exposées, surtout des régions supérieures, elle devient un peu caulescente, à feuilles plus grandes, roncinées-pinnatifides dans les stations ombragées. Aucune de ces variations ne constitue une véritable race. Salis se demandait si, en présence de ce polymorphisme, il ne conviendrait pas de réunir cette espèce avec le T. nudicaulis R. Br. (Iberis nudicaulis L.; T. Iberis DC.). De même, Marsilly (Cat. 21) rapprochait de cette dernière espèce des échantillons récoltés à la Foce de Vizzavona. MM. Foucaud et Simon ont même indiqué le T. nudicaulis R. Br. à Belgodère (Trois sem. herb. Corse 55 et 129). Mais il y a probablement là seulement un lapsus, sans cela les auteurs n'auraient pas manqué de désigner ce Teesdalia comme nouveau pour la Corse, ce qu'ils n'ont pas fait. Pour autant que la bibliographie, les herbiers et notre expérience permettent de l'affirmer, nous ne possédons en Corse que le T. coronopifolia Thell. (T. Lepidium DC.) qui diffère d'une façon constante du T. nudicaulis par son ėpiderme glabre et luisant, les feuilles basilaires aiguës, à lobes aigus lorsqu'elles sont découpées, les pétales extérieurs peu inégaux, les étamines le plus souvent 4 et les silicules un peu plus petites, à stigmate sessile (porté par un style court dans le T. nudicaulis).

**T. nudicaulis** R. Br. in Ait. Hort. kew. ed. 2, IV, 83 (1812); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 141; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 140; Coste Fl. Fr. I, 130 = Iberis nudicaulis L. Sp. ed. 1, 650 (1753) = I. nudicaulis Berger. Phytonom. III, 21 et I. bursifolia Berger. op. cit. 23 (1783-86) = Guepinia nudicaulis Bast. Suppl. fl. Dép. Maine-et-Loire 35 (1812) = Guepinia Iberis DC. Fl. fr. V, 596 (1815) = T. Iberis DC. Syst. II, 392 (1821).

Espèce indiquée aux env. de Belgodère par MM. Foucaud et Simon (*Trois sem. herb. Corse* 45 et 129), probablement par suite d'une confusion avec l'espèce précédente. Voy. ci-dessus.

### **CAMELINA** Crantz

- † 813. **C. sativa** Crantz Stirp. austr. I, 17 (1762); Coss. Comp. fl. atl. II, 148; Beck Fl. Nied.-Öst. 482.
- Hab. Champs et moissons de l'étage inférieur. Juin-juill. ①. Rare ou peu observé. Balagne (Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 590). On pourra rechercher en Corse les deux races suivantes :
- $\alpha$ . Var. silvestris Fries Nov. fl. suec. ed. 1, 91 (1819) et ed. 2, 199; Coss. Comp. fl. atl. II, 148 = C. microcarpa Andrz. ap. DC. Syst. II, 517 (1821) = C. silvestris Wallr. Sched. crit. 847 (1823); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 130; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 234; Coste Fl. Fr. I, 122 = C. sativa var. microcarpa Beck Fl. Nied.-Öst. 483 (1892).

Plante généralement velue, rarement glabrescente. Silicules 2-3 fois aussi longues que le style.

 $\beta$ . Var. sativa Fries l.c.; Coss. l.c. = C. sativa Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 130; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 233; Coste Fl. Fr. I, 121 = C. sativa var. vulgaris Beck Fl. Nied.-Öst. 483 (1892).

Plante glabre ou glabrescente. Silicules 3-4 fois aussi longues que le style.

- †† 814. **C. dentata** Pers. Syn. II, 191 (1807); Koch Syn. ed. 3, 59; Neilr. Fl. Nied.-Öst. 746; Beck Fl. Nied.-Öst. 483 = C. linicola Schimp. et Spenn. in Spenn. Fl. frib. III, 958 (1829) = C. foetida Fries Mant. III, 70 (1842); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 131; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 232; Coste Fl. Fr. I, 121.
- Hab. Champs de lin, moissons de l'étage inférieur. Juin-juill. ①. Rare ou peu observé. Env. de Corté (Burnouf in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XXXI).

### **VOGELIA** Medik.

Le nom de *Vogelia* Med. [*Pflanzeng*. 32-34, t. 1, fig. 6 (avril ou mai 1792)] jouit d'une priorité incontestable sur le nom de *Neslia* Desv. [in *Journ*. *de Bot*. III, 162 et 163 (1813-14)] et doit être adopté pour ce genre. Avant

1792, le même nom de Vogelia avait déjà été employé deux fois dans des cas différents, mais ces désignations sont devenues caduques. En effet, le genre Vogelia Gmel. [Syst. 107 (1791)] est un simple synonyme du genre Burmannia et ne peut être pris en considération. Quant au genre Vogelia Lamk (Ill. II, 147, t. 149), il soulève les difficultés qui surgissent habituellement lorsqu'il s'agit de fixer la date de publication exacte des différentes parties de l'œuvre classique de Lamarck. L'Index kewensis attribue au volume II la date de 1792, bien que le titre porte 1793, et Otto Kuntze (Rev. gen. I, 37) a indiqué juillet-août 1792 ou une date postérieure. Depuis lors, les détails bibliographiques donnés par ce dernier érudit (Rev. gen. IIIII, 157) sur les dates de publication des diverses livraisons de l'Illustration permettent d'affirmer que le genre Vogelia Lamk a été publié à une date postérieure à 1800, probablement seulement en 1823. Le genre Vogelia Med. (Crucifères) reste donc valable, tandis que le genre Vogelia Lamk (Plombaginacées) doit prendre un autre nom: Otto Kuntze l'a appelé Dyerophytum.

815. **V. paniculata** Hornem. Hort. hafn. II, 594 (1815); Asch. Fl. Brand. 932; Burn. Fl. Alp. mar. I, 124 = Myagrum paniculatum L. Sp. ed. 1, 641 (1753) = Vogelia sagittata Medik. Pflanzeng. 32 (1792) = Neslia paniculata Desv. in Journ. de Bot. III, 162, t. 25, f. 1 (1813-14); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 132; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 160; Coste Fl. Fr. I, 122.

Hab. — Moissons de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Çà et là, pas fréquent. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 80; Mab. ap. Mars. *Cat.* 20); Novella (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 129); Ile Rousse (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VI, 593); Porto-Vecchio (Mars. *Cat.* 20); Bonifacio (Mars. l.c.); et localité ci-dessous.

1907. — Moissons près de Pietralba, 450 m., 14 mai fl. fr.!

### CAPSELLA 1 Medik.

- 816. **C. Bursa-pastoris** Mænch *Meth.* 271 (1794); Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 93; Coste *Fl. Fr.* I, 135 = *Thlaspi Bursa-pastoris* L. *Sp.* ed. 1, 647 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 147.
- Hab. Sables maritimes, garigues rocailleuses, friches, cultures, du littoral jusque dans l'étage alpin. Fleurit toute l'année. ①. Deux sousespèces:
  - I. Subsp. eu-Bursa Briq. = C. Bursa-pastoris L. l. c., sensu stricto.

<sup>1</sup> Nomen utique conservandum (Règl. nom. bot. art. 20 et éd. 2 p. 87).

Hab. — Distribution mal connue, mais probablement moins fréquente que la sous-espèce suivante. Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 129); Ghisoni (Rotgès in litt.); Ajaccio (Thellung in litt.); Bonifacio (Boy. *Fl. Sud Corse* 57); et localités ci-dessous.

1907. — Friches près de Pietralba, 450 m., 14 mai fl. fr.!

1908. — Monte Asto, creux recherchés par les moutons, 1500 m., 1 juill. fr.!

Sépales ± pubescents ou glabrescents, généralement verts. Pétales dépassant nettement les sépales, blancs. Silicules assez grandes, à marges latérales droites ou convexes, en général peu atténuées à la base.

II. Subsp. rubella Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 95 (1895) = C. rubella Reut. in Bull. soc. Hallér. 18 (1853-54) et Cat. pl. vasc. Genève, éd. 2, 22; Gren. Fl. chaîne jurass. 68 = C. rubescens Personn. in Bull. soc. bot. Fr. VII, 541 (1860) = Thlaspi rubellum Billot Annot. fl. Fr. et All. 124 (1855) = C. Bursa-pastoris var. rubella Rapin Guide bot. cant. Vaud, éd. 2, 65 (1862) = Thlaspi Bursa-pastoris var. rubellum Loret Fl. Montp., éd. 2, 47 (1886); Burn. Fl. Alp. mar. I, 144 = C. Bursa-pastoris var. parviflora Car. Fl. it. IX, 672 (1893).

Hab. — Probablement beaucoup plus fréquente que la précèdente. Bastia! [Salis (sub : C. Bursa-pastoris) in Flora XVII, Beibl. II, 80]; Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 129); Ponte-alla-Leccia (Thellung in litt.); Ajaccio (Revel. in Bor. Not. I, 4; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. Not. III, 3); Ventilègne (Revel. in Bor. ibid.).

1908. – Rocailles à Vizzavona, 905 m., 14 juill. fl. fr.!

Sépales généralement glabres et rougeâtres. Pétales dépassant à peine les sépales, souvent rosés. Silicules plus petites, atténuées à la base, à marges latérales concaves.

Il nous paraît bien difficile de caractériser des variétés, dans le sens de races, à l'intérieur de ces deux groupes. Nous voyons les caractères de la silicule sur lesquels sont basées les espèces de Jordan (variétés de MM. Rouy et Foucaud l. c.) varier dans une seule et même grappe.

## RESEDACEAE

### ASTROCARPUS Neck.

- 817. A. Sesamoides <sup>1</sup> Duby Bot. gall. 67 (1828); Müll. Arg. in DC. Prodr. XVI, 2, 552; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 251; Coste Fl. Fr. I, 161 = R. canescens, purpurascens et Sesamoides L. Sp. ed. 1, 448 et 449 (1753). Deux sous-espèces:
- I. Subsp. sesamoides Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 252 (1895) = R. sesamoides Gouan Hort. monsp. 229 (1762); J. Gay in F. Sch. Arch. ft. Fr. et All. 33; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 490; Müll. Arg. Mon. Resed. 249.

Souche gazonnante. Feuilles étroitement lancéolées, les basikaires groupées en rosettes denses. Sépales  $\pm$  obtus. Etamines 7-9, à filets glabres,  $\pm$  solitaires devant les deux pétales antérieurs. Gynophore glabre. Carpelles dépassés par toute la longueur du style latéral. — En Corse seulement la variété suivante.

Var. alpinus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 73 (1834)  $\equiv$  Reseda pygmaea Scheele in Flora XXVI, 426 (1843)  $\equiv$  A. sesamoides var. alpinus et var. Gayanus Müll. Arg. Mon. Resed. 221 (1857)  $\equiv$  A. interruptus Bor. Not. pl. Cors. III, 8 (1860)  $\equiv$  A. sesamoides var. stellatus et var. alpinus Müll. Arg. in DC. Prodr. XVI, 2, 554 (1868)  $\equiv$  A. sesamoides subsp. sesamoides (type) et var. alpinus Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 252.  $\equiv$  Exsicc. Reverch. 1878 et 1879, n. 16!; Burn. ann. 1900, n. 303! et 426!; Burn. ann. 1904, n. 58!

Hab. — Rocailles mélangées de sable des étages subalpin et alpin, 1200-2200 m. Calcifuge. Mai-août selon l'altitude. 4. Assez fréquente dans les grands massifs du centre; non signalée dans les massifs du Cap Corse, de Tende et du S. Pietro. Monte Grosso (Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 35); col de Vergio (Briq. Spic. 28 et Burn. exsicc. ann. 1904; Lit. Voy. II, 16 et 17; Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46); forêt d'Aitone (Mars. Cat. 25); forêt de Valdoniello (Mars. l. c.; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 113); Bocca Stromfoli entre le Capo Facciata et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sesamoides est un ancien nom générique que Linné écrivait avec une majuscule; cette graphie doit être conservée pour cette espèce placée dans le genre Astrocarpus. Il en est de même pour l'épithète spécifique Luteola dans le Reseda Luteola.

la Punta Artica (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 122); Monte Cardo près Corté (Burnouf ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 253); Monte Rotondo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 73; Sieber ex Scheele in Flora XXVI, 426; Bernard ex Müll. Mon. Res. 221; Doûmet in Ann. Hér. V, 191; Mars.l.c.; Briq. Rech. Corse 21 et Burn. exsicc. ann. 1900, n. 303); col de Manganello (Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXVIII); Monte d'Oro (Mars. l. c.); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 3; Reverch. exsicc. ann. 1878; Kralik ex Rouy et Fouc. l. c.; Briq. Rech. Cors. 26 et Burn. exsicc. ann. 1900, n. 426; Lit. Voy. II, 31; Rotgès in litt.); M¹ Incudine (Lit. Voy. II, 31); Coscione (Seraf. ex Bert. l. c.; Salis l. c.; Reverch. exsicc. cit. ann. 1879; R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 25; Gysperger ibid. 119); montagnes de Porto-Vecchio (Seraf. ex Bert. l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Cima della Mufrella, rocailles, 1800-2000 m., 12 juill.; pierrailles sur le versant S. du Mont Corona, 2000 m., 27 juill. fl. fr.!; Monte Traunato, arêtes sablonneuses, 2100 m., 31 juill. fl. fr.!; Paglia Orba, rocailles, 2400-2500 m., 9 août fl. fr.!; Capo al Chiostro, pierrailles, 2000 m., 3 août; Punta de Porte, versant N., pierrailles, 4 août; couloirs du Monte Ro-Rotondo, au-dessus du lac Scapuccioli, 2500 m., 6 août fl. fr.!; Mont Incudine, graviers de 1700-2136 m., 18 juill. fl.!

1910. — Monte Grosso de Bastelica, rocailles sableuses, 1650 m., 30 juill. fl. fr.!; col d'Asinao, rocailles, 1680 m., 24 juill. fl. fr.!; Punta del Fornello, graviers, 1800 m., 25 juill. fl. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, rocailles, 1400-1550 m., 13 juill. fl. fr.!; Monte Calva, rocailles sableuses du sommet, 1370 m., 10 juill. fr.!

Plante naine (2-15 cm.), à tiges florifères couchées, peu feuillées, à grappes courtes.

En créant son A. sesamoides & alpinus, Salis n'a nullement entendu viser exclusivement certains échantillons particulièrement nains (comme MM. Rouy et Foucaud l. c.), triés parmi d'autres qui le sont moins. Il a simplement voulu opposer l'Astrocarpe alpin corse à l'A. sesamoides a (Salis l. c.), caractéristique de la région littorale entre le cours inférieur du Fiumorbo et Porto-Vecchio (voy. la sous-espèce suivante). Müller (Mon. Resed. l. c.) a compris la var. alpinus comme Salis, mais a cru devoir en séparer (sous le nom de var. Gayanus Müll.) la plante des Pyrénées. Cette distinction due à l'insuffisance des documents dont disposait Müller pour la Corse (uniques échantillons récoltés par Bernard au Monte Rotondo) est absolument inadmissible : il n'y a aucune différence entre la plante corse et la plante pyrénéenne; celles qu'indique Müller (tiges plus élevées et feuilles plus étroites dans les Pyrénées) varient d'une localité et même d'un échantillon à l'autre, tant dans les Pyrénées qu'en Corse, elles sont purement locales ou individuelles. Si nous maintenons pour la race ici visée le nom qui lui a été donné par Salis, c'est par opposition à la var. firmus Müll. [Mon. Resed. 221 (1857) et in DC. Prodr. XVI, 2, 553; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 257] spéciale aux Cévennes et à l'Auvergne, laquelle se distingue par les tiges florifères plus élevées (10-20 cm.), plus dressées, plus feuillées, à feuilles caulinaires plus larges, et à grappes sensiblement plus longues. Cette dernière établit le passage à la sous-espèce suivante.

II. Subsp. purpurascens Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 253 (1895) = A. purpurascens Raf. Fl. Tell. III, 73 (1836); Guép. Fl. Maine-et-Loire éd. 3, 303; Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 68 = A. Clusii J. Gay in F. Sch. Arch. fl. Fr. et All. 33 (1844); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 190; Müll. Mon. Resed. 222.

Souche à peine gazonnante. Feuilles lancéolées, les basilaires peu nombreuses, en rosettes lâches. Sépales ± aigus. Etamines 12-15, à filets ± scabres, généralement disposées 2 à 2 devant les pétales antérieurs. Gynophore ± pubescent. Carpelles atteignant ou dépassant ± le style. — En Corse seulement la variété suivante :

Var. spathulatus Müll. Arg. in DC. Prodr. XVI, 2, 553 (1868) = A. sesamoides var. a Salis in Flora XVII, Beibl. II, 73 (1834) = Resedu sesamoides var. spathulatus Moris Fl. sard. I, 195 (1837); Bert. Fl. it. V, 35 = A. Clusii var. spathulaefolius Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 191 (1847); Müll. Arg. Mon. Resed. 225 = A. spathulaefolius Revel. ap. Bor. Not. pl. Corse I, 5 (1857) = A. cochlearifolius Nym. in Ofver. Vet. Akad. Stockh. XVIII, 191 (1861) = A. sesamoides subsp. purpurascens var. spathulifolius Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 254 (1895).

Hab. — Sables maritimes ou submaritimes. Mai-juin. 4. Manque dans le nord de l'île. Ajaccio (Requien ex Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 254); Aleria (Mars. Cat. 25); Solenzara (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 130; Rotgès in litt.); entre le Fiumorbo et Porto-Vecchio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 73); Porto-Vecchio (Mars. l. c.; Revelière!; Gysperger! in Rouy Rev. bot. syst. II, 120); Bonifacio (Bernard ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 191); La Trinité (Revel. in Bor. Not. I, 5).

Feuilles basilaires obovées-cunéiformes, les caulinaires spathulées. — C'est là une race remarquable qui ne nous est connue avec certitude que de la Corse et de la Sardaigne.

### **RESEDA** L. emend.

818. R. alba L. Sp. ed. 1, 449 (1753); Müll. Arg. Mon. Resed. 100 et in DC. Prodr. XVI, 2, 557; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 240; Coste Fl. Fr.

I, 159 = R. suffruticulosa Bert. Fl. it. V, 29 (1842); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 189. — Exsicc. Kralik n. 487!; Mab. n. 106!

Hab. — Garigues littorales rocailleuses-sableuses, friches et cultures. Mai-sept. ①-②. Rare. Bastia (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 121; Rotgès in litt.); Calvi (Mars. Cat. 25; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 130); Ajaccio (Thellung!); abondant à Bonifacio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 73; Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 30; Kralik et Mab. exsicc. cit.; Mars. l. c.; et nombreux autres observateurs).

1907. — Citadelle de Bonifacio, 50 m., calc., 6 mai fl.!

Müller Arg. avait d'abord dans sa monographie distingué dans cette espèce 3 variétés et un certain nombre de sous-variétés, dont la var. laetevirens subvar. vulgaris Müll. Arg. et la var. firma subvar. major Müll. Arg. indiquées par lui en Corse (la seconde de ces formes à Bonifacio). En 1868 l'auteur a abandonné ces distinctions. MM. Rouy et Foucaud (l. c.) les ont au contraire reprises et même augmentées, en les groupant d'une façon différente (le R. alba de Bonifacio figure à la fois parmi les variétés du R. alba type et comme « forme » R. platystachya Rouy et Fouc.). Après examen d'un matériel abondant, sur le vif et dans les herbiers, nous ne pouvons reconnaître en Corse qu'une seule race [y compris la var. maritima Müll. Arg. l. c. indiquée à Calvi par MM. Foucaud et Simon (Trois sem. herb. Corse, 130)], et sommes enclin à partager la seconde manière de voir de Müller Arg.: l'ampleur des grappes, la grandeur des fleurs (5-7 mm.), la taille de la plante, la forme et la dimension des feuilles variant d'un individu à l'autre, sans qu'il soit possible de distinguer des variétés.

- † 819. **R. Phyteuma** L. *Sp.* ed. 1, 449 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 187; Müll. Arg. *Mon. Resed.* 135 et in DC. *Prodr.* XVI, 2, 563; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 243; Coste *Fl. Fr.* I, 160.
- Hab. Garigues rocailleuses ou sableuses, friches, cultures de l'étage inférieur. Mars-mai. ①. Rare ou peu observé. Commun aux env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 73); Ajaccio, route des Sanguinaires (R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 66).
- † 820. **R. lutea** L. *Sp.* ed. 1, 449 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 188; Müll. Arg. *Mon. Resed.* 183 et in DC. *Prodr.* XVI, 2, 569; Rouy et Fouc. *Fl. Fr.* II, 246; Coste *Fl. Fr.* I, 160.
- Hab. Garigues rocailleuses ou sableuses, friches, cultures de l'étage inférieur. Mai-juill. ②. Rare ou peu observé. Sisco (Petit in *Bot. Tidsskr.*. XIV, 245); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 73; Mab. in

Feuill. jeun. natur. VII, 111); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 28; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 130).

- 1906. Cap Corse: talus arides près de la Marine de Sisco, 4 juill. fr.! Les échant. corses appartiennent à la variété (?) vulgaris Müll. Arg. (Mon. Resed. 185).
- 821. **R. Luteola** L. Sp. ed. 1, 448 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 190; Müll. Arg. Mon. Resed. 207 et in DC. Prodr. XVI, 2, 583; Rouy et Fouc. Fl. Fr. II, 250; Coste Fl. Fr. I, 161.
- Hab. Garigues sableuses ou rocailleuses, friches, cultures de l'étage inférieur. Mai-août. ②. Répandu et abondant dans l'île entière.

## DROSERACEAE

## DROSERA L.

- 822. **D. rotundifolia** L. *Sp.* ed. 4, 284 (4753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 491; Rouy *Fl. Fr.* IV, 2; Coste *Fl. Fr.* I, 466; Diels *Droser*. 93 (Engler *Pflanzenreich* IV, 412).
- Hab. Tourbières de l'étage subalpin et pozzines de l'étage alpin. Juin-sept. 4. Calcifuge. — En Corse les deux races suivantes :
- α. Var. **genuina** Briq. = D. rotundifolia L. l. c.; Diels l. c.; sensu stricto. Hab. Pozzines de l'étage alpin. Très rare. Lac Melo (Soleirol ex Bert. Fl. it. III, 563); lac d'Oriente du Monte Rotondo (Mab. ex Mars. Cat. 25).

Bractées subulées, très courtes, dépourvues de tentacules. Sépales oblongs, très finement denticulés-glanduleux au sommet obtus.

Non seulement le *D. rotundifolia* var. *genuina* est très rare en Corse, mais encore, végétant dans l'étage alpin, il ne peut se développer que tard et fleurir en automne. C'est là sans doute la raison qui a fait échapper cette espèce aux recherches depuis l'époque de Mabille.

- $++\beta$ . Var. corsica R. Maire in litt. = D. rotundifolia forme D. corsica R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 66 (1904); Rouy Fl. Fr. IX, 461.
- Hab. Tourbières de l'étage subalpin. Localisée dans les taches tourbeuses de la vallée sup. d'Isolella et autour du lac de Creno [Mars. Cat. 25 (sub: D. rotundifolia); R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 53 et 66; Lit.! Voy. II, 23 et 24].

1908. — Tourbière circumlacustre du lac de Creno, 1298 m., 27 juin, fl. et anciens fr.!

Caulis nunc omnino sphagnicola foliorum rosula coronatus et scapiger, nunc saepe extra sphagna emersus et folia pauca gerens. Folia rosulae patula vel erecto-patula; petiolus elongatus, planus, versus apicem sensim ampliatus, inferne glaber, superne parce longeque pubescens, versus laminam tentaculis elongatis rubris praeditis; stipulae inferne petiolo ad medium adnatae, superne in lacinias perangustas hyalinas solutae; lamina obovato-rotundata vel saepius transverse elliptica, latior quam longa, luteo-virens, tentaculis periphericis rubris valde elongatis, caeteris brevissimis. Scapus 5-15 cm. altus, cylindricus, glaber, erectus, folia longe superans. Inflorescentia saepius furcata, nonnunquam bis furcata, cymis ± dorsiventraliter dispositis; bracteae obovatae, tentaculigerae, ellipticae vel foliis similes sed multo minores et breviter petiolatae; bracteolae etiam foliaceae sed magis reductae; omnes inflorescentiae, anthesi ineunte, habitum foliaceo-suffultum peculiarem tribuentes; pedicelli saepius floribus longiores, 3-5 mm. longi. Sepala oblongo-elliptica basi extenuata, versus apicem ampliata, apice obtusato-rotundata, minute denticulato-glandulosa et praeterea glandulis magnis tentaculiformibus paucis praedita, lamina ad 2,5 mm. longa, glandulis ad 2 mm. longis. Petala laminam sepalorum aliq. excedentia, sed glandulis sepalorum longe superata, obovato-elliptica, basi cuneiformiter extenuata, alba, semper occlusa. Staminum filamenta laevia stylis paullo longiora, ovario arcte adpressa, versus apicem incurva, antheris sub petalorum domate inter crures stigmatis compressis. Ovarium atrum stylis 3 ima basi leviter connatis coronatum; styli albi circa 1 mm. longi, profunde bifidi, cruribus clavatis versus apicem undique papillosis erectis. Capsula ad 4 mm. alta, seminibus anguste fusiformi-oblongis crebris.

C'est Marsilly (Cat. 25) qui a signalé pour la première fois la présence d'un *Drosera* au lac de Creno. Cet auteur a envisagé ce Rossolis comme appartenant au D. rotundifolia, mais il explique ailleurs n'avoir vu le lac de Creno qu'à la fin de septembre (Mars. op. cit. 183). Or, à ce moment de l'année, les Drosères en fruit ont entièrement perdu leurs bractées et leurs bractéoles, les franges desséchées des sépales ne sont reconnaissables qu'avec beaucoup d'attention, de sorte qu'une confusion avec le D. rotundifolia var. genuina est très compréhensible. Il était réservé à M. R. Maire de retrouver le 20 juillet 1902 ce très curieux Rossolis et d'attirer l'attention sur ses particularités les plus saillantes. Le 11 juillet 1907, M. R. de Litardière a récolté à nouveau le D. corsica et en a communiqué quelques échantillons à l'herbier Burnat. L'étude de ces échantillons nous ayant laissé des doutes, nous avons consacré la journée du 27 juin 1908 à étudier à fond la tourbière circumlacustre de Creno et avons pu, chemin faisant, examiner le Rossolis de M. Maire à tous les degrés de développement.

M. Maire a indiqué comme caractère distinctif du Rossolis de Creno, la présence de feuilles des rosettes étalées-dressées, caractère qui se retrouve fréquemment dans le *D. rotundifolia*, et surtout le fait que dans les tiges florifères les plus robustes, il existe une ou deux feuilles cauli-

naires pétiolées. L'auteur n'a observé que 4 ou 5 spécimens fertiles qui

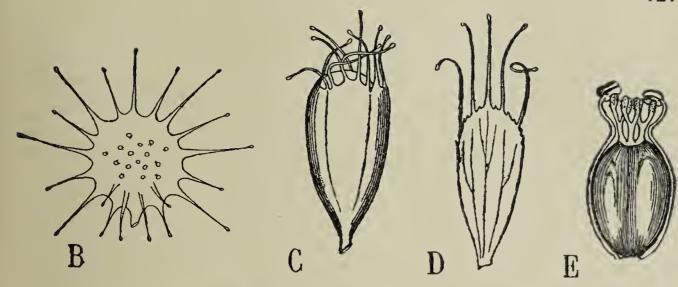

Fig. 7. — Drosera rotundifolia var. corsica. A plante entière; B bractée choisie parmi celles dont la forme se rapproche le plus de celle des feuilles; C fleur isolée montrant les sépales pourvus au sommet de longues glandes stipitées entourant le dôme corollin; D sépale isolé; E fleur dépouillée de ses enveloppes montrant l'ovaire et 2 étamines dont les anthères sont comprimées entre les stigmates.—Figures B-E fortement grossies.

tous présentaient cette conformation, laquelle établit selon lui une transition curieuse entre les Drosères acaules et les Drosères caulescents. Nous avons observé au lac de Creno au-delà d'une centaine d'échantillons suffisamment développés, présentant tous les passages entre la disposition ordinaire (rameau florifère scapiforme ou pédoncule émergeant d'une rosette) et celle dans laquelle la rosette se résoud en spirale, les feuilles caulinaires devenant plus brièvement pétiolées pour passer aux bractées subsessiles. Il ne s'agit donc pas là d'un caractère absolument fixe, mais il n'en est pas moins très intéressant, puisqu'il établit, comme dit M. Maire, une sorte de passage entre les Drosères acaules (du type rotundifolia de M. Diels Droser. 32, fig. 13 D) et les caulescents (à peu près du type Ptycnostigma Diels op. cit. fig. 43 F). — Ce qui frappe le plus lorsqu'on étudie le Rossolis de Creno pendant l'anthèse, c'est le développement foliacé (fig. 7

A et B) — inégal d'un échantillon à l'autre, mais toujours constamment marqué — des bractées et bractéoles, qui donne à l'inflorescence une apparence feuillée. Ces bractées capturent de petits insectes et fonc-

tionnent à ce point de vue comme les feuilles au moven de leurs tentacules. Nous avions d'abord cru à une anomalie (phyllodie des bractées) d'après les premiers échantillons étudiés. On sait en effet que chez le D. intermedia, Planchon, Duchartre, Groenland et Trécul ont décrit des cas de virescence ou de phyllodie des organes floraux [voy: Penzig Pflanzen-Teratologie I, 470 (1890)], lesquels ne paraissent pas êtré très rares. Mais comme tous les échantillons observés successivement par M. Maire et par M. de Litardière présentaient la dite particularité, cette explication devenait invraisemblable. En 1908, nous avons pu nous convaincre de visu que sur une centaine d'échantillons florifères, pas un seul n'était dépourvu du caractère en question. Au surplus, ce Rossolis présente encore d'autres particularités dont nos prédécesseurs n'ont pas parlé. Dans le D. rotundifolia, les sépales sont oblongslinéaires et obtus au sommet, plus courts que les pétales et imperceptiblement denticulés-glanduleux sur les marges, d'ailleurs presque lisses. Le Rossolis de Creno présente au contraire des sépales, disposés quinconcialement, insensiblement élargis de la base au sommet (Fig. 7, C et D), à contour terminal obtus-arrondi non seulement finement denticuléglanduleux mais encore pourvu de plusieurs très longues glandes tentaculiformes rougeâtres. Ces glandes ne manquent, assez souvent, que sur le dernier sépale (sépale latéral supérieur gauche du diagramme). Les sépales restent connivents pendant l'anthèse, à appendices tentaculaires souvent entremêlés. La corolle ne s'ouvre pas. Les pétales forment un dôme hermétique (fig. 7 C) sous lequel les anthères sont comprimées contre et entre les branches stigmatiques (fig. 7 E). La cleistogamie est donc absolue 1 et l'autopollination constante, entraînant d'ailleurs une fructification abondante.

Les affinités du D. corsica ne font pas de doute. C'est évidemment d'après l'ensemble des caractères un Rossolis très voisin du D. rotundifolia. M. Maire avait été surtout frappé par la caulescence marquée des quatre ou cinq échantillons fertiles qu'il a observés, caractère certainement inconstant, ainsi qu'il a été dit plus haut. Mais M. Rouy lui ayant écrit « qu'on a récolté le D. rotundifolia typique au même endroit », il s'est déclaré porté « à croire qu'il n'y a là qu'une intéressante variation du type (D. rotundifolia), peut-être une espèce en voie de formation, mais qu'on ne peut jusqu'à plus ample informé séparer du D. rotundifolia». Nous ignorons de quel collecteur M. Rouy a voulu parler. A notre connaissance, Marsilly est le seul à avoir vu le D. corsica avant M. Maire, mais à une époque de l'année où ses vrais caractères distinctifs ne sont plus facilement constatables. Ce qui est certain, c'est que le Rossolis de Creno se distingue facilement et d'une façon constante par la présence de bractées et de bractéoles foliacées, obovées-elliptiques ou elliptiques et tentaculigères et par les sépales longuement ciliésglanduleux au sommet. Nous n'aurions donc pas hésité à le séparer spécifiquement du D. rotundifolia, si M. le prof. Maire ne nous avait communiqué une remarquable forme de passage entre les D. rotundifolia var.

<sup>1</sup> Nos observations relatives à l'occlusion de la corolle ont été faites entre 8 h. 30 du matin et midi par un ciel sans nuages.

genuina et corsica, récoltée par lui au Lac Blanc (Vosges), dans les lieux tourbeux sur la rive N. le 1<sup>er</sup> août 1911. Dans cette plante, les bractées inférieures sont étroitement elliptiques, rétrécies-cunéiformes à la base et nettement tentaculigères. La différenciation morphologique des bractées, qui est complète dans la var. genuina, quasi nulle dans la var. corsica, est donc incomplète dans ces échantillons. La plante des Vosges et celle de Corse présentent des bractées dont le caractère régressif graduel rattache nettement le D. rotundifolia var. corsica au type.

La présence de fleurs pseudocleistogames dans le genre *Drosera* a été signalée par M. Hansgirg [in *Bot. Centralbl.* XLV, 75 (1891)] et celle de fleurs cleistogames par M. Kirchner [Fl. v. Stuttg. 322 (1888)] et par Knuth [Blumen und Insekten auf den nordfries. Inseln 34 (1894)]. Ce dernier auteur a décrit avec détail la cleistogamie du *D. rotundifolia* [Handb. der Blütenbiologie I, 66 (1898)]. D'une façon générale, les faits sont analogues à ceux que nous avons décrits dans la var. corsica, en particulier en ce qui concerne la masse dense formée à la fin sous le dôme des pétales par les anthères comprimées contre les styles.

Si l'on cherche à se représenter l'origine de la race remarquable qu'est la var. corsica, on arrivera à la conclusion que les facteurs suivants ont dù intervenir : d'abord une mutation amenant l'apparition de caractères régressifs dans les bractées, bractéoles et sépales ; l'isolement depuis les temps glaciaires de la var. corsica sur un très petit territoire ; enfin, la cleistogamie qui élimine toute amphimixie par le véhicule des insectes. Dans la localité des Vosges étudiée par M. Maire, les fleurs ne sont pas cleistogames, ce qui rend plus difficile la fixation d'une variation nouvelle.

#### CRASSULACEAE

# SEDUM L.

823. **S. Telephium** L. *Sp.* ed. 1, 440 (1753); Briq. *Fl. Vuache* 78; Rouy et Camus *Fl. Fr.* VII, 95; Burn. *Fl. Alp. mar.* IV, 4. — En Corse seulement la sous-espèce suivante:

Subsp. maximum Rouy et Camus Fl. Fr. VII, 96 (1901) = S. Telephium var. maximum L. Sp. 1. c. (1753); Krock. <math>Fl. sil. II, 64; Burn. 1. c. = S. maximum Hoffm. Deutschl. Fl. 156 (1791); Gr. et Godr. <math>Fl. Fr. I, 617; Coste Fl. Fr. II, 114.

Hab. — Rochers et rocailles, vieux murs de l'étage inférieur. Aoûtsept. 4. Rare ou peu observée. Bastia à la montée des Capucins (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 48); Corté (Kesselmeyer in herb. Deless.!); Vivario (Revel. ap. Mars. *Cat.* 63); Poggio-di-Nazza (Rotgès in litt.).

Feuilles largement ovées-elliptiques, sessiles, à base large, les supérieures  $\pm$  cordées-embrassantes. Pétales verdâtres, plus rarement rosés. Salis n'a pas décrit la plante de Bastia, qu'il n'a pas vu fleurir, mais il est très probable qu'elle appartient à cette race. L'Anacampseros corsica Jord. et Fourr. [Brev. 17 (1866) et Ic. I, 33, t. LXXI)], décrit sur les échantillons récoltés à Vivario par Revelière, est une des innombrables formes sous lesquelles se présente le S. Telephium var. maximum, et dont presque chaque localité possède la sienne. C'est à tort que Caruel (Fl. it. IX, 42) a rapporté ce «type» de Jordan et Fourreau au S. purpurascens Koch.

† 824. **S. nicaeense** All. Fl. ped. II, 122, tab. 90, fig. 1 (pessima, 1785); Poiret Encycl. méth. IV, 634; Moris Fl. sard. II, 129; Chaboisseau in Bull. soc. bot. Fr. XI, 296; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 29 = Sempervivum sediforme Jacq. Hort. vindob. I, 35, tab. 81 (1770) = S. altissimum Poiret Encycl. méth. IV, 634 (1795-96) et Suppl. IV, 206; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 627; Rouy et Camus Fl. Fr. VII, 108 (incl. var. latifolium Rouy et Camus); Coste Fl. Fr. II, 118 = S. rufescens Ten. Fl. neap. prodr. 27 (1811).

Hab. — Rochers et vieux murs de l'étage inférieur. Juill.-août. 4. Rare ou peu observé. Signalé seulement à Bastia « in rupibus ipsius urbis » (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 49). A rechercher.

On devrait restituer à cette espèce son épithète spécifique princeps (Règl. nomencl. bot. art. 48), si M. Hamet n'avait déjà donné le nom de S. sediforme à une espèce d'Abyssinie très différente [in Rev. gen. Bot. XXIV, 145 (1912)].

†† 825. **S. acre** L. *Sp.* ed. 1, 432 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 625; Caruel *Fl. it.* IX, 57; Rouy et Camus *Fl. Fr.* VII, 112; Burn. *Fl. Alp. mar.* IV, 23; Coste *Fl. Fr.* II, 116.

Hab. — Rochers, pentes rocailleuses de l'étage montagnard. Juinjuill. 4. Très rare, ou localisé et passé inaperçu. Montagnes de Calenzana (Soleirol ex Caruel *Fl. it.* IX, 59). A rechercher.

826. **S. alpestre** Vill. *Prosp.* 49 (1779) et *Hist. pl. Dauph*. I, 323 et III, 684; Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 625; Coste *Fl. Fr*. II, 116 = *S. repens* Schleich. ap. DC. *Fl. fr*. V, 525 (1815); Gaud. *Fl. helv*. III, 223; Burn. *Fl. Alp. mar*. IV, 22 = *S. saxatile* Bert. *Fl. it*. IV, 719 (1845) p. p. = *S. alpestre* et *S. alpestre* forme *S. repens* Rouy et Cam. *Fl. Fr*. VII, 114 (1901). = Exsicc. Kralik n. 589!; Burn. ann. 1900, n. 78!, 281! et 343!; Burn. ann. 1904, n. 272!

Hab. — Rocailles et détritus 'sableux des étages alpin et subalpin, parfois jusqu'à la limite supérieure de l'étage montagnard le long des

torrents, (4150-)1500-2700 m. Calcifuge. Juill.-août. Assez répandu, mais seulement dans les grands massifs du centre. Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol ex Bert. Fl. it. IV, 720); Capo al Berdato (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 77); Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 15 et Burn. exsicc. cit. n. 78; Lit. op. cit. 67); Paglia Orba (Lit. op. cit. 75); Punta Artica (Lit. op. cit. 71); près du lac de Creno, 1150 m. (Lit. Voy. II, 23); montagnes de Corté (Raymond in herb. Deless.!); Monte Rotondo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 49; Mars. Cat. 64; Briq. Rech. Corse 21 et Burn. exsicc. cit. n. 281; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 88); Monte d'Oro (Salis l. c.; Mars. l. c.; Briq. Spic. 29 et Burn. exsicc. cit. n. 272; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 122); col de Vizzavona (Gillot Souv. 6); Monte Renoso (Kralik exsicc. cit.; Revel. in Bor. Not. III, 4; Briq. Rech. Corse 26 et Burn. exsicc. cit. n. 343; Lit. Voy. II, 31; Rotgès in litt.); Monte Incudine (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 67; Lit. Voy. I, 17); Coscione (R. Maire l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Cima della Statoja, graviers des arêtes, 2200 m., 26 juill. fl.!; couloirs humides entre le Capo Ladroncello et le col d'Avartoli, 2000 m., 27 juill. fl.!; rochers du Capo Bianco, 2500 m., 7 août fl. fr.!; Paglia Orba, rocailles, 2000-2500 m., 9 août; rocailles au sommet du Capo al Chiostro, 2290 m., 3 août fl.!; rocailles entre les bergeries de Grotello et le lac Melo, 1700 m., 4 août fl.!; rocailles au col de la Cagnone, 1950 m., 21 juill. fl.!; graviers des arêtes entre les Pointes de Monte et de Bocca d'Oro, 1800-1950 m., 20 juill. fl.!; graviers du Mt Incudine, 2000 m., 18 juill. fl.!

1910. — Crète de Li Tarmini, antres des rochers du versant E., 1800 m., 30 juill. fl. (f. laxa, umbrosa); Punta della Capella d'Isolaccio, antres des rochers à l'ubac, 2000-2044 m., 30 juill. fl.!; Punta del Fornello, rocailles, 1800 m., 25 juill. fr.!

Il est exact, comme l'a dit M. Burnat (l. c.) que Villars a cité pour le S. alpestre deux synonymes, dont l'un (celui de Haller) s'applique au S. annum L., et l'autre (celui d'Allioni) est douteux. Mais la description et l'indication positive du mode de végétation (vivace) que Villars a données ne laissent pas de doute pour nous sur la signification de l'espèce visée par cet auteur. En ce qui concerne la « forme » S. repens Rouy et Fouc. voy. Burnat (l. c.).

827. **S. dasyphyllum** L. *Sp.* ed. 1, 431 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 624; Rouy et Camus *Fl. Fr.* VII, 114; Coste *Fl. Fr.* II, 115.

Hab. — Rochers et vieux murs des étages inférieur et montagnard, s'élevant plus rarement dans l'étage subalpin et exceptionnellement dans l'étage alpin. 1-1500(-2200 m.). Juin-août suivant l'altitude et l'exposition. 4 Répandu et polymorphe. — Deux races:

 $+ \alpha$ . Var. vulgare Moris Fl. sard. II, 125 (1840-43), ampl. = S. dasy-phyllum var. genuinum Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 624 (1848). — Exsicc. Reverch. ann. 4885, n. 222 (sub: S. corsicum) p. p.!; Burn. ann. 4900, n. 214! et ann. 4904, n. 273! (sub: S. Burnati).

Hab. — Env. de Bastia (Salis ex Bert. Fl. it. IV, 741; Lit. Voy. II, 2); défilé de Lancone (Briq. Spic. 29 et Burn. exsicc. cit. n. 273, subvar. Burnati); Ile Rousse (Thellung in litt.); Monte Cinto, jusque vers 2200 m. (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 422); Monte « Terribile » (prob. M. Territore: Soleirol ex Bert. Fl. it. IV, 744); Evisa (Reverch. exsicc. cit.; Lit. Voy. II, 43, subvar. glaucum); entre Evisa et Porto (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXI); forêt de Mélo (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 422, subvar. Burnati); vallée de la Restonica (Briq. Rech. Corse 98 et Burn. exsicc. cit. n. 244, subvar. Burnati); bergeries de Timozzo et Monte Rotondo jusque vers 2200 m. (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 422); Venaco (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 444); Vizzavona (Lit. Voy. I, 41; Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: vieux murs près du Couvent de la Tour de Sénèque au-dessus de Luri, 450 m., 8 juill. fl.! (subvar. Burnati f. ad subvar. adenocladum vergens). — Rochers en descendant du col de S. Colombano sur Palasca, 450 m., 40 juill. fl.! (subvar. Burnati f. ad subvar. glabratum vergens, pauciglandulosa); rochers au-dessus de la maison forestière de Bonifatto, 600-700 m., 41 juill. fl. (même forme que la précédente, avec la subvar. adenocladum); rochers près de la résinerie d'Asco, 950 m., 28 juill. fl.! (subvar. Burnati); rochers entre les bains de Guitera et Zicavo, 600-700 m., 17 juill. fl.! (subvar. Burnati).

1910. — Cap Corse: montée de Mandriale au col de Bocca Rezza, rochers, 800-900 m., 16 juill. fl.! (subvar. *Burnati*).

1911. — Punta di Canale, versant de Caldane, rochers, 500 m., 7 juill. fl. (subv. adenocladum).

Feuilles et rejets glabres.

Depuis l'époque où nous décrivions comme espèce provisoire le *S. Burnati*, les observations et les matériaux se sont accumulés démontrant que nous nous étions beaucoup exagéré l'importance de cette forme. Elle est reliée par tant d'intermédiaires avec les variations ordinaires du *S. dasyphyllum* qu'on ne peut pas lui donner une valeur supérieure à celle de sous-variété. C'est à ce titre que l'on peut distinguer :

 $\alpha'$  subvar. **glabratum** Rouy et Camus Fl. Fr. IV, 115 (1901) p. p. = S. dasyphyllum var. genuinum Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 624 (1848) emend. Burn. Fl. Alp. mar. IV, 21 (1906). — Axes de l'inflorescence glabres. Pétales blancs lavés de rose sur la carène, longs de 3-4 mm. Style atteignant env.

le '/<sub>3</sub> des carpelles le plus souvent verdâtres. -- Nous n'avons pas encore vu cette sous-variété, typiquement développée, de Corse. Les échantillons (très insuffisants!) que nous lui avions attribués en 1901 (*Rech. Corse*) appartiennent au *S. brevifolium*.

 $\dagger \alpha^2$  subvar. adenocladum Briq. = S. dasyphyllum var. vulgare Moris I. c., sensu stricto = S. dasyphyllum var. adenocladum Burn. Fl. Alp. mar. IV, 21 (1906). — Diffère de la var.  $\alpha$  par les axes de l'inflorescence brièvement hérissés-glanduleux.

††  $\alpha^3$  subvar. Burnati Briq. = S. Burnati Briq. Rech. Corse 89 (1901) = S. dasyphyllum var. Burnati Briq. 1. c. et Spic. cors. 29; Rouy et Camus Fl. Fr. VII, 115. — Axes de l'inflorescence  $\pm$  hérissés-glanduleux. Pétales violets ou violacés, atteignant jusqu'à 5 mm. Style atteignant du  $\frac{1}{4}$  au  $\frac{1}{3}$  des carpelles violacés.

††  $\alpha^4$  subvar. **glaucum** Lit. = S. dasyphyllum var. glaucum Lit. Voy. Cors. II, 43 (1907). — Inflorescence et fleur comme dans la sous-var.  $\alpha^2$ , mais rejets  $\pm$  hérissés-glanduleux dans leur jeunesse; feuilles des tiges florifères d'un vert glauque, grandes et glabres. Etablit le passage à la race suivante.

 $\beta$ . Var. glanduliferum Moris Fl. sard. II, 125 (1840-43); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 624; Gubler in Bull. soc. bot. Fr. VIII, 238; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 21 = S. glanduliferum Guss. Prodr. fl. sic. I, 519 (1827); Briq. Rech. Corse 90 = S. corsicum Duby Bot. gall. 202 (1828); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 49 p. p. = S. dasyphyllum subvar. glanduliferum Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 145 (1904) = S. dasyphyllum proles glanduliferum Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 122 (1909). — Exsicc. Kralik n. 588!; Reverch. ann. 1879, n. 222! et ann. 1885, n. 222 p. p.!

Hab. — Env. de Bastia (Mab. ap. Mars. Cat. 63); Serra di Pigno (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 68); Evisa (Recherch. exsicc. cit. p.p.; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 113); Soccia (Lit. Voy. II, 22); Murzo près Vico (Lit. Voy. II, 22); col de Manganello (Lit. Voy. II, 25); Corté (Thomas ex Duby Bot. gall. 202); Venaco (Gillot Souv. 3); entre Ajaccio et Campo di Loro (Thellung in litt.); forèt de Marmano (Rotgès in litt.); Zicavo (Lit. Voy. II, 35); Bonifacio (Revel. in Bor. Not. I, 7); et localités ci-dessous.

1910. — Uomo di Cagna, antres des rochers, 1000 m. 21 juill. fl.!

1911. — Calancha Murata, rochers, 1400-1460 m., 11 juill. fl.!; montagne de Cagna: rochers au col de Fontanella, 1200 m., 5 juill. fl.!

Feuilles des rejets stériles comme des rameaux fertiles  $\pm$  densément hérissées-glanduleuses. — La valeur systématique du S. glanduliferum Guss. est certainement supérieure à celle des sous-variétés énumérées

ci-dessus. C'est une race méditerranéenne qui, en Corse, reste localisée de préférence dans les étages inférieur et montagnard, s'élevant rarement dans l'étage subalpin.

828. **S. brevifolium** DC. Rapp. voy. bot. Dép. Ouest et Sud-Ouest 79 (1808); Viv. Fl. cors. diagn. 7; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 624; Coste Fl. Fr. II, 115 = S. sphaericum Lap. Hist. abr. Pyr. 259 (1813) = S. dasy-phyllum subsp. brevifolium Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 116 (1901). — Exsicc. Thomas sub: S. brevifolium!; Burn. ann. 1900, n. 87!; Burn. ann. 1904, n. 274! et 275!

Hab. — Rochers, de préférence des étages montagnard et subalpin, mais çà et là dans l'étage inférieur et s'élevant jusqu'à 2300 m. Maiaoût selon l'altitude. 4. Répandu. Monte Stello (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess.extr. LIV); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 49; Soleirol ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 625; Mab. ex Mars. Cat. 64); Serra di Pigno (Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIX; Chabert 1. c.); vallée du Fiumalto près de Casalte (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV); Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 144); Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol in herb. Deless.!); Monte Cinto (Burn. exsicc. cit. n. 89); env. d'Evisa (Reverch. exsicc. cit.; Briq. Spic. 29 et Burn. exsicc. cit. n. 275; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 113); Monte « Terribile » (prob. Territore, Soleirol ex Caruel Fl. it. IX, 69); Punta Artica (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 122); entre Pontealla-Leccia et Caporalino (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXII; Corté (Bernard ex Gr. et Godr. l. c.; Raymond in herb. Deless.!); vallée de la Restonica (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIV; Thellung in litt.); lac de Creno (Lit. Voy. II, 23); col de Manganello (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 122); Monte d'Oro (Jord. ex Caruel Fl. it. IX, 69; Lit. ibid.); Vivario (Doùmet in Ann. Hér. V, 183; Gillot Souv. 3); col de Vizzavona (Doûmet in Ann. Hér. V, 123; Thellung in litt.); plateau d'Ese (Req. ex Caruel Fl. it. IX, 69); Bocognano (Revel. in Bor. Not. III, 4); entre Appieto et Calcatoggio (Briq. Spic. 29 et Burn. exsicc. cit. n. 274); montagne d'Ajaccio (Mars. Cat. 64); M<sup>t</sup> Incudine (Lit. Voy. I, 17); Coscione [(Seraf. ex) Viv. Fl. cors. diagn. 1, 7); Aullène (Rev. in Bor. Not. II, 7); Sta Lucia-di-Tallano (Lit. Voy. I, 19); env. de Porto-Vecchio (Rev. in Bor. Not. II, 7); rochers de la Trinité (Kralik exsicc. cit.); env. de Bonifacio à l'endroit dit « il Crovo » (Rev. in Bor. Not. II, 7); et localités ci-dessous.

- 1906. Rochers du vallon d'Ellerato, entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., 14 juill. fl.!; Cime de la Chapelle de S. Angelo, rochers calcaires, 1184 m., 15 juill. fl.!; rochers au col de l'Ondella, versant S., 1600 m., 26 juill. fl.!; rochers près des bergeries de Spasimata au-dessus de Bonifatto, 1400 m., 12 juill. fl.!; Paglia Orba, 1900-2300 m., 9 août; Capo al Chiostro, rochers du sommet, 2290 m., 3 août fl.!; rochers dans la partie inférieure du vallon de Manganello, 800-1000 m., 18 juill. fl.!; Pointe de Monte, rocailles du versant W., 1600-1800 m., 20 juill. fl.!; rochers du Mt Incudine, 2000-2136 m., 18 juill. fl.!
- 1908. Rochers du Monte Asto, 1500 m., 1 juill. fl.!; vallée inférieure du Tavignano, rochers, 1100 m., 26 juin fl.!
- 1910. Monte Grosso de Bastelica, rocailles, 1800 m., 30 juill. fl. fr.!; plateau de Fosse de Prato, rochers du versant W., 1800 m., 30 juill. fl.!; vallée supérieure d'Asinao, rocailles, 1600 m., 16 juill. fl.!
  - 1911. Calancha Murata, rochers et rocailles, 1400-1460 m., 11 juill. fl.

Diffère au premier coup d'œil du S. dasyphyllum par la souche fruticuleuse, densément tortueuse-rameuse, émettant des tiges rassemblées en pelotes, à rejets stériles couverts de feuilles subsphériques densément imbriquées. Inflorescence glabre à fleurs plus petites que dans le S. dasyphyllum, à sépales n'atteignant pas 1 mm. de hauteur, à pétales longs d'env. 3 mm., très obtus-arrondis, roses extérieurement à ligne carénale d'un rose vif sur les deux faces, à étamines aussi longues que la corolle, à styles atteignant les ½, de la hauteur des carpelles. Le S. brevifolium que nous avons eu l'occasion d'étudier sur le vif en de nombreuses localités est toujours parfaitement distinct du S. dasyphyllum et ne peut, selon nous, lui être rattaché à un titre quelconque. — Le S. brevifolium Salis [in Flora XVII, Beibl. II, 49 (1834)] est un amalgame du S. brevifolium et des variétés et sous-variétés du S. dasyphyllum.

- 829. **S. album** L. *Sp.* ed. 1, 432 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 623; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 116; Burn. *Fl. Alp. mar.* IV, 21; Coste *Fl. Fr.* II, 114.
- Hab. Rochers, rocailles, vieux murs des étages inférieur et montagnard, 1-1000 m. Juin-juill. 4. Disséminé. En Corse:
- 2. Var. typicum Franch. Fl. Loir-et-Cher 203 (1885); Rouy et Cam. L.c.; Burn. l.c.
- Hab. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 49; Mab. in Mars. *Cat*. 63); col de Teghime (Mars. 1. c.); Morosaglia (Lit. *Voy*. I, 10); env. de Calvi (Soleirol ex Caruel *Fl. it.* IX, 64); Vivario (Revel. ex Mars. 1. c.); et localité ci-dessous:
- 1911. Monte Santo près de Sari-de-Portovecchio, rocailles, calc., 600 m., 2 juill. fl.

Plante robuste, à feuilles épaisses de 2-3 mm. Sépales ovés, très obtus. Pétales oblongs-lancéolés, brièvement acuminés au sommet, longs de 3-4 mm.

†† β. Var. micranthum DC. Prodr. III, 406 (1828); Rouy in Le Naturaliste ann. 1881, tir. à part 1-7; Rouy et Cam. I.c.; Burn. I.c. = S. micranthum Bast. Ess. fl. Maine-et-Loire 167 (1809) et ap. DC. Fl. fr. V, 533 (1815); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 623; Wettst. in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien XXXVII, Sitzungsber. 48; Beck Fl. Nied.-Öst. 665. — Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 480; Burn. ann. 1904, n. 277! et 278!

Hab. — Env. d'Oletta (Briq. *Spic*. 29 et Burn. exsicc. cit. n. 277); défilé de Lancone (Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit. n. 276); env. d'Evisa (Reverch. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1906. — Rochers au-dessus de la maison forestière de Bonifatto, 600-700 m., 41 juill. fl. !

Plante généralement plus grêle, à feuilles épaisses de 4-6 mm. Sépales plus étroits et moins obtus. Pétales lancéolés, obtusiuscules, longs de 2-3 mm. — Peut-être l'une ou l'autre des localités citées pour la var.  $\alpha$  se rapporte-t-elle à cette variété, dont la distinction a été négligée en Corse jusqu'à présent, et qui est la plus fréquente dans le domaine méditerranéen. D'ailleurs les échantillons douteux entre les variétés  $\alpha$  et  $\beta$  peuvent s'observer en Corse comme sur le continent.

S. hirsutum All. Fl. ped. II, 122, t. 65 f. 5 (1785); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 622; Rouy et Camus Fl. Fr. VII, 118; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 18; Coste Fl. Fr. II, 115.

Espèce signalée vaguement en Corse par DC. (*Prodr.* III, 406), puis indiquée à Zicavo par M. de Litardière (*Voy.* I, 15) par confusion avec le S. dasyphyllum var. glanduliferum Moris, selon une correction ultérieure de l'auteur (Lit. Voy. II, 35). Le S. hirsutum All. est étranger à la Corse.

830. **S. monregalense** Balb. *Misc. bot.* I, 23, tab. 6 (1803-04); Bert. Fl. it. IV, 702; Burn. in Bull. soc. dauph. 379 (1882); Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 419; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 19 = S. cruciatum Desf. Tabl. 162 (1804, nomen nudum) et in DC. Fl. fr. IV, 298 (1805); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 623; Coste Fl. Fr. II, 413 = S. luteo-virens Briq. Rech. fl. mont. Corse 89 (1904) = S. dasyphyllum var. luteo-virens Briq. I. c. = S. dasyphyllum subsp. luteo-virens Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 405 (1904). — Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 476!; Burn. ann. 1900, n. 183!

Hab. — Rochers ombragés des étages montagnard et subalpin, s'élevant rarement jusque dans l'étage alpin, 600-2100 m., Juin-août. 4.

Assez répandu dans les grands massifs du centre, non signalé au Cap-Corse et dans la chaîne de Tende. Monte S. Pietro (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 48); rochers de la vallée du Fiumalto près d'Orezza (Salis l.c.); Monte Grosso (Soleirol ex Bert. Fl. it. IV, 702); Capo al Berdato près desbergeries de Pulella (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 423); Niolo (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 623); forêt d'Aitone près du moulin (Reverch. exsicc. cit.; Lit. l. c.); de Cristinacce au col de Sevi (Lit. l. c.); forêt de Manganello près de Guagno (Lit. l. c.); env. de Corté (Thomas ex Duby Bot. gall. 202; Raymond in herb. Deless.! et ap. Caruel Fl. it. IX, 74); vallée de la Restonica (Mars. Cat. 63; Briq. Rech. Corse 89 et Burn. exsicc. cit.); Monte Rotondo (Mars. l. c.); Monte d'Oro (Salis l. c.; Mars. l. c.); col de Vizzavona (Lit. l. c.); Monte Renoso (Revel. ap. Mars. l. c.); Pointe de Pietra-Mala (Revel. in Bor. Not. II, 4); et localités ci-dessous.

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, rochers calcaires tournés au N., 1100 m., 15 juill. fl.!; rochers au-dessus de la maison forestière de Bonifatto, 600-700 m., 11 juill. fl.!; rocailles sur le versant N.-W. du Monte Traunato, 2100 m., 31 juill. fl.!; rochers frais en face de la résinerie d'Asco, rive gauche, 1400 m., 29 juill. fl.!; rochers entre le Pont du Dragon et la bergerie de Grotello, 1200 m., 2 août fl.!; rochers en face de la bergerie de Grotello, sur la rive droite de la haute Restonica, 1400-1600 m., 5 août fl.!; déversoir du lac Mélo, rocailles, 1700 m., 4 août fl.!

Ce que nous avons décrit jadis sous le nom de *S. luteo-virens* est une simple forme du *S. monregalense* Balb. qui ne mérite même pas d'être distinguée comme sous-variété; elle n'a rien à faire avec le *S. dasyphyllum*, dont nous l'avions à tort rapproché en 1901. — Le *S. monregalense* a encore été signalé par Boullu (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII) à la montagne de Pozzo di Borgo près d'Ajaccio. L'indication se rapportant à cette localité, située tout à fait en dehors de l'aire que le *S. monregalense* occupe dans les grands massifs, mérite confirmation.

831. **S. Cepaea** L. Sp. ed. 1, 431 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 619; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 120; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 9; Coste Fl. Fr. 1, 111 = S. gallioides (sic) Pourr. ap. All. Fl. ped. II, 120, tab. 65, fig. 3 (1785); Bert. Fl. it. IV, 700 = S. verticillatum Latourr. Chl. ludg. 12 (1785); non L. — Exsicc. Reverch. ann. 1878 et ann. 1885, n. 132!; Burn. ann. 1904, n. 278! et 279!

Hab. — Rochers ombragés, talus des étages inférieur et montagnard. Juin-août. 4. Disséminé (non pas commun ainsi que le dit Mars. Cat. 63). Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 48); Kesselmeyer in herb. Deless.! et ap. Caruel Fl. it. IX, 76); défilé de Lancone (Briq. Spic.

29 et Burn. exsicc. cit. n. 279); env. d'Orezza (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXVI; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 123); Ota (Reverch. exsicc. cit. ann. 1885); bords de la Gravona sous Tavera (Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit. n. 278); Carrosaccia (Thellung in litt.); d'Ajaccio à Pozzo-di-Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CX); forêt de Marmano (Rotgès in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit. ann. 1878); Croce d'Arbitro (Seraf. ex Bert. Fl. it. IV, 701); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: lieux frais entre le col de Santa Lucia et Luri, 200-300 m., 7 juill. fl.!; maquis de la Tour de Sénèque, 400 m., 8 juill. — Maquis au col de San Colombano, 600 m., 10 juill. fl.!; châtaigneraies en montant d'Omessa au col de Bocca al Pruno, 700 m., 15 juill. fl. fr.!

1911. — Punta di Canale, versant de Caldane, rochers, 500 m., 7 juill. fl.!

Voy. au sujet du S. gallioides Pourr.  $(S.\ Cepaea\ var.\ galioides\ DC.\ Prodr.\ III, 404$ ; Rouy et Camus  $Fl.\ Fr.\ VII, 220$ ), simple état du  $S.\ Cepaea$ : Burnat  $Fl.\ Alp.\ mar.\ IV, 9$ .

- 832. **S. stellatum** L. *Sp.* ed. 1, 431 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 619; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 121; Coste *Fl. Fr.* II, 111. Exsicc. Req. sub: *S. stellatum*!; Kralik n. 586!; Reverch. ann. 1878 et ann. 1885, n. 133!; Burn. ann. 1904, n. 280! et 281!
- Hab. Garigues rocailleuses des étages inférieur et montagnard, 1-1000 m. Mai-juill. ①. Répandu et abondant dans l'île entière.
- 1906. Rocailles au col de S. Colombano, 600 m., 10 juill. fl. fr.! (forme naine); creux des rochers en montant d'Omessa au col de Bocca al Pruno, 300-600 m., 15 juill. fl. fr.! (forme géante).
- 1911. Sari-de-Porto-Vecchio, garigues, 300 m., 2 juill. fr.!; Monte Santo, rocailles, 600 m., 2 juill. fr.!

Espèce extraordinairement variable quant aux dimensions, ne donnant d'ailleurs en Corse aucune prise à la distinction de variétés.

- 833. **S. litoreum** Guss. *Pl. rar.* 185, tab. 37, fig. 2 (1826); id. *Prodr. fl. sic.* I, 523; id. *Fl. sic. syn.* I, 520; Bert. *Fl. it.* IV, 697; Caruel *Fl. it.* IX, 79; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 121; Coste *Fl. Fr.* II, 110.
- Hab. Rochers maritimes. Avril-mai. 4. Rare ou peu observé. Ile Rousse (Thellung in litt.); env. d'Ajaccio près de la Chapelle des Grecs (Bicknell 9 avril 1905 ex Rouy *Fl. Fr.* X, 376; Thellung!).

Plante voisine du S. annuum, naine et possédant comme elle des pé-

tales d'un jaune pâle, mais à feuilles obovées-oblongues, planes-convexes, à pétales plus acuminés et plus courts, égalant environ les sépales qui sont oblongs-cylindriques et obtus, généralement à 5 étamines, à carpelles divergents, aigus et lisses.

Cette espèce, rencontrée sur quelques points du littoral des Bouches-du-Rhône et de la Vendée, est considérée comme de spontanéité douteuse pour la France continentale par MM. Rouy et Camus (op. cit. 122). Elle n'a pas, il est vrai, été signalée jusqu'à présent dans l'archipel toscan, mais elle existe en Sardaigne. En Corse, sa spontanéite ne fait pas de doute. L'aire du S. litoreum comprend, outre la Corse et la Sardaigne, l'Italie méridionale et la Sicile, pour s'étendre à l'est jusqu'à l'Asie mineure et à la Syrie.

- 834. **S. annuum** L. *Sp.* ed. 1, 432 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 621; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 122; Burn. *Fl. Alp. mar.* IV, 16; Coste *Fl. Fr.* II, 110. Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 478!
- Hab.— Rocailles sableuses des étages montagnard, subalpin et alpin, 900-2200 m. Calcifuge. Juin-juill. Disséminé. Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXX); Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol ex Caruel Fl. it. IX, 81); env. d'Evisa (Reverch. exsicc. cit.); col de Vizzavona (Gillot Souv. 6; Lit. Voy. I, 11); Monte Pinso (Mars. Cat. 63); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 4); M¹ Incudine (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.
- 1906. Rochers sur les pentes inférieures du Monte d'Oro, versant de Vizzavona, 1100-1200 m., 15 juill. fl. fr.!, et sur le versant E., 1800 m., 9 août fl. fr.!
- 1908. Monte Asto, rocailles, 1500 m., 1 juill. fl.!; Monte Padro, rocailles, 2200 m., 4 juill. fl.!
- 1910. Plateau de Fosse de Prato, pelouses rocailleuses, 1800 m., 30 juill. fl. fr.!; Punta della Capella d'Isolaccio, replats des rochers à l'ubac, 2000 m., 30 juill. fl. fr.!
- 835. **S. rubens** L. *Sp.* ed. 1, 432 (1753) et ed. 2, 649 (excl. var.); Bert. *Fl. it.* IV, 715; Moris *Fl. sard.* II, 120-121; Dæll *Fl. Bad.* 1045; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 620; Müll. Arg. in *Bull. soc. bot. Genève* I, 15; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 122; Burn. *Fl. Alp. mar.* IV, 12; Coste *Fl. Fr.* II, 111 = *Crassula rubens* L. *Syst.* ed. 10, 969 (1759). Exsicc. Req. sub: *S. rubens*!; Reverch. ann. 1878 sub: *Crassula rubens*!
- Hab. Garigues rocailleuses et sableuses des étages inférieur et montagnard. Mai-juill. ①. Disséminé (non pas commun, ainsi que l'a dit Marsilly *Cat*. 63). Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 49), en

particulier au vallon du Fango (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LIV); Calvi (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* IV, 745); Iles Sanguinaires (Req. ap. Bert. op. cit. X, 496 et exsicc. cit.); Ajaccio (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVI et XCIX; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CIX); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Campo di Loro (Shuttl. *Enum.* 41); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. op. cit. IV, 745; Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXL; Boy. *Fl. Sud Corse* 60); et localités ci-dessous.

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, rocailles calcaires, 1180 m., 15 juill. fl.!; vallon d'Ellerato entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., 14 juill. fl.!; vallée inf. de la Restonica, rocailles, 600 m., 2 août fr.!

Voy. au sujet des variations de ce Sedum: Burnat Fl.~Alp.~mar. IV, 13 et 14. — Le Procrassula~mediterranea~Jord. et Fourr. [Brev.~I,~16~(1866)] et Ic.~I,~32,~tab.~LXXX~fig.~432 = S.~rubens~var.~mediterraneum~Rouy~et.~Cam.~Fl.~Fr.~VII,~123~(1901)] est indiqué au Fango près Bastia (Gillot in Bull.~soc.~bot.~Fr.~XXIV,~sess.~extr.~LIV).

836. **S. rubrum** Thell. in Fedde *Rep.* X, 290 (1912); non Royle [S. rubrum Royle (1839) = S. Ewersii Ledeb. (1830)] = Tillaea rubra L. Sp. ed. 1, 429 (1753); Gouan Hort. monsp. 77 (1762) = ? Crassula verticillaris L. Syst. ed. 42, III, 230 (1768) = Crassula caespitosa (« cespitosa » Cav. Ic. I, 50, tab. 69, fig. 2 (1794) = Crassula rubens var. nana DC. Fl. fr. IV, 386 (1805) = S. caespitosum DC. Prodr. III, 405 (1828); Bert. Fl. it. IV, 746; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 620; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 423; Burn. Fl. alp. mar. IV, 44; Coste Fl. Fr. II, 444 = Crassula Magnolii DC. in Mém. soc. agr. Paris ann. 4808, 44 et Fl. fr. V, 522.

Hab. — Garigues rocheuses ou sableuses des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①. Disséminé (abondant par places, mais non pas commun, ainsi que l'a dit Marsilly Cat. 63). Serra di Pigno (Mab. ex Mars. Cat. 63); Patrimonio (Thellung in litt.); Ile Rousse (Thellung!); Algajola (Saint-Yves!); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. IV, 716; Fouc. et Sim.  $Trois\ sem.\ herb.\ Corse\ 144$ ); Cap de la Revellata (Saint-Yves!); Caporalino (Fouc. et Sim. l. c.); vallée de la Restonica (Thellung in litt.); commun aux env. d'Ajaccio (Req. ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 620; Boullu in  $Ann.\ soc.\ bot.\ Lyon\ XXIV$ , 69; Coste in  $Bull.\ soc.\ bot.\ Fr$ . XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.); Propriano (Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: sables maritimes près de l'étang de Biguglia, 16 avril fl.! — Garigues sableuses à Ostriconi, 20 avril fl. fr.!

Se distingue facilement de l'espèce précédente par le nanisme, la glabréité, les feuilles obovoïdes et les carpelles lisses. — Voy. au sujet de la synonymie ancienne de cette espèce: Richter  $Codex\ Linn.$  299 et Burn. Fl. Alp. mar. IV, 14. Du moment que le S. rubrum Royle est tombé dans la synonymie, les Règles de la Nom. bot. (art. 48) obligent à reprendre pour cette espèce le plus ancien nom spécifique, ainsi que l'a montré M. Thellung (l. c.).

837. **S. andegavense** DC. Prodr. III, 406 (1828); Moris Fl. sard. II, 417, tab. 73, fig. 1 et 2; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 620; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 424; Coste Fl. Fr. II, 412 = Crassula and Erl. Erl

Hab. — Garigues rocheuses des étages inférieur et montagnard. Avrilmai. ①. Assez rare ou peu observé. Serra di Pigno (Chabert in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIX, sess. extr. LIV); Ile Rousse (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 144; Lit. *Voy.* I, 2; vallée du Luzzobeo (Mars. *Cat.* 63); Algajola (Saint-Yves!); Calvi (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* IV, 712); Cap de la Revellata (Saint-Yves!); Evisa (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 413); Porto-Vecchio (Mars. l. c.).

838. S. caeruleum L. *Mant*. II, 241 (1771), excl. loc. nat.; Vahl Symb. II, 51(1791); Moris Fl. sard. II, 122, tab. 73, fig. 5-6; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 622; Coste Fl. Fr. II, 112 = S. heptapetalum Poir. Voy. Barb. II, 169; Viv. Fl. cors. diagn. 7; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 126 = S. azureum Desf. Fl. atl. I, 362 (1798). — Exsicc. Salzmann sub: S. heptapetalum!; Kralik n. 587!; Reverch. ann. 1879, n. 191!; Burn. ann. 1904, n. 282! Hab. — Rochers des étages inférieur et montagnard, 1-900 m. Calcifuge. Juin-juill. ①. Ainsi que l'a déjà observé Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 48), cette espèce manque au Cap Corse, et suit la côte occidentale depuis le désert des Agriates jusqu'à Bonifacio, ne remontant au nord sur la côte orientale que jusqu'aux env. de Porto-Vecchio. De Pietra-Moneta au col de Cerchio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 144); entre Ile Rousse et Corbara (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 361); Calvi (Soleirol! ap. Bert. Fl. it. IV, 713; Fouc. et Sim. 1.c.); Evisa (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX) et d'Evisa à Porto (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. 11, 114); Calanches de Piana (Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46); forêt d'Aitone (Boullu in Ann. soc. bot.

Lyon XXIV, 69; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXIX); Cargèse (Lutz ibid. CXXX); Vizzavona (Mars. Cat. 63); Vico (Mars. l. c.); Appietto (Mars. l. c.; Briq. Spic. 129 et Burn. exsicc. cit.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit.); Porto-Vecchio (Kralik exsicc. cit.; Req.!; Revel.! ap. Mars. l. c.); Sta Lucia-di-Tallano (Lit. Voy. I, 19); Sartène (Jord. ex Caruel Fl. it. IX, 86); entre Propriano et Sartène (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIII); env. de Bonifacio, à la Trinité, etc. (Seraf. ex Viv. Fl. cors. diagn. 7 et Bert. Fl. it. IV, 713; Revel. ap. Mars. l. c.; Boy. Fl. Sud Corse 60; et nombreux autres observateurs); et localités ci-dessous.

1906. — Descente du col de S. Colombano sur Palasca, rochers humides, 480 m., 10 juill. fl. fr.!

1910. — Uomo di Cagna, rochers, 600 m., 21 juill. fl. fr.!

1911. — Punta di Canale, versant de Caldane, rochers, 400-500 m., 7 juill. fl.!; montée de Burrivoli aux bergeries de Cagna (de Bidalsi), rochers, 5-800 m., 5 juill. fl.!; Sotta, rochers granitiques, 100 m., 4 juill. fr.!

De Candolle a dit à tort (*Prodr*. III, 404) les fleurs de cette espèce pourprées, bleuissant par la dessiccation; elles sont au contraire, ainsi que l'a indiqué Salis (in *Flora* XVII, Beibl. II, 49) azurées, ou d'un bleu lavé de violet; les pétales persistent et se décolorent à la maturité.

M. R. Hamet, qui travaille à une monographie des Crassulacées, nous écrit qu'il restitue à cette espèce le nom de S. caeruleum L. Nous adoptons cette manière de faire pour les raisons suivantes. C'est Willdenow qui, le premier [Sp. pl. II, 766 (1799)], a déclaré le S. caeruleum Vahl différent du S. caeruleum L.: « Diversum a Sedo caeruleo Lin. Mant. 251, quod postea in systemate omisit, et cujus descriptionem tantum ex Willichii opere assumpserat. Thunbergius nullam Sedi spèciem in capite bonae spei observavit. W. ». Or les notes données par Haller et par Willich, sur lesquelles Linné a basé son S. caeruleum, ne peuvent s'appliquer à autre chose qu'à l'espèce décrite plus tard par Poiret, Vahl et Desfontaines. Seule l'indication « Habitat ad Cap b. Spei » est erronée, mais cela n'a rien d'extraordinaire, car Linné ne connaissait que de seconde main cette espèce qui était cultivée à Gœttingue et d'origine peu certaine. Il n'y a pas de représentants du genre Sedum dans l'Afrique du Sud.

## SEMPERVIVUM L.

839. **S. montanum** L. Sp. ed. 1, 465 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 629; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 38; Coste Fl. Fr. II, 119 = S. Candollei Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 138 (1901).

Hab. — Rochers de l'étage alpin, 2300-2650 m. Calcifuge. Août-sept.

4. Très rare. Monte Rotondo (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 49; Mars. Cat. 44; Briq. Rech. Corse 21; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 123); Monte d'Oro (Soleirol ex Caruel Fl. it. IX, 28); Monte Renoso (Revel. ex Mars. 1. c.).

Marsilly dit (l. c.) avoir vu au Monte Rotondo deux formes de rosettes et soupçonne la présence de deux espèces. Les rosettes que nous avons vues en 1900 (non fleuries le 21 juillet) se présentaient à divers degrés de développement et nous ont paru appartenir à la forme mentionnée par M. Burnat (Fl. Alp. mar. IV, 41) sous le nom de S. Burnati Wettst. Selon M. de Litardière (l. c.) le S. montanum n'était pas encore fleuri le 13 août 1908 au Monte Rotondo. Il faudrait pour étudier la joubarbe corse faire des ascensions très tardives. — Au sujet de la synonymie de cette espèce, voy. l'article très complet donné par M. Burnat (l. c.).

## COTYLEDON L. emend.

840. **C. Umbilicus-Veneris** L. Sp. ed. 1, 429 (1753), excl. var.  $\alpha = C$ . Umbilicus Huds. Fl. angl. ed. 1, 169; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 147; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 50 = Umbilicus pendulinus-Veneris All. Fl. ped. I, 120 (1785) = Umbilicus pendulinus DC. Fl. fr. IV, 383 (1805) et Pl. grasses t. 162; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 630; Coste Fl. Fr. II, 120. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 283!

Hab. — Rochers et murs des étages inférieur et montagnard, 1-900 m. Mai-juill. 4. Abondant et répandu dans l'île entière sans distinction de terrains.

1906. — Cap Corse: vieux murs à Rogliano, 200 m., 6 juill. fr.!

L'épithète spécifique de cette espèce a été en partie indiquée par Linné (l. c.) au moyen d'un symbole ( $Cotyledon\ Umbilicus\ Q$ ) qui doit être transcrit ( $Règl.\ nomencl.\ art.\ 26$ ).

## TILLAEA L. emend.

841. **T. muscosa** L. Sp. ed. 1, 129 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 616; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 91; Burn. Fl. Alp. mar. IV, 1; Coste Fl. Fr. II,  $107 = Crassula\ muscosa\ Roth\ Enum.\ pl.\ phan.\ Germ.\ I, 994 (1827); Schönland in Engl. et Prantl <math>Nat.\ Pflanzenfam.$  III, 2a, 37; non L. (1760).

Hab. — Points sableux de l'étage inférieur. Mars-avril. ①. Marsilly (Cat. 63) le dit très commun : il est fort abondant par places, mais est

très loin de se trouver partout. Commun aux env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 48; Bubani ex Bert. Fl. it. I, 839); Patrimonio (Thellung in Iitt.); Calvi (Soleirol ex Bert. l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 144); vallée de la Restonica (Thellung in litt.); Sagone (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIV); île Mezzomare (Thellung in litt.); très commun à Ajaccio (Req. ap. Caruel Fl. it. IX, 42; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVI et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 69; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.); Campo di Loro (Shuttl. Enum. 11). Distribution exacte à établir.

# BULLIARDA DC.

† 842. **B. Vaillantii** DC. in *Bull. soc. philom*. n. 49, 1 (1801); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 647 (excl. syn. *Tillaeae aquaticae* L.); Caruel *Fl. it*. IX, 90; Burn. *Fl. Alp. mar*. IV, 2 = *Tillaea Vaillantii* Willd. *Sp. pl.* I, 720 (1797); Rouy et Cam. *Fl. Fr*. VII, 91; Coste *Fl. Fr*. II, 407 = *Crassula Vaillantii* Roth *Enum. pl. phaen*. *Germ*. I, 992 (1827).

Hab. — Points humides dans l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Très rare ou peu observé. « Monte Capanelo » et Capo alla Vetta (« Monte Capovita », env. de Calvi : Soleirol ex Bert. Fl. it. II, 248 et Caruel Fl. it. IX, 290); gorges de la Spelunca près Evisa (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX). A rechercher.

#### SAXIFRAGACEAE

### SAXIFRAGA L.

843. **S. rotundifolia** L. *Sp.* ed. 1, 403 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 639; Engl. *Mon. Saxifr*. 112; Rouy et Cam. *Fl. Fr*. VII, 37; Coste *Fl*. Fr. II, 131.

Hab. — Rochers et rocailles ombragées des étages montagnard, subalpin et alpin, 900-2200 m. Mai-août. Non signalé dans les massifs du Cap Corse et de Tende. 4. — En Corse les variétés suivantes.

a. Var. vulgaris Engl. Mon. Saxifr. 114 (1872); Rouy et Cam. Fl. Fr.

VII, 37. — Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 121!; Burn. ann. 1900, n. 245! et ann. 1904, n. 308!

Hab. — Montagnes de Ia Castagniccia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 47); Monte S. Pietro (Lit. Voy. I, 8); Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol ex Bert. Fl. it. IV, 483); forêt d'Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX; Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 308; Lit. Voy. II, 44); vallée de la Restonica (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXV; Briq. Rech. Corse 47 et Burn. exsicc. n. 245); env. de Vivario (Doùmet in Ann. Hér. V, 483); crètes entre le Monte d'Oro et la Punta Muratello (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 123); forêt de Vizzavona (Doùmet op. cit. 124; Gillot Souv. 5 et 6; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXV; Lit. Voy. I, 11 et 12; et autres observateurs); Pointe de Grado (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII); env. de Ghisoni (Rotgès in litt.); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 4); env. de Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); env. d'Aullène (Revel. in Bor. Not. II, 5); Coscione (Seraf. ex Bert. Fl. it. IV, 483; R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 24; Gysperger ibid. 119); et localités ci-dessous.

1906. — Rocailles sur le versant E. du Monte d'Oro, 2000 m., 9 août fl.!; rochers ombragés au col de Verde, 1300 m., 20 juill. fr.! (f. parum typica ob hirsutiem ad var. sequentem vergens).

1907. — Foce de Vizzavona, rochers humides, 900-1000 m., 12 mai fl.!

1908. — Vallée inf. du Tavignano, rochers humides des pineraies, 900 m., 26 juin fr.!

1910. — Vallée d'Asinao, berges ombragées des torrents, 1300 m., 24 juill. fl. fr.! (f. ad var. *insularem* vergens).

1911. — Calancha Murata, versant N.-E., creux des rochers, 1300-1400 m., 11 juill. fl. fr.!; Monte Calva, versant W., berges d'un torrent, 1000 m., 10 juill. fr.! (f. magis hirsuta ad var. repandam aliq. vergens); montagne de Cagna: col de Fontanella, sources, 1200 m., 5 juill. fl. fr.!

Feuilles basilaires à limbe lâchement pubescent sur les deux faces, peu épaissi, inégalement et grossièrement crénelé-denté. Pédoncules et pédicelles ± hérissés-glanduleux. Pétales ± ponctués.

†† β. Var. repanda Engl. Mon. Saxifr. 115 (1872) = Miscopetalum rotundifolium var. repandum Haw. Enum. Saxifr. 17 (1821) = S. repanda Willd. ap. Sternb. Rev. Saxifr. 17 (1810) = S. rotundifolia var. hirsuta Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. II, 16 (1832); Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 37. Hab. — « Muri » (Kralik ex Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 38, localité à

nous inconnue); montagnes de Corté (Burnouf ex Rouy et Cam. l. c); Coscione (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 419).

Feuilles basilaires à limbe plus densément pubescent, épais, superficiellement et densément crénelé. Pédoncules et pédicelles densément et assez longuement hérissés-glandulenx. Pétales  $\pm$  ponctués. — Les indications de localités reproduites ci-dessus ne sont pas invraisemblables, attendu que la variété repanda existe en Calabre et en Sicile (Todaro fl. sic. n. 780!). Cependant nous ne l'avons pas vue de Corse et les échantillons de Reverchon (ann. 1875, n. 121) cités par MM. Rouy et Camus appartiennent à la var. vulgaris, au moins d'après les échantillons de l'herb. Burnat.

 $++\gamma$ . Var. insularis Briq., var. nov. =S. rotundifolia forme S. chrysosplenifolia Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 38 (1901); non S. chrysosplenifolia Boiss. — Exsicc. Kralik n. 592!

Hab. — Montagnes du haut Fiumorbo (Kralik ex Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 38); M<sup>t</sup> Incudine (Kralik exsicc. cit. et ap. Rouy et Cam. l. c.; Lit. Voy. I, 18); Coscione (Salle ex Rouy et Cam. l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Arêtes entre la Bocca Valle Bonna et le Monte Traunato, couloirs au N., 2000 m., 31 juill. fl.!; points humides au-dessous du col de Tripoli, 1500 m., 18 juill. fl.! (f. ad var. repandam vergens); rocailles sur le versant E. du Monte d'Oro, 2000 m., 9 août fl.! (f. pseudopeltata); hêtraie humide dans le haut vallon de Marmano, 1350 m., 21 juill. fl.!; berges d'une source sur le versant W. du Monte Incudine, 1700 m., 18 juill. fl.!

1911. — Monte Incudine, cheminées du versant N., 2000 m., 25 juill. vix fl.!; Punta del Fornello, gazons humides d'une vernaie, 1750 m., 25 juill. fl.! (f. magis hirsuta).

Herba debilis. Rhizoma tenue. Caulis erectus vel adscendens, humilis, tenuis, praesertim versus basin pilis albis brevibus sparse hirsutulus. Folia basalia petiolo elongato sicut et caulis piloso praedita, lamina tenerrima in foliis primis basi sinu angustissimo profundo cordata habitu pseudopeltato (rarius folia omnia vel fere omnia sic constructa: f. pseudopeltata), in sequentibus sinu apertissimo subcordato-truncata, caeterum reniformirotundata, margine regulariter valide crenata, crenis magnis rotundatis, obtusissimis, muticis, tenuissima vel vix cartilaginea, utrinque parce pilis sparsis praedita. Folia caulinaria breviter petiolata, profundius incisa, lobis paucioribus majoribus acutioribus. Paniculae rami glanduloso-pilosi, pauciflori, nunc subuniflori vel uniflori. Petala oblonga, pulchre rubido-maculata, maculis versus apicem laminae nullis vel subnullis, 5-6 mm. longa et 2,5 mm. lata.

Si l'on ne connaissait cette variété que sous ses formes extrêmes (par ex. nos échantillons du Mont Incudine!), dont l'apparence générale ressemble beaucoup à celle des var. olympica (Boiss.) Engl. et taygetea

(Boiss. et Heldr.) Engl., on serait presque tenté de l'envisager comme une espèce distincte du S. rotundifolia. Cette manière de voir ne résiste pas à l'étude de la plante poursuivie à diverses altitudes et sur un matériel abondant : la var. insularis passe par diverses formes intermédiaires à la var. vulgaris. La var. insularis, dans ses formes les plus réduites, diffère : de la var. olympica par son indument et ses pétales blancs, à macules rouges ; de la var. taygetea par ses feuilles encore plus minces, pourvus de poils épars sur les deux faces, beaucoup plus nettement réniformes.

La var. insularis a été publiée par Kralik (Pl. Cors. n. 592!) du Mont Incudine (23 juill. 1849) sous une forme élancée. C'est sur ces échantillons, et d'autres récoltés par le même botaniste que MM. Rouy et Camus ont basé (l. c.) leur S. chrysosplenifolia. Mais le S. chrysosplenifolia Boiss. est caractérisé essentiellement par des fleurs relativement très grandes, ce qui l'avait fait appeler S. rotundifolia var. grandiflora par Sternberg (Suppl. II, 17, ann. 1832), nom qui doit maintenant, aux termes des Règles de la nomencl., art. 49, lui être conservé; ses pétales mesurent env.  $8 \times 3$ -4 mm. de surface. Au contraire, la var. insularis possède des fleurs relativement petites; ses pétales mesurent env. 5-6  $\times$  2,5 mm. En outre, le S. chrysosplenifolia a des pétales immaculés, la var. insularis les a toujours maculés. Nos échantillons de Kralik du M¹ Incudine sont en fruits: pour peu que ceux du Fiumorbo cités par MM. Rouy et Camus soient dans le même état, l'erreur d'identification devient très explicable.

844. S. tridactylites L. Sp. ed. 2, 578 (1762); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 643; Engl. Mon. Saxifr. 83; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 42; Coste Fl. Fr. II, 133 = S. tridactylites var. tectorum L. Sp. ed. 1, 404 (1753).

Hab. — Rochers, rocailles, garigues, points sableux des étages inférieur et montagnard. Mars-mai. ①. Disséminé. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 65); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 47); col de Teghime (Thellung in litt.; Pœverlein!); Serra di Pigno (Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIX); St-Florent (Mars.l.c.); Calenzana (Soleirol ex Bert. Fl. it. IV, 496); vallée de la Restonica (Rotgès in litt.); Poggio-di-Nazza (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: rocailles de la Pointe de Golfidoni, 500 m., 27 avril fl. fr.!; rochers du col de Teghime, versant de Bastia, 400 m., 23 avril fl. fr.! — Descente du col de S. Colombano sur Palasca, garigues, 600 m., 19 avril fl. fr.!; rochers de la montagne de Caporalino, calc., 450-600 m., 11 mai fl. fr.!

On trouve pêle-mêle les échantillons géants et les échantillons tout à fait nains [f. exilis Engl. Mon. Saxifr. 84 = S. exilis Poll. Fl. veron. II, 31 (1822) = S. tridactylites var. exilis Rouy et Fouc. Fl. Fr. VII, 43 (1901)]. Ce sont là des formes individuelles et non pas des variétés.

845. **S. granulata** L. *Sp.* ed. 1, 403 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 641 (ampl.); Engl. *Mon. Saxifr.* 96; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 44. — En Corse seulement la race suivante:

Var. corsica Ser. ap. Dub. Bot. gall. 211 (1828) = S. Russi Presl Del. prag. I, 140 (1822) = S. granulata var. corsicana Ser. in DC. Prodr. IV, 35 (1830) = S. rivularis Thom. ex Ser. l. c. (1830), non alior. = S. corsica Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 642 (1848) = S. granulata var. Russi Engl. Ind. crit. Saxifr. 24 (1869) et Mon. Saxifr. 98 = S. granulata forme S. Russi Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 45 (1901). = Exsicc. Thomas sub: S. rivularis!; Mab. n. 127!; Reverch. ann. 1878, 1879 et 1885, n. 119!; Burn. ann. 1904, n. 305!, 306! et 307!

Hab. — Creux des rochers, de préférence à l'ubac, dans les étages inférieur, montagnard et subalpin, 200-1400 m. Mai-juin. 7. Répandu. Monte Fosco (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XI); Serra di Pigno (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 47; Doùmet in Ann. Hér. V, 209; Debeaux! ap. Engl. Mon. Saxifr. 98; Mab. exsicc. cit.; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 67; Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIX); du Montebello au Bivinco [(Req. ex) Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 642]; Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 144); col de S. Quilico (Fouc. et Sim. I. c.); entre Porto et Piana (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXII; Ellman et Jahandiez in litt.); Evisa (Reverch. exsicc. ann. 1885); forêt d'Aitone (Briq. Spic. 136 et Burn. exsicc. n. 307); forêt de Valdoniello (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 362); env. de Vivario (Doûmet in Ann. Hér. V, 183); entre Ghisoni et le col de Sorba (Briq. Spic. 136 et Burn. exsicc. n. 305); forêt de Vizzavona (Revel. in Bor. Not. III, 4; Doûmet in Ann. Hér. V, 123; Gillot Souv. 5 et 6; et nombreux autres observateurs); Bocognano (Doûmet op. cit. 122); Vico (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIV) et de là à Sagone (Bernoulli in herb. Burn.!); d'Ajaccio à Pozzo di Borgo (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIII; Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 306; Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46; et autres observateurs); Bastelica(Reverch.exsicc.ann.1878); Zicavo (Salis l.c.); Coscione (Reverch. exsicc. ann. 1879; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 119); montagne de Cagna [(Req. ex) Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 642]; et localités ci-dessous.

1907. - Col de Morello, entre Vivario et Vezzani, rochers frais,

800 m., 13 mai fl.!; rochers des gorges de l'Inzecca, 300-500 m., 8 mai fl.!

Caractérisée par des tiges grèles, généralement rameuses dès la base ou dès le milieu. Feuilles petites, minces, à pourtour subarrondi, créne-lées-lobées, à créneaux ou lobes peu nombreux, arrondis. Pédicelles filiformes. Pétales longs de 1,2-1,5 cm. — Déjà Salis avait signalé la présence de formes caulescentes élancées (aux environs de Zicavo) qui établissent un passage au S. granulata var. genuina Briq. (= S. granulata L., sensu stricto; Gr. et Godr. l. c.).

- 846. **S. bulbifera** L. *Sp.* ed. 1, 403 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 642; Engl. *Mon. Saxifr.* 100; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 45; Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 243; Coste *Fl. Fr.* II, 134.
- Hab. Rochers ombragés de l'étage montagnard. Avril-mai. ¾. Rare. Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol ex Bert. Fl. it. IX, 489); env. de Corté [(Req. ex) Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 642]; et localité ci-dessous.
- 1907. Col de S. Colombano, talus rocheux dans un bois de chênesverts un peu avant la source en venant de Novella, 600 m., 19 avril fl.!

Diffère de l'espèce précédente par la tige simple, feuillée dans toute sa longueur; feuilles supérieures bractéiformes bulbillifères à l'aisselle; fleurs en cyme contractée; pétales de 7-9 mm.; étamines dépassant peu ou pas les divisions calicinales.

847. **S. pedemontana** All. *Fl. ped*. II, 73 (1885); Ser. in DC. *Prodr*. IV, 29; Engl. *Mon. Saxifr*. 162; Burn. *Fl. Alp. mar*. III, 246 et IV, 281; Briq. *Spic. cors*. 29 = S. *Allionii* Terracc. in *Bull. soc. bot. ital.* ann. 1892, 135.

Le S. pedemontana est le seul représentant corse de la section Dacty-loides si richement développée dans les Alpes et dans les Pyrénées. Les espèces méditerranéennes les plus voisines sont les S. demnatensis Coss. du Maroc et S. pedatifida Ehrh. des Cévennes. Le premier (vulgarisé dans l'exsiccata de la Soc. Dauph. sous le n. 3596, ann. 1882!) est fort rapproché de la sous-esp. cervicornis, dont il possède la plupart des caractères tirés de l'appareil végétatif, sauf l'indument. Il n'en diffère guère, en ce qui concerne la fleur, que par les pièces calicinales aussi longues ou à peine plus longues que le tube calicinal (beaucoup plus longues que le tube calicinal dans le S. pedemontana). Le second en diffère par les feuilles à limbe offrant un pourtour largement ové-triangulaire, à sinus interlobaux très profonds, à lobes divergeant en éventail, à pétiole étroit nettement distinct du limbe, et par les pétales obtus au sommet, caractères qui le différencient, mais assez faiblement de la sous-esp. cervicornis.

Nous donnons ci-dessous une revision des éléments constitutifs du S. pedemontana, permettant de se rendre compte des rapports des races représentées en Corse avec celles du continent.

I. Subsp. eu-pedemontana Briq. = S. pedemontana Engl. Mon. Saxifr. 162, sensu stricto; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 52.

Feuilles divisées en lobes plutôt larges, obtus ou arrondis, séparés par des sinus tantôt très peu profonds, tantôt atteignant (au moins les médians) la moitié de la hauteur du limbe, ce dernier obcunéiforme et rétréci insensiblement en un large pétiole membraneux; nervures  $\pm$  évanescentes dans les lobes. Pétioles et limbe foliaire densément couverts de courtes glandes stipitées; longs poils unisériés rares et  $\pm$  localisés sur les marges du pétiole.

a. Var. cymosa Briq. = S. caespitosa Wulf. in Jacq. Coll. II, 290 (1786); non L. = S. cymosa W. K. Pl. Hung. rar. I, 91 (1802) = S. heterophytla Sternb. Rev. Saxifr. 50 (1810) = S. Allionii Baumg. Enum. Transs. I, 378 (1816); non Gaud. = S. pedemontana var. laxiflora Ser. in DC. Prodr. IV, 29 (1830) p. p. = S. pedemontana subsp. cymosa Engl. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. III, 2a, 55 (1890) = S. Allionii  $\beta$  cymosa 2 normalis Terracc. 1. c. (1892) = S. pedemontana forme S. cymosa Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 52 (1901).

Limbe foliaire à pourtour très largement obové, à lobes larges et courts, obtus-arrondis, non ou à peine rétrécis à la base, séparés par des sinus médiocres; texture du limbe mince et molle, nervures moins nombreuses et généralement moins saillantes au sortir du pétiole. Sépales en général un peu plus larges et plus arrondis au sommet que dans les races suivantes. — Aire: Banat! Transsilvanie! Serbie! Bulgarie! Macédoine!

Dans ses formes typiques, cetté race est assez facile à reconnaître, mais nous avons sous les yeux des échantillons de Transsilvanie que nous pouvons à peine distinguer de certaines formes de la variété  $\gamma$  des Alpes maritimes.

 $\beta$ . ? Var. Baldaccii Briq. = S. Allionii  $\beta$  cymosa b Baldaccii Terracc. l. c. (1892).

Diffère de la var. précédente, selon M. Terracciano, principalement par les feuilles plus petites, à nervures plus saillantes, les fleurs plus petites et les pédicelles plus longs.—Aire: Monténégro.—Nous n'avons pas vu cette forme.

 $\gamma$ . Var. **genuina** Briq. Spic. cors. 30 (1905) = S. pedemontana All., sensu stricto; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 52; Coste Fl. Fr. II, 140 = S. pedemontana var. densiflora (p. p.) et var. laxiflora (p. p.) Ser. in DC. Prodr. IV, 29 (1830) = S. Allionii  $\alpha$  pedemontana a normalis Terracc. l. c. (1892).

Limbe foliaire à pourtour moins largement obové, à lobes souvent plus développés que dans la var.  $\alpha$ , obtus, souvent un peu rétrécis à la base, séparés par des sinus plus profonds; texture du limbe plus ferme, nervures plus nombreuses et restant généralement saillantes sur le sec au sortir du limbe. — Aire : Alpes maritimes italiennes! et françaises! Savoie [M<sup>t</sup> Iseran (Tarentaise) leg. Thomas ann. 1812 in herb. Delessert]! Piémont sept. (versant S. du M<sup>t</sup> Rose)!

Cette race est très variable quant au développement des lobes foliaires [ce qui n'avait pas échappé à Allioni (l. c.)] et se relie à ce point de vue par des formes intermédiaires soit avec la var.  $\alpha$ , soit avec la sous-espèce suivante. Certaines formes ont les lobes foliaires réduits à de simples créneaux au sommet du limbe [f. crenata = S. pedemontana var. crenata Ser. in DC. Prodr. IV, 29 (1830)]. Par contre, nous avons sous les yeux des formes, provenant du Piémont septentrional et des Alpes maritimes, à lobes relativement plus étroits, séparés par des sinus qui atteignent et dépassent mème la demi-longueur du limbe (f. dissecta), notion d'ailleurs difficile à fixer vu la large décurrence de ce dernier en pétiole!

II. Subsp. cervicornis Engl. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. III, 2a, 55 (1890). Synonyma vide sub var. 4.

Hab. — Rochers et rocailles des étages subalpin et alpin, plus rarement dans l'étage montagnard, 600-2700 m. Calcifuge. Mai-août suivant l'exposition et l'altitude.  $\mathcal{Z}$ .

Feuilles généralement divisées en lobes étroits, les latéraux souvent divergents, séparés par des sinus très profonds, atteignant souvent (surtout ceux qui flanquent le lobe médian) ou dépassant la moitié de la hauteur du limbe, ce dernier plus brusquement contracté en un large pétiole membraneux que dans la sous-espèce précédente; nervures nombreuses, souvent saillantes à la fin jusque vers le sommet des lobes. Indument consistant en longs poils pluricellulaires, particulièrement nombreux sur les marges du pétiole, envahissant souvent le limbe; glandes stipitées moins abondantés et moins densément distribuées relativement à la sous-espèce I.

Le S. cervicornis Viv. était déjà connu au commencement du XIX<sup>me</sup> siècle. Il est mentionné par A.-P. de Candolle [Fl. fr. IV, 370 (1805)], qui l'a confondu, sous le nom de « S. adscendens y pedunculis lateralibus, caule apice folioso », avec un ou plusieurs Saxifrages différents des Pyrénées, devenus plus tard le S. adscendens var. ? coronata Ser. in DC. *Prodr.* IV, 29 (1830): « je l'ai aussi reçu de M. Noisette qui l'a trouvée dans les montagnes de la Corse, à la hauteur d'environ 1600 mètres ». Viviani l'a comparé en 1825 (App. fl. cors. 2), d'après des échantillons récoltés au Coscione par Serafini, aux S. exarata DC. et geranioides Lap. Loiseleur [Fl. gall. ed. 2, I, 300 (1828)] a cru pouvoir l'identifier avec le S. palmata Sm. Duby l'a rapporté au S. ladanifera var. pedatifida Dub. (S. pedatifida Ehrh.), assimilation qui a été énergiquement contestée par Viviani [App. alt. fl. cors. prodr. 7 (1830)]. Entre temps, Salzmann avait distribué la même plante de Corse sous le nom de S. Candollii. Salis [in Flora XVII, Beibl. II, 47 (1834)] a correctement identifié les S. cervicornis Viv. et Candollii Salzm., les comparant au S. palmata Sm. Le premier auteur qui ait rattaché le Saxifraga corse au S. pedemontana est Sternberg [Rev. Saxifr. 50 (1810)] d'après des échantillons envoyés par Jaussin à Clarion; il a été suivi par Moretti [Tent. ad illustr. sinon. delle sp. gen. Saxifr. ital. 36 (1824)] d'après des échantillons envoyés par Serafini à Viviani. Bertoloni a adopté cette manière de voir : « Rectissime Cl. Morettius dixit, Saxifragam cervicornem Viv. pertinere ad Saxifragam pedemontanam All. Habeo enim exemplaria Saxifragae pedemontanae a Molinerio, aliisque in Pedemontio lecta, quae foliis, foliorumque laciniis angustis omnino conveniunt cum planta Cl. Vivianii ex Corsica ». Moris, qui avait d'abord admis l'espèce de Viviani [Stirp. sard. elench. 21 (1827)], en a fait plus tard [Fl. sard. II, 148 et 149 (1840-43)] un S. pedemontana var. minor, ne se distinguant du type du Piémont que par les feuilles plus étroites, à divisions plus étroites, séparées par des sinus plus profonds. Grenier et Godron [Fl. Fr. I, 645 (1848)] ont même supprimé cette variété et réuni les S. pedemontana et cervicornis; ils motivent cet arrangement en disant: « ...nous avons vu de Corse tous les intermédiaires entre ces deux formes extrêmes, et nous pensons avec Moretti et Bertoloni, qu'il ne peut rester aucun doute sur l'opportunité de cette réunion ». Cette solution radicale n'a cependant pas été généralement suivie. M. Engler [Index crit. Saxifr. 38 (1869) et Mon. Saxifr. 163 (1872)] a fait du S. cervicornis une variété corsico-sarde du S. pedemontana, opinion qui a été admise par M. Gillot [in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXI (1877)] et par nous-même en 1901 (Rech. Corse passim) et en 1905 (Spic. cors. 135), tandis que MM. Rouy et Camus [Fl. Fr. VII, 51 (1901)] et, non sans quelque hésitation (confirmée verbalement par l'auteur!), M. Coste [Fl. Fr. II, 140] (1902)] l'ont considéré comme spécifiquement distinct.

Les caractères les plus saillants du S. cervicornis résident dans les feuilles (fig. 8). Ils ont été décrits magistralement par Moris (Fl. sard. l. c.): il est hors de doute que l'ampleur moindre des limbes foliaires basilaires, l'étroitesse relative des divisions, la plus grande profondeur des sinus qui les séparent donnent au Saxifrage de Corse et de Sardaigne un port particulier. Mais, il est non moins certain qu'il existe des formes du S. pedemontana, déjà connues d'Allioni et sur lesquelles Bertoloni a insisté, qui présentent ces caractères à un degré semblable (f. dissecta Briq.). D'autre part, Grenier et Godron, sans entrer dans suffisamment de détails, ont déclaré que l'on pouvait observer sur des échantillons corses tous les passages entre les feuilles du type pedemontana et celles du type cervicornis. Nous-mème avons retrouvé sur une forme récoltée au Monte d'Oro en 1904 par M. Cavillier des caractères foliaires identiques à ceux du S. pedemontana continental à feuilles modérément découpées-incisées, et avons pour cette raison rattaché cette forme au S. pedemontana var. genuina. Les caractères foliaires font donc défaut lorsqu'il s'agit de séparer spécifiquement, d'une façon claire et dans tous les cas, le S. pedemontana continental du S. cervicornis insulaire.

MM. Rouy et Camus ont cru trouver en 1905 (l. c. et op. cit. X., 375) des caractères distinctifs nouveaux dans la corolle, qui serait tubuleuse chez le S. pedemontana, campanulée chez le S. cervicornis, mais nous avons montré peu après (Spic. cors. 30) que ces différences correspondent à deux stades de développement par lesquels passent tant le S. pedemontana que le S. cervicornis. Après avoir étudié sur le vif, à ce point de vue, depuis 1906 des centaines de fleurs aussi bien dans les Alpes maritimes qu'en Corse, nous ne pouvons que confirmer nos observations antérieures, sur lesquelles nous revenons maintenant avec quelques détails intéressants relativement à la biologie florale du S. cervicornis. La grandeur

absolue des pétales varie dans une certaine mesure : selon les formes considérées, chez le S. cervicornis, les pétales sont longs de 1 à 1,5 cm., arrondis au sommet, larges de 2 à 4 mm. au-dessous de ce sommet; ils sont, à partir de ce diamètre maximal, insensiblement rétrécis vers la base, sans qu'il y ait d'onglet nettement différencié. Pendant le commencement de l'anthèse, les pétales sont presque dressés, se recouvrant légèrement par leurs bords de façon à former un tube régulièrement évasé en cornet étroit : le diamètre de la corolle, mesuré au sommet des pétales, est d'env. 9-11 mm. Le tube formé par les pétales est assez étroit pour que le nectar sécrété par le disque et accumulé au fond de la fleur ne soit pas ou à peine visible lorsqu'on regarde la fleur dans son axe. Il en résulte que la fleur du S. cervicornis (comme celle du S. pedemontana qui n'en diffère pas) est bien plus visitée par les Hyménoptères et les papillons (Punta della Capella, 30 juill. 1911!), que par les Diptères. A cemoment, les anthères commencent à émettre successivement leur pollen. Les styles, bien plus courts, sont encore appliqués l'un contre l'autre et n'ont pas encore développé leurs papilles stigmatiques. Puis la partie élargie apicale du limbe des pétales se plie vers l'extérieur, de sorte que l'on peut distinguer autour du tube ou cornet, pour l'ensemble de la corolle, une sorte de disque ± plan. Les pétales s'écartent ensuite les uns des autres; la corolle devient largement campanulée, le diamètre mesuré entre les sommets des pétales atteignant 15 mm. Les filets s'écartent aussi et les anthères vides ne tardent pas à tomber. C'est alors que les styles atteignent leur pleine maturité : ils s'écartent l'un de l'autre en se plaçant dans la situation qu'avaient les étamines au début de l'anthèse. Il y a donc dans le S. cervicornis un stade mâle correspondant à peu près à la disposition tubuleuse de la corolle, avec un nectar caché ou presque caché, et un stade femelle correspondant à la disposition ± ouverte de la corolle, avec un nectar ± librement exposé. La pollination croisée constitue ainsi la règle chez le S. cervicornis.

Si les particularités biologiques qui viennent d'être énumérées n'avancent pas la solution du problème de la valeur systématique du S. cervicornis, en revanche d'autres caractères — auxquels nos prédécesseurs et nous-même jadis avons donné trop peu d'attention — peuvent y contribuer. Le S. pedemontana du continent possède, sous toutes ses formes, un appareil végétatif densément couvert de glandes stipitées courtes qui rendent l'épiderme visqueux; elles sont très abondantes sur les deux faces de la feuille. Les longs poils simples non glanduleux sont rares et localisés sur les marges du pétiole ailé. Au contraire, dans le S. cervicornis les glandes, généralement plus brièvement stipitées, sont beaucoup moins abondantes, plus espacées, ce qui donne un épidermemoins visqueux. Par contre, les longs poils simples sont plus nombreux, parfois même très abondants. Moris l'avait déjà vu lorsqu'il a dit : « foliis ad marginem lateralem inferiorem pilis septiferis, longiusculis, ciliatis ». Souvent cet indument envahit les marges du limbe, et mêmela page supérieure de celui-ci. Dans les formes corses qui ressemblent le plus au S. pedemontana du continent, l'indument caractéristique du S. cervicornis est réduit et la glandulosité plus marquée. Il y a là encore une disposition intermédiaire qui établit un nouveau rapport entre les S. pedemontana et cervicornis. Dès lors, la meilleure manière d'exprimer tous ces rapports consiste à traiter les S. cervicornis et pedemontana comme sous-espèces d'un même groupe spécifique, ainsi que l'a, dès 1890, judicieusement proposé le monographe M. Engler. On pourra discuter sur la valeur des quatre groupes que nous distinguons à l'intérieur de la sous-esp. cervicornis. Peut-être en avons-nous exagéré la valeur. Ils témoignent en tout cas d'un S. pedemontana subsp. cervicornis notablement plus pléomorphe qu'on ne le croyait autrefois.

†† δ. Var. subpedemontana Briq. = S. pedemontana var. genuina Briq. Spic. 30 (1905), quoad pl. corsicam. —Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 303! Hab. — Monte d'Oro, versant E., 2000 m. (Briq. Spic. 30 et Burn. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1907. - Monte Asto, rochers du versant N., 1500 m., 15 mai fl.!

Varietati  $\gamma$  foliis basilaribus-pro ratione ample limbatis, nervis parum prominulis, lobis  $\pm$  late obtusis, sinibus nunc  $^4/_2$  nunc  $^3/_4$  laminae longitudinis profundis, pilis longis simplicibus quam in var. sequente minus crebris, tamen indumento magis evoluto quam in var.  $\gamma$ .

Constitue un passage entre les sous-esp. eu-pedemontana et cervicornis (fig. 8 a et b).

e. Var. minor Moris Fl. sard. II, 148 (1840-43); Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXI) = S. cervicornis Viv. App. fl. cors. prodr. 2 (1825); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 47; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 54; Coste Fl. Fr. II, 140 = S. palmata Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 300 (1828), quoad pl. cors. = S. ladanifera var. pedatifida Duby Bot. gall. 210 (1828), quoad pl. cors. = S. ladanifera et S. pedatifida Mut. Fl. fr. I, 408 (1834), quoad pl. cors. = S. Candollii Salzm. ap. Salis l. c. (1834) = S. pedemontana var. cervicornis Engl. Ind. crit. Saxifr. 38 (1869) et Mon. Saxifr. 163 (1872); Briq. Spic. cors. 29; Fiori et Paol. Fl. anal. It. I, 536 = S. Altionii α pedemontana b cervicornis Terracc. in Bull. soc. bot. ital. ann. 1892, 135. — Exsicc. Thomas sub: S. adscendens!; Soleirol n. 1755!; Sieber sub: S. ladanifera!; Salzmann sub: S. Candollii!; Req. sub: S. cervicornis!; Kralik n. 595!; Mab. n. 128!; Reverch. ann. 1878 et 1879, n. 120!; Burn. ann. 1900, n. 91!, 93!, 301! et 320!; Burn. ann. 1904, n. 298!, 299!, 300!, 301! et 302!

Hab. — Extrêmement répandue et abondante dans l'île entière depuis les cimes du Cap Corse au N., jusqu'à la montagne de Cagna au S., ne manquant probablement sur aucune montagne rocheuse dépassant 4000 m. et descendant souvent au-dessous de ce niveau.

1906. — Cima della Statoja, rochers des arètes, 2300 m., 26 juill. fl.!;

Cima della Mufrella, 1500-2000 m., d'où elle descend jusqu'au-dessus de la maison forestière de Bonifatto, à 600 m., 11 juill. fr.; couloirs humides entre le Capo Ladroncello et le col d'Avartoli, 2000 m., 27 juill. fl.!; rochers du Capo Bianco, 2500 m., 7 août fl. (f. humilis ad var. pulvinarem vergens); rochers des arêtes entre le Capo Largina et le Monte Cinto, 2500-2700 m., 29 juill. fl.!; fissures des rochers au Capo Largina, 2500 m., 29 juill. fl.! (f. humilis ad var. pulvinarem vergens); Paglia Orba, 1500-2500 m., 9 août; Capo al Chiostro, 1500-2300 m., 3 août; Punta de Porte, rochers du sommet, 2300 m., 4 août fl. (f. humilis ad var. pulvinarem vergens)!; rochers sur le versant E. du Monte d'Oro, 2000-2200 m., 9 août fl. fr.!; col de la Cagnone, rochers à 1800 m., 21 juill. fl.!; rochers de la Pointe de Monte, 1700 m., 20 juill. fl.!

1907. — Rochers du Monte Asto, 1500 m., 15 mai fl.!; rochers entre Vezzani et la Fontaine de Padula, 600-700 m., 13 mai fl.!

1908. — Monte Asto, cheminées du versant N., 1500 m., 1 juill. fr.!; rochers au col de Tula, 1900 m., 4 juill. fl.!; Monte Padro, rochers, 2200 m., 4 juill. fl.!; vallée inf. du Tavignano, rochers ombragés, 1200-1300 m., 28 juin fr.!

1910. — Cap Corse: Monte Stello, rochers du versant E., 1300 m., 16 juill., fr.!; Crête du Mt Li Tarmini, rochers, 1900 m., 30 juill. fr.!; Monte Grosso de Bastelica, rochers 1800 m., 30 juill. fr.! (f. ad var. pulvinarem vergens); plateau de Fosse de Prato, 1700 m., 30 juill. fr.! (f. humilis); Punta della Capella d'Isolaccio, rochers, 30 juill. fl. fr! (f. humilis partin ad var. pulvinarem vergens et f. speluncarum); Monte Incudine, rochers, 1900-2000 m., 25 juill. fl. fr.! (f. normalis, f. humilis ad var. pulvinarem vergens et f. speluncarum); Punta del Fornello, rochers, 1800 m., 25 juill. fr.!; Uomo di Cagna, fissures des rochers, 1000-1200 m., 4 juill. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, rochers, 1400-1550 m., 13 juill. fr.! (f. humilis ad var. pulvinarem vergens); col de Castelluccio, versant W., rochers ombragés, 1000 m., 10 juill. fr.!; Monte Calva, versant W., rochers, 1300 m., 10 juill. fr.!; Punta della Vacca Morta, rochers, 1300 m., 9 juill. fr.!; montagne de Cagna: col de Fontanella, rochers, 1200 m., 5 juill. fr.!

Feuilles basilaires (des rosettes) à pourtour obové, cunéiformes à la base et assez brièvement contractées en pétiole ailé; limbe profondément trifide (fig. 8 c, e et d); lobe médian séparé des latéraux par des sinus dépassant généralement (parfois de beaucoup) la longueur du limbe, étroit, obtus, subaigu ou aigu, entier ou trifide et alors à lobules latéraux plus courts, plus étroits et plus aigus; lobes latéraux 2-3-4fides, à lobules séparés par des sinus très profonds, étroits, souvent aigus; nervures très saillantes sur le sec jusque dans les lobules. Feuilles caulinaires divisées en segments linéaires. Indument consistant en longs poils blancs très abondants, remontant le long des marges du pétiole et des lobes et lobules; glandes relativement peu serrées. Pédoncules et sépales très glanduleux, mais à longs poils simples nuls ou rares.

Assez variable selon l'altitude et l'exposition. Aux niveaux inférieurs et moyens, surtout dans les expositions ombragées, on rencontre sou-



Fig. 8. — Forme des feuilles basilaires chez le Saxifraga pedemontana subsp. cervicornis; a feuille de la var. subpedemontana,
échant. du Monte Asto; b feuille de la var. subpedemontana,
échant. du Monte d'Oro; c feuille typique de la var. minor;
d feuille développée de la var. minor f. speluncarum; e feuille
de la var. minor f. humilis; f feuille de la var. pulvinaris.

vent des échantillons aussi développés que dans la var.  $\gamma$ , les fleurs sont grandes (pétales longs de 1,5 cm., larges de 5 mm. sous le sommet); les lobes et lobules foliaires sont très étroits et séparés par des sinus très profonds (fig. 8 c). Dans les stations très ensoleillées et aux niveaux supérieurs, les fleurs sont généralement moins nombreuses et plus petites (pétales longs de 1,3 cm., larges de 2-3 mm. sous le som-

met); les feuilles sont plus petites (fig. 8 e), à lobes et lobules plus courts prenant avec l'âge une coloration rougeâtre. C'est cet état qui a été distingué par Mutel sous le nom de S. ladanifera (quoad pl. cors.) et par MM. Rouy et Camus sous le nom de S. cervicornis & humilis Rouy et Cam. (Fl. Fr. VII, 52). L'extrême opposé est fourni par les échantillons développés dans les antres des rochers (f. speluncarum) avec un éclairage réduit: les caudicules s'allongent, les feuilles restent extrêmement minces et tendres, à lobes très obtus (fig. 8 d), le réseau des nervures est très atténué, le limbe est d'un vert pâle, les fleurs sont rares et portées sur des pédoncules grèles, l'indument est mou et un peu crépu. Toutes ces modifications sont en relation étroite avec le milieu et n'ont pas pour nous de valeur systématique.

††  $\zeta$ . Var. **pulvinaris** Briq. = S. pedemontana var. cervicornis subvar. pulvinaris Briq. Rech. fl. mont. Corse 91 (1901). — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 408!

Hab. — Rocailles de l'étage alpin au-dessus de 2000 m. Sommet du Capo al Berdato (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 423); sommet du Capo Facciata (Lit. l. c.); Monte Rotondo (Lit. l. c.); Cime du Monte Renoso (Briq. *Rech. Corse* l. c. et Burn. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1906. — Sommet du Mt Incudine, rocailles, 2136 m., 18 juill. fl.!

Plante naine, à rosettes très réduites, formant des pelotes globuleusescylindriques à la façon des Androsaces (du type des « Polsterpflanzen »). Feuilles (fig. 8 f) très petites, densément imbriquées, à lobes et lobules relativement courts, larges, obtus, raides, souvent recourbés vers l'ombilic de la pelotte. Indument comme dans la var.  $\epsilon$ , mais poils plus courts. Tiges hautes de 1-3 cm., souvent rougeâtres comme les rosettes etle calice, 1-2flores; sépales très glanduleux, mais à longs poils simples, rares ou nuls. Pétales longs de 1 cm., larges de 2 mm. sous le sommet.

Par son mode de végétation qui est celui d'une plante à pelotte très caractérisée (autosaprophyte au moyen de courtes racines adventives), cette variété constitue une curiosité biologique. On serait tenté au premier abord d'en faire une espèce tout à fait distincte. Mais les formes de passage mentionnées ci-dessus (voy. var. ɛ) établissent très clairement ses relations avec la précédente.

# + n. Var. incudinensis Briq., var. nov.

1906. — Monte Incudine, fissures des rochers de l'arête culminale à 2000 m., localisé, 18 juill. fl. !

Planta depressa, caespites magnos in fissuris rupium formans, formae humili var. minoris foliis brevibus, lobis abbreviatis affinis, sed differt indumento valde aucto. Foliorum lobi lobulique dense et longiuscule pubescentes, apice fere pennicillati. Caules 1-pauciflori praeter glandulas pilis subcrispulis elongatis mollibus cum pedunculis sepalisque dense vestiti. Petala 9-10 mm. alta et 2,5 mm. infra apicem lata.

- 848. **S. stellaris** L. *Sp.* ed. 1, 400 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 638; Engl. *Mon. Saxifr.* 130; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 31; Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 245; Coste *Fl. Fr.* II, 132.
- Hab. Berges des torrents, rochers humides, rocailles au voisinage des névés de longue durée, 1800-2500 m. Calcifuge préférent. Juillaoût. 7. Localisé uniquement dans les grands massifs du centre, du Capo Bianco à l'Incudine. En Corse, les deux variétés suivantes :
- ++  $\alpha$ . Var. **vulgaris** Ser. in DC. *Prodr*. IX, 40 (1830) emend. Engl. *Mon. Saxifr*. 131 (1872); Rouy et Cam. *Fl. Fr*. VII, 31. Exsicc. Reverch. ann. 1878, sub: *S. stellaris*!

Hab. — Monte Renoso (Reverch. exsicc. cit.).

Feuilles spathulées, longuement cunéiformes-atténuées à la base,  $\pm$  dentées, pourvues de poils disséminés sur les deux pages et sur les bords,

ou presque glabres dans les stations très humides.

Cette variété est évidemment beaucoup plus rare en Corse que la suivante. M. Engler (Mon. Saxifr. 131) la cite encore au Monte Renoso d'après Mabille, mais les échantillons distribués par ce botaniste (Mab. n. 230!) du Monte Rotondo aux bergeries de Spiscie (3 août 1867) appartiennent à la variété suivante. Les échantillons de Reverchon sont-ils bien de provenance corse?

† β. Var. **obovata** Engl. *Ind. crit. Saxifr.* 41 (1869) et *Mon. Saxifr.* 133; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 32. — Exsicc. Kralik n. 593!; Mab. n. 230!; Burn. ann. 1900, n. 260! et 385!

Hab. — Lago Soprano du Capo Bianco (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 79); Monte Cinto (Lit. ibid. 68); lac du Capo Falo (Lit. ibid. 84); Monte Rotondo (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 47; Soleirol ex Bert. *Fl. it.* IV, 481; Mab. exsicc. cit.; Mars. *Cat.* 65; Briq. *Rech. Corse* 21 et Burn. exsicc. n. 260; Lit. op. cit. 86), d'où il descend jusqu'à la bergerie du Dragon dans la haute Restonica (Mars. l. c.); lac de Melo (Burnouf ex Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 33); arêtes entre la Punta Muratello et le Monte d'Oro (Lit. op. cit. 93); Monte d'Oro (Salis l. c.; Mars. l. c.); Pozzi du Monte Renoso (Revel. in Bor. *Not.* III, 4; Kralik exsicc. cit.; Lit. *Voy.* II, 30; Rotgès in litt.) et pozzines du versant N.-E. (Briq. *Rech. Corse* 24 et Burn. exsicc. n. 385); M¹ Incudine (Lit. *Voy.* I, 18); et localités cidessous.

1906. — Berges du torrent au-dessous du Lago Maggiore, 2280 m., 7 août fl.!; bords des névés en montant des bergeries de Manica au Monte Cinto, 2000 m., 29 juill. fl.!; rochers au bord du lac Capitello, 1900 m., 4 août fl.!; endroits humides entre les lacs Cavaccioli et Scapuccioli, 1800-2200 m., 6 août fl.!; rochers humides sur le versant E. du Monte d'Oro, 2100 m., 9 août fl.! et sur le versant W., 1800-1900 m., 12 août fl.! (avec le S. rotundifolia var. insularis!); col de Bocca della Calle, audessus de Sgreccia, ruisselets, 1900 m., 21 juill.!

Feuilles obovées-obcunéiformes, plus amples et moins longues que dans la var. α, brièvement atténuées à la base, généralement très glabres. — Race bien caractéristique pour la Corse, indiquée cependant par M. Engler l. c. en Transsilvanie. Est-ce bien la même forme?

S. umbrosa L. Sp. ed. 2, 574 (1762); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 639; Engl. Mon. Saxifr. 226; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 34; Coste Fl. Fr. II, 132.

Bertoloni (Fl. it. IV, 477) a dit de cette espèce (ibérique, pyrénéenne et irlandaise): « Habui a Bonjeannio ex montibus Corsicae, ubi reperit Thomasius ». Mais c'est là une erreur de Bonjean: Thomas a distribué le S. umbrosa des Pyrénées et non pas de la Corse.

- 849. **S. Aizoon** Jacq. *Fl. austr.* V, 18, tab. 438 (1778), emend.; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 654; Engl. *Mon. Saxifr.* 241; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 81; Coste *Fl. Fr.* II, 137.
- Hab. Rochers des étages subalpin et alpin, plus rarement dans l'étage montagnard, 500-2600 m. Mai-août suivant l'altitude. 4. Non signalé au Cap Corse et dans la chaîne de Tende. Disséminé depuis les

massifs du S. Pietro et du Cinto jusqu'à la montagne de Cagna. — On peut distinguer en Corse :

++  $\alpha$ . Var. minor Koch Syn. ed. 2, 294 (1844) = S. Aizoon f. brevi- folia Engl. Mon. Saxifr. 244 (1872) = S. Aizoon var. minor, brachyphylla et laeta Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 83 (1901). — Exsicc. Sieber sub: S. Aizoon!; Kralik n. 594!; Reverch. ann. 1878 sub: S. Aizoon!; Burn. ann. 1900, n. 347!; Burn. ann. 1904, n. 304!

Hab. — De beaucoup la race la plus répandue. Monte S. Pietro (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 47; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX; Lit. Voy. I, 8); Capo al Berdato (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 124); rochers entre Porto et Evisa, 500-600 m.! (Briq. Spic. 30 et Burn. exsicc. n. 304); montagnes de Corté (Burnouf ex Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 83); Monte Rotondo (Salis 1. c.; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXVII; Lit. Voy. I, 124); Monte d'Oro ((Soleirol ex Bert. Fl. it. VI, 454); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 4; Reverch. exsicc. cit.; Briq. Rech. Corse 27 et Burn. exsicc. n. 347; Lit. Voy. II, 33; Rotgès in litt.); M¹ Incudine (Kralik exsicc. cit.; R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 49); montagne de Cagna (Sieber exsicc. cit. et ap. Engl. Mon. Saxifr. 242); et localités ci-dessous.

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, falaise N., calc., 1100 m., 15 juill. fl. fr.!; rochers du Capo Bianco, versant d'Urcula, 2300 m., 7 août fl. fr.!; Capo al Berdato, rochers de l'arête nord, 2550 m., 7 août fl.!; Monte Rotondo, au-dessus du lac de Scapuccioli, 2500 m., 6 août fl. et vers le sommet, 2600 m., 6 août fl.!; rochers sur le versant N. du Monte d'Oro, 2150 m., 9 août fl.!; rochers du vallon inférieur de l'Anghione près de Vizzavona, 1200-1300 m., 21 juill. fr.!; de Marmano à Vizzavona par le sentier de la forêt de Ghisoni, rochers, 1100-1200 m., 21 juill. fl. fr. (f. ad var. majorem vergens)!; rochers au col de la Cagnone, 1950 m., 21 juill. fl.!; rochers de la Pointe Bocca d'Oro, 1950 m., 20 juill. fl.!

1910. — Punta della Capella d'Isolaccio, rochers, 1900-2000 m., 30 juill. fl.!; M<sup>t</sup> Incudine, rochers du versant S., 1800-1900 m., 25 juill. fl.!

Feuilles des rosettes obovées-spathulées, 2-3 fois plus longues que larges, relativement courtes. — Les formes  $\pm$  naines à feuilles très courtes, à grappe réduite, et celles plus élevées, pourvues de rosettes moins denses, à feuilles plus développées, à grande grappe multiflore sont évidemment en rapport avec les conditions du milieu et ne constituent pas des variétés. Les « très petites espèces » décrites par Jordan et Fourreau sous le nom générique de *Chondrosea* ne représentent qu'une partie des combinaisons de caractères possibles et effectivement réalisées dans la nature, tant à l'intérieur de cette race que de la suivante. C'est ainsi que Gillot (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXIX) a cons-

taté que la forme du Monte S. Pietro, tout en se rapprochant du Chondrosea orophila Jord. et Fourr., ne cadrait « exactement avec aucune des nombreuses espèces admises par MM. Jordan et Fourreau dans leur Breviarium ou dans leurs Icones ». Autant que nous avons pu voir, le S. Aizoon se présente en Corse seulement à pétales immaculés.

††  $\beta$ . Var. major Koch Syn. ed. 2, 294 (1844) = S. Malyi Schott, Nym. et Kotsch. Anal. bot. I, 23 (1854) = S. robusta Schott, Nym. et Kotsch. op. cit. 24 = S. Aizoon f. robusta Engl. Mon. Saxifr. 244 (1872) = S. Aizoon var. linguiformis, flabellata, recta et valida Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 82 et 83 (1901) = S. Aizoon c robusta Hayek Fl. Steierm. I, 716 (1909).

Hab. — Montagnes de Corté (Burnouf ex Rouy et Cam. 1. c.); Monte Rotondo (Kralik ex Rouy et Cam. 1. c.); versant W. du Monte d'Oro au bord de la cascade de l'Agnone (F. Jaquet!).

Feuilles des rosettes linéaires-spathulées, relativement allongées, 4-8 fois plus longues que larges. — Les échantillons extrêmes, comme ceux que M. Jaquet nous a communiqués sous le nom de S. elatior Mert. et Koch — à feuilles faiblement et très insensiblement élargies, atteignant jusqu'à 40 et 45 mm. de longueur sur 5-7 mm. de largeur — font grande impression, mais ils sont reliés à la variété précédente par d'insensibles degrés intermédiaires. Le S. elatior Mert. et Koch auquel ils ressemblent s'en distingue nettement par les feuilles des rosettes pourvues de créneaux tronqués, même vers le sommet du limbe (et non pas dentées en scie, à dents dirigées en avant). Le S. altissima Kern., dont notre var. β se rapproche aussi, s'en écarte par la pointe des feuilles de la rosette (au moins les extérieures) recourbée en dehors (recourbée en dedans dans le S. Aizoon) et la grappe bien plus multiflore.

# CHRYSOSPLENIUM L.

**C.** alternifolium L. Sp. 1, 398 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 660; Rouy et Cam. Fl. Fr. I, 84; Coste Fl. Fr. II, 144.

Bertoloni a dit (Fl. it. IV, 448): « Habui.... ex montibus Corsicae ab Eq. Gussonio ». Le C. alternifolium n'est signalé ni dans l'archipel toscan, ni en Sardaigne. Nous n'osons pas l'admettre au nombre des plantes corses sur la foi d'un renseignement aussi vague.

#### RIBES L.

R. rubrum L. Sp. ed. 1, 200 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 636; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 88; Coste Fl. Fr. II, 123; Jancz. Mon. Gros. in Mém. soc. Phys. Genève XXXV, 287 (1907).

Cultivé çà et là dans les villages, surtout de l'étage montagnard, et parfois échappé dans les haies.

R. nigrum L. Sp. ed. 1, 201 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 635; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 88; Coste Fl. Fr. II, 123; Jancz. Mon. Gros. in Mém. soc. Phys. Genève XXXV, 347 (1907).

La var. europaeum Jancz. (l. c. 348) du Cassis est cultivée en Corse dans les mêmes conditions que l'espèce précédente.

R. Grossularia L. Sp. ed. 1, 201 (1753) emend. Mert. et Koch Deutschl. Fl. II, 251 (1826); Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 87; Janez. Mon. Gros. in Mém. soc. Phys. Genève XXXV, 384 (1907) = R. uva-crispa L. l. c.; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 634; Coste Fl. Fr. II, 123.

Cultivé dans les mêmes conditions que l'espèce précédente et sous différentes formes.

## **PLATANACEAE**

Le classement des Platanacées parmi les Rosales a été vulgarisé par Niedenzu [in Engl. et Prantl Nat. Planzenfam. III, 2 a, 140 (1891)], qui s'est basé sur les travaux antérieurs de Schœnland [Ueber die Entwicklung der Blüten und Frucht bei den Platanen (Engl. Bot. Jahrb. IV, 308-327, tab. 6, ann. 1884)] et de Jankó [Abstammung der Platanen (ibid. XI, 412-458, tab. 9 et 10, ann. 1890)]. Ces auteurs admettent que les fleurs des platanes sont périgynes et pourvues, tant mâles que femelles, de 3-6 sépales et de 3-6 pétales. Mais tout récemment M. Griggs [On the characters and relationships of the Platanaceae (Bull. Torr. Club XXXVI, 389-395, tab. 25 (1909)] a repris l'étude (fort difficile) du développement des organes floraux des Platanes, et est arrivé à des résultats tout différents: la fleur des Platanes serait apétale et la famille elle-même voisine des Urticacées, comme on l'admettait autrefois en se basant sur des considérations de port plutôt que sur des caractères morphologiques bien élucidés. Nous ne pouvons que mentionner en passant l'état de la question qui n'intéresse d'ailleurs pas la flore indigène de la Corse.

#### PLATANUS L.

P. orientalis L. Sp. ed. 1, 999 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. III, 277; Dipp. Handb. Laubholzk. III, 277; Janko in Engl. Bot. Jahrb. XI, 449; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 4; Aznavour in Magyar Bot. Lapok V, 165; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. II, 437.

Très fréquemment cultivé le long des routes, des rues, etc. dans les étages inférieur et montagnard. Avril-mai. 5.

1906. — Cap Corse: route d'Erbalunga, 6 juill. fr.!

1907. — Route nationale près de Cateraggio, 20 m., 1 mai fl.!

# ROSACEAE

# CYDONIA Mill.

C. maliformis Mill.  $Gard.\ dict.$  ed. 8, n. 2 (1768) emend. Beck  $Fl.\ Nied.$ -Öst. 710 (1892); Rouy et Cam.  $Fl.\ Fr.\ VII$ ,  $29 = Pyrus\ Cydonia\ L.\ Sp.\ ed.\ 1$ , 480 (1753) =  $C.\ oblonga\ Mill.\ l.\ c.\ n.\ 1$  (1768); C. K. Schneid.  $Handb.\ Laub-holzk.\ 654$  (1906); Schinz et Thell. in  $Bull.\ herb.\ Boiss.\ 2^{me}$  sér., VII, 187 =  $C.\ lusitanica\ Mill.\ l.\ c.\ n.\ 3$  (1768) =  $C.\ Cydonia\ Pers.\ Syn.\ II$ , 40 (1807); Karst.  $Deutschl.\ Fl.\ 783$ ; Asch. et Graebn.  $Syn.\ VI.\ 2$ , 115 =  $C.\ vulgaris\ Pers.\ l.\ c.\ Corrig.$ ; Gr. et Godr.  $Fl.\ Fr.\ I$ , 569; Coste  $Fl.\ Fr.\ II$ , 68.

Hab. — Cultivé au voisinage des villes et villages, et parfois subspontané [par ex. à Sartène, bords de la route conduisant au Rizzanèse (Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 361)].

La nomenclature adoptée pour cette espèce par M. Schneider (l. c.) et MM. Schinz et Thellung (l. c.) est contraire aux *Règl. de la nomencl.* art. 46.

#### PYRUS L.

**P. communis** L. Sp. ed. 1, 479 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 570; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 15; Coste Fl. Fr. II, 69; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 60; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 661.

Abondamment cultivé dans l'île entière et sous différentes formes, le Poirier ne nous est pas connu en Corse à l'état spontané.

850. **P. amygdaliformis** Vill. Cat. jard. Strasb. 322 (1807); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 570; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 14; Coste Fl. Fr. II, 69; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 66; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. 1, 657.

Hab. — Maquis des étages inférieur et montagnard, 1-1300 m. Avrilmai. 5. Probablement très répandu, mais distribution exacte mal connue. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 53; Req. *Cat.* 6); col d'Alzia sur la route d'Urtaca (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 143); de Novella à Pietra-Moneta (Fouc. et Sim. l. c.); Corté (Gillot *Souv.* 2); Vivario (Gillot ibid. 4); env. de Porto-Vecchio (Revel. in Bor. *Not.* II, 4; Mars. *Cat.* 57; Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 361); Sartène (Mars. l. c.), et de là à Propriano par la vallée du Rizzanèse (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLI; Pianottoli (Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

- 1907. Maquis d'Ostriconi, 20 avril fl.!
- 1911. Montagne de Cagna: Pointe de Compolelli, garigue montanarde, 1300 m., 5 juill., stérile!

Espèce assez variable. Dans les maquis de l'étage inférieur, c'est un grand arbuste ou presque un arbre qui atteint 3 à 4 mètres de hauteur, à feuilles relativement larges, entières et très velues en dessous. Dans les garigues, à la limite inférieure de l'étage subalpin, c'est un arbuste nain et très épineux, à feuilles très étroites, plus nettement serrulées et devenant rapidement glabrescentes ou glabres. Fliche (l. c.) a signalé jadis une forme à feuilles spathulées aux environs de Porto-Vecchio.

- 851. **P. Malus** L. *Sp.* ed. 1, 479 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 571; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VII, 15; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 74. Deux sous-espèces:
- †† I. Subsp. silvestris Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 75 (1906) = P. Malus var. silvestris L. Sp. ed. 1, 479 (1753) = Malus silvestris Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768); Dipp. Handb. Laubholzk. III, 395; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 715 = Malus acerba Mér. Fl. env. Paris 187 (1812); Coste Fl. Fr. II, 70 = P. Malus var. austera Wallr. Sched. crit. 215 (1822) = P. acerba DC. Prodr. II, 635 (1825); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 572 = P. Malus var. glabra Koch Syn. ed. 1, 235 (1835) = Malus communis var. glabra Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, I, 186 (1845) = Malus communis var. acerba Coss. et Germ. Syn. fl. env. Paris éd. 2, 130 (1859) = P. Malus var. acerba Asch. Fl. Prov. Brand. I, 207 (1864) = Malus communis var. austera Wenzig in Jahrb. bot. Gart. Berl. II, 291 (1883) = P. Malus forme P. acerba Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 15 (1891).
- Hab. Bois et maquis des étages inférieur et montagnard. Avrilmai. 5. Forêt de Zonza (R. Maire in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLVI); et localités ci-dessous; probablement plus répandue.
- 1911. Bois et maquis entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, 40 m., 30 juin fr.!

Rameaux courts ± épineux. Feuilles adultes glabres sur les deux faces. Fruit petit, verdâtre ou rougissant seulement du côté tourné au soleil, très acerbe.

II. Subsp. pumila Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 75 (1900) = P. Malus var. paradisiaca L. Sp. ed. 1, 479 (1753) = Malus pumila Müll. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (1768); C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 715 = Malus paradisiaca Med. Gesch. der Bot. 78 (1793) = Malus communis Poir. Encycl.

méth. V, 540 (1804); Coste Fl. Fr. II, 70 = P. Malus var. mitis Wallr. Sched. crit. 215 (1822) = Malus communis var. tomentosa Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, 186 (1845) = P. Malus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 571 (1849) = Malus communis var. mitis Coss. et Germ. Syn. fl. env. Paris éd. 2, 130 (1859) = P. Malus Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 15, sensu stricto.

Abondamment cultivé sous diverses formes dans les étages inférieur et montagnard, mais — du moins à notre connaissance — nulle part spontané.

Pas d'épines. Feuilles adultes grises-tomenteuses en dessous. Fruit ± volumineux, douceâtre.

## SORBUS L.

852. **S. Aria** Crantz Stirp. austr. I, 46 (1762); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 575; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 20; Coste Fl. Fr. II, 72; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 687 = Crataegus Aria L. Sp. ed. 1, 475 (1753) = Pyrus Aria Ehrh. Beitr. IV, 26 (1789); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 95. Hab. — Rochers, principalement de l'étage subalpin, 1200-1900 m. Juin-juill. 5. Disséminé. Monte Fosco (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIV) et autres hautes cimes du Cap Corse (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53); Monte Asto (Chabert l. c.); « Monte Boraga » (Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 141); mont. de Corté (Req. Cat. 6); env. de Vizzavona (Revel. ex Mars. Cat. 58); forêt de Pietrapiana (Rotgès in litt.); forêt de Marmano (Rotgès in litt.); rochers de Pietra-Mala des env. de Bastelica (Revel. in Bor. Not. III, 4); bassin supérieur de la Solenzara près Bavella (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.

1906. — Rochers en montant des bergeries de Grotello au Capo al Chiostro, 1900 m., 3 août fr.!; rochers du Monte Rotondo au-dessous du lac Cavaccioli, 1700 m., 6 août, stérile!

1910. — Bocca del Marro dans la haute vallée d'Asinao, 1700 m., rochers, 25 juill. fl.!

1911. — Fourches de Bavella, rochers, 1400-1550 m., 13 juill.!; crêtes de la Calancha Murata, rochers, 1400-1450 m., 11 juill.

Nos échantillons appartiennent à la var. obtusifolia Briq. [= Pyrus Aria var. obtusifolia DC. Prodr. II, 636 (1835) = S. Aria var. obtusata Gren. Rev. fl. Monts Jura 82 (1775); Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 21 = S. obtusifolia et S. incisa Hedl. Mon. Sorb. 80 et 81 (1901) = S. Aria var. typica et var. incisa C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 687 (1906) = Pyrus Aria II typica Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 96 (1906)] à feuilles ovées ou ovées-elliptiques, relativement amples, dentées ou superficiellement lobulées-incisées.

853. **S. domestica** L. Sp. ed. 1, 477 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 572; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 17; Coste Fl. Fr. II, 71; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 683 = Pyrus Sorbus Gaertn. De fruct. II, 43 (1791) = Pyrus domestica Sm. Engl. Bot. V, 350 (1796); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 91.

Hab. — Maquis et bois de l'étage inférieur. Avril-mai. 5. Probablement ± répandu, mais négligé. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 53); env. de Calvi (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* V, 453); et localité ci-dessous.

1906. — Cap Corse: hauts maquis entre Macinaggio et Rogliano, 100 m., 7 juill. fr.!

Marsilly (Cat. 57) a dit de cette espèce : « Cultivé partout ; subspontané parfois », sans indiquer sur quoi cette appréciation était basée. Nos observations de 1906 se rapportent à de hauts maquis, quasi impénétrables et éloignés de toute espèce de culture. Non seulement, le Sorbier est répandu dans les bois et maquis de toute l'Italie, mais il abonde dans plusieurs îles voisines de l'Archipel toscan (Elbe, Giglio, Gorgone, Capraia, Palmaiola). Il n'y a donc pas de raisons plausibles pour nier sa spontanéité en Corse. Cela n'empêche d'ailleurs pas l'arbre d'être souvent cultivé à cause de ses fruits (exemples analogues : Laurier, Châtaignier, Noisetier, Ormeau, etc.). La distribution exacte de ce Sorbier en Corse doit faire l'objet de recherches ultérieures.

854. **S. aucuparia** L. Sp. ed. 1, 477 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 572; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 18; Coste Fl. Fr. II, 72; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 672 = Pyrus aucuparia Gaertn. De fruct. II, 45, t. 87 (1791); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 86. — En Corse seulement la sous-espèce suivante:

†† Subsp. praemorsa Fritsch Syst. Gatt. Sorbus II, 4 [Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII (1898)] = Pyrus praemorsa Guss. Fl. sic. prodr. I, 571 (1827) = S. praemorsa Nym. Syll. 265 (1854-55); Strobl in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVI, 239 (1886) = P. aucuparia var. praemorsa Arc. Comp. fl. it. 233 (1882) = S. aucuparia forme S. praemorsa Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 19 (1901). — Exsicc. Kralik n. 576 a!; Burn. ann. 1900, n. 277! Hab. — Rochers et vernaies des étages subalpin et alpin, 1400-2000 (-2500) m. Juin-juill. 5. Seulement dans la chaîne de Tende et dans les grands massifs du centre jusqu'aux montagnes de Zonza. Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 88); bergeries de Cerasole près Casamaccioli (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 125); forêt de Lindinosa (Fliche in Bull.

soc. bot. Fr. XXXVI, 361); près du lac de Nino (Lit.l.c.); vallée du haut Tavignano, notamment au Capo alli Sorbi (R. Maire in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLVI); Monte Cardo (Burnouf ex Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 49); Monte Rotondo, en particulier au vallon de Spiscie, à la fontaine de Triggione et au-dessus des bergeries de Timozzo (Kralik exsicc. cit.; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVI; Briq. Rech. Corse 88 et Burn. exsicc. cit.; R. Maire l.c.; Lit.l.c.); Monte d'Oro (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53; Req. Cat. 6); Monte Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc. ap. Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 91); rochers de Pietra-Mala aux env. de Bastelica (Revel. in Bor. Not. III, 4 et ap. Mars. Cat. 58); Haut-Fiumorbo (Salis l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Cima della Mufrella, rochers à 1500-1700 m., 12 juill.; Capo Bianco, 2500 m. (un échantillon rabougri sans fleurs ni fruits dans une fissure de rocher au sommet), 7 août; col de Bocca Valle Bonna, vernaies à 1700-1900 m., 31 juill. fr.!; rochers en face des bergeries de Grotello, sur la rive droite de la haute Restonica, 1600-1700 m., 5 août! (sans fl. ni fr.); rochers au bord du lac Melo, 1900 m., 4 août; vernaies sur le versant W. de la Pointe de Monte, 1700 m., 20 juill. fl. fr.!

1908. — Rochers du Monte Asto, 1500 m., 1 juill., jeunes fr.!; col de Tula, vernaies du versant de Tartagine, 1700 m., 4 juill. jeunes fr.!

1910. — Vernaies entre le Monte Grosso de Bastelica et la Foce d'Astra, 1700 m., 30 juill. fl.!; Punta della Capella d'Isolaccio, rochers à l'ubac, 1950 m., 30 juill. fl.!; Punta del Fornello, rochers, 1700 m., 25 juill. fl.!

1911. — Fourches de Bavella, rochers du versant N., 1400-1550 m., 13 juill., jeunes fr. !; Calancha Murata, rochers à l'ubac, 1400-1460 m., 11 juill., jeunes fr. !

Se distingue de la sous-esp. eu-aucuparia Briq. (= S. aucuparia L., sensu stricto) et en particulier de la var. glabrata Wimm. et Grab. [Fl. Schles. II, 1, 21 (1821); C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 673; Asch. et Graeb. Syn. VI, 2, 88 = S. glabra Gil. Fl. lithuan. II, 233 (1781) = S. aucuparia var. alpestris Wimm. Fl. Schles. 127 (1841) = S. aucuparia var. alpina Blytt Om. veg. 174 (1869) = S. aucuparia var. subcalva Schur in Verh. Siebenb. Ver. Brünn XV, 2, 200 (1877) = S. aucuparia var. typica Beck Fl. Nied.-Österr. 708 (1892) = S. aucuparia var. glabra Burn. Fl. Alp. mar. III, 168 (1899) = S. aucuparia var. glaberrima Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 18 (1901)] — par les feuilles à folioles elliptiques, plus courtes (env. 2-3 fois plus longues que larges), à dents marginales plus fortes, plus dressées, tendant fortement au dédoublement, les fruits mûrs ovoïdes et plus volumineux.

Cette sous-espèce remplace en Corse le S. aucuparia subsp. eu-aucuparia du continent, comme elle le fait en Sicile. Sa découverte remonte à 1834, date à laquelle Salis l'a signalée pour la première fois en Corse sous le nom de S. aucuparia; elle a été confondue ensuite par plusieurs

observateurs et par nous-même avec le *S. aucuparia* var. *glabrata*. C'est à MM. Rouy et Camus que revient le mérite d'avoir les premiers identifié le Sorbier corse avec le type sicilien, d'après les échantillons de Kralik et de Burnouf.

En ce qui concerne la valeur systématique du *S. praemorsa* Nym., nous partageons la manière de voir de M. Fritsch. Il s'agit évidemment là d'un groupe, à aire corse et sicilienne, dont la valeur est supérieure à celle de la var. *glabrata*, cette dernière étant une race montagnarde assez bien caractérisée de la sous-esp. *eu-aucuparia*. On ne saurait toutefois la séparer spécifiquement, certains échantillons à folioles plus allongées (par ex. à la Punta della Capella!) se rapprochant manifestement de la var. *glabrata*. Il paraît dès lors rationnel de lui attribuer un rang subspécifique.

## ERIOBOTRYA Lindl.

E. japonica Lindl. in *Trans. linn. soc.* XIII, 102 (1821); C. K. Schneid. *Handb. Laubholzk.* I, 711; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 55 = *Mespilus japonica* Thunb. *Fl. jap.* 206 (1784).

Fréquemment cultivé dans les jardins de l'étage inférieur et parfois subspontané dans les haies du voisinage.

# MESPILUS .L., emend.

M. germanica L. Sp. ed. 1, 630 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 567; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 2; Coste Fl. Fr. II, 65; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 764; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 12.

Cultivé çà et là dans les jardins des étages inférieur et montagnard, très rarement subspontané dans les haies du voisinage.

#### CRATAEGUS L. emend.

**C. Oxyacantha** L. Sp. ed. 1, 477 (1753); Koch Syn. ed. 2, 258; Gr. et Godr. Fl. Fr. I; 567; Dipp. Handb. Laubholzk. III, 456; Burn. Fl. Alp. mar. III, 160; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 471; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 780  $\rightleftharpoons$  Mespilus Oxyacantha Crantz Stirp. austr. ed. 2, I, 82 (1769); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 25  $\rightleftharpoons$  C. oxyacanthoides Thuill. Fl. Paris éd. 2, 245 (1798); Coste Fl. Fr. II, 66  $\rightleftharpoons$  Mespilus oxyacanthoides DC. Fl. fr. IV, 433 (1805).

Espèce indiquée en Corse déjà par Burmann (Fl. Cors. 222) d'après Valle, puis par Salis et ençore tout récemment par M. Boyer (Fl. Sud Corse 52) par confus on avec le C. monogyna; voy. l'espèce suivante.

855. **C. monogyna** Jacq. Fl. austr. III, 50, t. 292, f. 1 (4775); Koch Syn. ed. 2, 259; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 567; Coste Fl. Fr. II, 66; C. K.

Schneid. Handb. Laubholzk. I, 783) = Mespilus monogyna All. Fl. ped. II, 141 (1785); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 27 = C. Oxyacantha Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53 (1834); non L. nec Jacq. = Mespilus Oxyacantha Moris Fl. sard. I, 42 (1837); non Crantz = C. Oxyacantha subsp. monogyna Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 5 (1901).

Hab. — Garigues, haies et maquis des étages inférieur et montagnard, 1-1400 m. Mars-avril. 5. Répandu et abondant dans l'île entière.

Nous n'avons pas vu de Corse (ni de Sardaigne) le *C. Oxyacantha* L. (sensu stricto) à deux styles et deux noyaux, ceux ci avec 2 sillons internes profonds, et enveloppés par une zone entièrement charnue (*C. monogyna*: 1 style et 1 noyau, exceptionnellement 2 sur des fleurs isolées, les noyaux avec 2 sillons internes faibles, séparés de la couche charnue du fruit par une zone plus résistante). — Espèce polymorphe dont les races suivantes ont été jusqu'à présent étudiées en Corse:

†† a. Var. Foucaudii Briq. = C. monogyna var. microphylla Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 178 (1898) p. p.; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 6 p. p. — Exsicc. Soc. Rochel. n. 4250!

Hab. — Caporalino (Fouc. et Sim. op. cit. et exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1907. — Maquis du vallon de Canalli, 50 m., calc., 6 mai fl.!

Frutex mediocris vel elatus, valide longiuscule spinosus. Folia heteromorpha, mediocria, firmula, supra atroviridia, subtus pallidius virentia vel glaucescentia, glabra; basilaria cujusque rami minora, integra vel subintegra, obovato-elliptica, superficie  $0.7-1.5 \times 0.3-0.8$  cm., superiora majora superficie ambitu  $2-2.5 \times 1-2$  cm., obovato-obcuneata, parum profunde et tantum ultra medium 3-5lobata, lobis amplis subparallelis vel parum divergentibus. Pedicelli glabri. Flores albi vel ex albo roseoli, sat magni, diametro corollae ad 1.5 cm. Fructus glaber, mediocris vel parvulus sect. long.  $5-6 \times 4-5$  mm.

MM. Foucaud et Simon ont donné de leur C. monogyna var. microphylla une description insuffisante qui s'applique mieux à la race suivante, qu'à celle ci-dessus décrite dont ils ont distribué des échantillons fructifères; il semble donc que ces auteurs ont compris sous le même nom les var. Foucaudii, heterophylla et peut-être même Inzengae. Ces formes sont d'ailleurs différentes du C. microphylla Gandog. [in Bull. soc. bot. Fr. XVIII, 451 (1871)]. Ce dernier est absolument énigmatique: l'auteur n'en a jamais observé ni les fleurs, ni les fruits; les feuilles en sont finement pubescentes, divisées en 3-7 lobes aigus finement dentés en scie; le reste de la description s'applique à des individus qui ont été broutés et dont l'apparence a été modifiée en conséquence. Ce n'est pas non plus le C. monogyna var. microphylla Uechtr. [ex Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 33 (1906)] rapporté par ces derniers auteurs au C. brevispina Kunze. — La var. Foucaudii est caractérisée par l'hétérophyllie très marquée, et

se distingue par les feuilles apicales des rameaux peu profondément incisées rappelant beaucoup les formes normales du *C. Oxyacantha*; elles sont relativement peu mycrophylles.

†† β. Var. heterophylla Dippel Handb. Laubholzk. III, 458 (1893) = C. heterophyllus Flügge in Ann. mus. hist. nat. XII, 423, tab. 38 (1808) = Mespilus heterophylla Poir. Encycl. méth. Suppl. IV, 68 (1816) = Mespilus monogyna var. heterophylla Wenzig in Linnaea XXXVIII, 160 (1874); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 34 = C. monogyna var. microphylla Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 178 (1898) p. p.; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 6 (1901) p. p. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 206!

Hab. — C'est là la race la plus fréquente en Corse. Nous mentionnons ici les localités données par nos prédécesseurs pour le C. monogyna sans distinction de variété. Env. de Bastia, jusque sur les cimes du Cap Corse (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53); vallée du Fiumalto (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV); rochers de Caporalino (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142 et 178; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 125); forêt d'Aitone (Briq. Spic. 33 et Burn. exsicc. cit.); bergeries de Cussole (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 361); forêt de Marmano (Rotgès in litt.); Bonifacio (Req. Cat. 11; Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: maquis entre Luri et la Marine de Luri, 20m., 27 avril fl. — Montagne de Pedana, chênaie, calc., 500 m., 14 mai fl.!; maquis à Ostriconi, 20 avril fl.!; maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!

1911. - Pont de Scopamène près Aullène, maquis, 700 m., 22 juill. fr.!

Proles ut praecedens valde heterophylla, foliis, pedicellis fructibusque similiter glabris, floribus habita ratione magnis, sed differt foliis apicalibus ramorum sat magnis (superficie circ. 2-3 × 1,8-3 cm.) omnibus vel pluribus 5pinnatilobis, lobis valde patulis, sinibus (praesertim inferioribus) valde profundis separatis, limbo ambitu late obcuneiformi vel fere subtruncato.

La var. heterophylla est très répandue dans la bassin de la Méditerranée: nous l'avons vue d'Espagne! de Provence! de Sicile! d'Italie! du Monténégro! et de la Grèce! Elle a été souvent distribuée sous le nom de C. brevispina Kunze. Ce dernier est une variété voisine [C. monogyna var. brevispina Dipp. Handb. Laubholzk. III, 459 (1893) = C. brevispina Kunze in Flora XXIX, 737 (1846)] à feuilles ciliées sur les marges et pubescentes à la base des nervures (entièrement glabres où parfois faiblement ciliolées dans la région basilaire des marges dans la var. heterophylla). MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 232) l'ont placée à tort parmi les races homéophylles: tous les échantillons que nous en avons vus étaient nettement hétérophylles.

 $+\uparrow \gamma$ . Var. Inzengae <sup>1</sup> Briq. = Mespilus Insegnae Tineo ap. Guss. Fl. sic. syn. II, 830 (1844) = C. Insegnae Bert. Fl. it. VII, 629 (1847); Lo Jacono Fl. sic. I, 2, 204 (1891) = C. Oxyacantha var. Inzengae Fiori et Paol. Fl. anal. It. I, 596 (1898) = Mespilus monogyna var. Inzengae Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 34 (1906). - Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 205!

Hab. — Garigues rocheuses, maquis clairs, surtout sur le calcaire. Montagne de Caporalino (Briq. Spic. 33 et Burn. exsicc. cit., subvar. lucidula); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Monte S. Angelo de S<sup>t</sup> Florent, garigues, calc., 200 m., 24 avril fl. (subv. *glaucophylla*)!; Monte Silla Morta, maquis clairs, 100 m., 23 avril fl. (subv. *glaucophylla*)! — Montée de Pietralba au col de Tenda, garigues, 1000 m., 15 mai fl. (subv. *glaucophylla*)!; montagne de Caporalino, rocailles, calc., 400-650 m., 11 mai fl.!

1911. — Vallée d'Asinao, garigues, 1000 m., 24 juill. fr. (subv. glauco-phylla)!

Frutex saepius humilis, dense spinosus, valde heterophyllus. Folia parva vel minima, dura, glabra, utrinque viridia (subvar. lucidula Briq.); vel subtus pallida glaucescentia (subvar. glaucophylla Briq.); ea circa basem ramorum breviorum sita integra, subintegra vel superficialiter apice inciso-dentata, superficie  $1-1.5 \times 0.5$ -0.7 cm.; caetera apicalia superficie  $2 \times 1.5$  cm., profunde trifida vel 5pinnatifida, segmentis brevibus latis, nunc obtusis apiculatis subintegris, medio quidem nonnunquam retuso (f. subintegriloba), nunc subacutis dentatis vel flabellato-incisis (f. incisiloba). Pedunculi glabri vel parce puberuli. Flores parvi; corolla diam. vix ultra 1 cm. Fructus parvus, sectione longitudinali  $5 \times 3$  mm., parce puberulus, demum glaber.

Cette race, miniature de la var. heterophylla, se trouve en Corse, en Sardaigne! et en Sicile! Elle a été souvent confondue avec la var. heterophylla, à laquelle la relient d'ailleurs d'incontestables formes de passage. Les échantillons distribués par Rigo sous le nom de C. Insegnae (env. de Torri et promontoire de S. Vigilio au bord du lac de Garde) et par Lo Jacono (Pl. sic. rar. n. 540, Bosco di Montaspro) appartiennent à la var. heterophylla. Ce dernier auteur a d'ailleurs aussi distribué la var. Inzengae (Pl. sic. rar. n. 540 p. p.: Madonies, Bosco del Comune, forme à lobes foliaires subentiers; id. sans nº: Nébrodes: Montaspro, forme à lobes foliaires en partie flabellato-incisés).

+ d. Var. insularis Briq., var. nov.

Hab. — Comme la race précédente, dans les localités suivantes:

1906. — Rochers calcaires au col de S. Colombano, 650 m., 10 juill. fr.!

<sup>1</sup> Gussone et Bertoloni ont écrit *Insegnae*; MM. Fiori et Paoletti et MM. Ascherson et Graebner ont corrigé en *Inzengae*, la dédicace ayant été faite à Giuseppe Inzenga. De toute manière, la dernière des graphies doit être conservée pour cette variété, parce qu'établie à l'occasion d'un changement de rang hiérarchique (Règl. nomencl. art. 49).

171

maquis du vallon d'Ellerato, entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., 14 juill. fr.!; pentes rocailleuses autour d'Asco, 30 juill. fr.!

Frutex mediocris, armatissimus, spinis validis acerosis. Folia homomorpha vel fere homomorpha, omnia minima, glabra, supra viridia nunc nitidula, subtus pallida vel glauca, profunde triloba vel 5pinnatifida, segmentis parvis ovatis acutato-apiculatis integris vel parce versus apicem inciso-dentatis, ambitu superficie  $1-1.5 \times 1-1.5$  cm. Inflorescentiae rami glabri vel subglabri. Fructus parvus sect. long. circ.  $6 \times 4-5$  mm.

Race d'apparence assez semblable à la précédente, très microphylle, mais à hétérophyllie très peu marquée ou nulle et à fruits plus petits.

C. Crus galli L. Sp. ed. 1, 476 (1753); C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 796 = Mespilus Crus galli Duroi Harbk. Baumz. I, 193 (1771); Asch. et Graeb. Syn. VI, 2, 19.

Espèce de l'Amérique boréale atlantique, cultivée dans quelques jardins de l'étage inférieur et parfois subspontanée dans les haies du voisinage (par ex. à Sagone, leg. M<sup>me</sup> Spencer, 19 mai 1905 fl., ex Rotgès in litt.).

### PYRACANTHA Roem.

P. coccinea Roem. Syn. mon. III, 104 et 209 (1847); Kæhne Deutsch. Dendrol. 227; C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 762 = Mespilus Pyracantha L. Sp. ed. 1, 478 (1753) = Crataegus Pyracantha Medik. Gesch. der Bot. 84 (1793); Pers. Syn. II, 37 = Cotoneaster Pyracantha Spach Hist. vég. phan. II, 73 (1834); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 568; Burn. Fl. Alp. mar. III, 161; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 8; Coste Fl. Fr. II, 67 = Pyracantha pyracantha Asch. et Graebn. Syn. II, 2, 11 (1906).

Cultivé çà et là dans l'étage inférieur et parfois échappé dans les haies, le buisson-ardent n'est à notre connaissance nulle part spontané en Corse.

## AMELANCHIER Medik.

856. A. ovalis Medik. Gesch. der Bot. 79 (1793); Beck Fl. Nied.Öst. 707; non Borkh. (1803), nec Lindl. (1822), nec Hook. (1833) =
Mespilus Amelanchier L. Sp. ed. 1, 478 (1753) = Crataegus rotundifolia
Lamk Encycl. méth. I, 83 (1783) = A. vulgaris Mænch Meth. 682 (1794);
Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 575; Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 28; Coste Fl. Fr.
II, 73 = Aronia rotundifolia Pers. Syn. II, 39 (1807) = Amelanchier
rotundifolia K. Koch Dendrol. I, 178 (1869); C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 178 = A. Amelanchier Karst. Deutschl. Fl. 784 (1880); Asch.
et Graebn. Syn. VI, 2, 50.

La combinaison de noms créée par Lamarck en 1783 (Crataegus rotundifolia) étant contraire aux Règles de la nomencl. bot. art. 48, est mort-née. Le nom imposé à cette espèce, à l'intérieur du genre Amelanchier, par Medikus en 1793 doit donc être admis, puisqu'il n'existait pas d'épithète spécifique publiée antérieurement sous une forme valable à conserver obligatoirement (Règles éd. 2, art. 56). Le nom de Medikus a été rejeté par M. Burnat, et après lui par plusieurs auteurs, parce que l'Index kewensis (I, 105) attribue l'A. ovalis Medik. comme synonyme à l'A. canadensis Medik. (Mespilus canadensis L.). Mais cette interprétation de l'Index kewensis ne résiste pas à l'examen des textes: elle est simplement due à une confusion avec les A. ovalis Borkh.. A. ovalis Lindl. et A. ovalis Hook., qui appartiennent à des espèces américaines différentes. — En Corse seulement la race suivante:

†† Var. rhamnoides Briq. = A. vulgaris proles A. rhamnoides Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 67 (1909, gallice non rite descripta) = A. vulgaris var. rhamnoides Rouy Fl. Fr. XII, 472 (1910, même observ.).

Hab. — Rochers des étages subalpin et alpin, 1300-2300 m. Juinjuill. 5. Répandue à partir des massifs de Tende et du S. Pietro jusqu'aux montagnes de Zonza. Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXX); Monte Cinto (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 126); Paglia Orba près du col de Foggiale (Lit. l. c.); Monte « Pertusato » (probablement le Capo Tafonato actuel, Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 160); Campotile (Req. Cat. 14); forêt de Tavignano au-dessus de Corté (Mars. Cat. 58); Monte Rotondo, en particulier au-dessus des bergeries de Timozzo (Mars. l. c.; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVI); Monte d'Oro (Lit. l. c.); Pointe de Grado (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII); vers la tête des ravins entre le Bronco et la Sellola, aux env. de Bocognano (Revel. in Bor. Not. III, 4; Mars. l. c.); forêt de Marmano (Rotgès in litt.); montagnes de Bastelica (Revel. in Bor. Not. III, 4); et localités ci-dessous.

1906. — Monte Traunato, couloirs en descendant sur le vallon de Terrigola, 2000 m., 31 juill. fr.!; rochers en montant des bergeries de Manica au Monte Cinto, 1900 m., 29 juill. fr.!; rochers du Capo al Chiostro, 2000 m., 3 août fr.!; pentes rocheuses en face des bergeries de Grotello, sur la rive droite de la haute Restonica, 1500-1700 m., 3, 4, 5 août fr.!

1908. — Rochers du Monte Asto, 1500 m., 1 juill. fr.!; vallée sup. du Tavignano, rochers, 1500 m., 26 juin fr.!; col de Ciarnente, rochers, 1500 m., 27 juin fr.!

1910. — Punta della Capella d'Isolaccio, rochers à l'ubac, 1900—2000 m., 30 juill. fl. et jeunes fr.!; Punta del Fornello, rochers, 1700 m., 25 juill. fr.!

1911. — Fourches de Bavella, rochers, 1400-1550 m., 13 juill. fr.; Calancha Murata, rochers, 1300-1460 m., 11 juill. fr.!; Monte Calva, rochers à l'ubac, 1300 m., 10 juill. fr.!

Frutex humilis, 15-50 cm. altus, caule tortuoso, depresso, griseobrunneo, ramis virgatis, indumento floccoso detersili demum deficiente. Folia ovato-elliptica, mediocria vel parvula, apice truncato-rotundata, basi subcordata, petiolo tenui quam lamina bis breviori praeditu, a basi vel fere a basi usque ad apicem valide serrata, dentibus erectiusculis, crebris, extus convexis vel duplicatis, culminibus prorsus versis, firmula, nervorum rete superne in siccitate prominulo, supra atroviridia glabra, subtus pallide virentia, demum (nervo medio saepe excepto) omnino decalvata, superficie laminae ad  $2.5 \times 2$  cm. Inflorescentia 2-6flora, pedicellis urceolis sepalisque mox valde calvatis, sepalis subulatis. Styli 5 bases vel fundamenta insertionis staminum vix excedentes.

C'est avec raison que M. de Litardière a distingué la forme corse de l'A. ovalis, laquelle constitue une intéressante race insulaire facilement reconnaissable au port réduit, aux feuilles petites, dures et à serrature bien plus accentuée que dans les formes habituelles de l'Europe centrale. — L'étude détaillée des races méditerranéennes de l'A. ovalis mériterait certainement, comme l'ont déjà dit MM. Schneider, Ascherson et Graebner, d'être entreprise. D'après ce que nous avons pu voir, la var. rhamnoides est apparentée avec la var. genuina Briq. [= A. vulgaris var. genuina Rouy et Cam. Fl. Fr. VII, 28 (1901)] à laquelle elle tend par certaines formes à feuilles plus étroites et à serrature moins profonde. On trouve aux Baléares (Altos de Moncabrer près Alcoy, leg. Burnat 18 juin 1881!) une race différente : var. balearica Briq. ', microphylle, naine et à rameaux aussi tortueux et couchés, mais à feuilles régulièrement rétuses au sommet, subentières dans leur partie inférieure, finement créneléesdentées, à dents plus marquées sur les deux lobules qui flanquent l'échancrure, à pédoncules courts, tardivement calvescents, à fleurs plus petites. Quant à l'Amelanchier de Sicile, décrit par Gussone sous le nom de Pyrus nebrodensis Guss. [Fl. sic. prodr. I, 569 (1827)] et qui a été plus tard rattaché à l'A. ovalis par Gussone lui-même [Pyrus Amelanchier var. b et var. c floccosa Guss. Fl. sic. syn. I, 559 (1842)  $\equiv$  Amelanchier vulgaris var. floccosa Lo Jacono Fl. sic. I, 2, 208 (1891)], c'est certainement un synonyme de l'A. cretica DC. ! [Prodr. II, 632 (1825)  $\equiv$  Pyrus cretica Willd. Sp. II, 1015 (1800)]. Ce dernier nous paraît spécifiquement distinct de l'A. ovalis, non seulement par les caractères foliaires indiqués par les auteurs, et qui lui donnent en effet un port spécial, mais surtout par les sépales élargis à la base et densément blanc-tomenteux en dehors, à tomentum persistant, ainsi que par un caractère sur lequel M.Schneider (Handb. Laubholzk. I, 733) a attiré l'attention, savoir les styles dépassant de la moitié de leur longueur le plan d'insertion des filets staminaux. Nous n'avons pas vu

<sup>1</sup> Fruticulus pumilus, trunco depresso tortuoso-ramoso, cortice cinereo-brunneo, ramis brevibus calvescentibus. Folia parva vel minima, retuso-rotundata, mox decalvata, firmula, superne atro-viridia, subtus pallide virentia, inferne subintegra, superne sensim magis crenulato-denticulata, superficie ad 2 × 2 cm. Pedicelli breves diu floccosi, demum calvescentes ad 1,3 cm. longi. Urceoli parvuli, ut et sepala subulata mox decalvati.

l'Amelanchier de Sardaigne, mais, d'après la description qu'en a donné Moris (Fl. sard. II, 45), il appartient probablement à la var. rhamnoides...

# RUBUS L.

† 857. **R. tomentosus** Borkh. in Roem. New. Mag. f. Bot. I, 2 (1794); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 544; Focke Syn. Rub. Germ. 226; Boulay in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 75; Coste Fl. Fr. II, 38; Focke in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 496; Sudre Rub. Eur. 98. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 211!

Hab. — Forêts, clairières rocheuses des étages montagnard et subalpin, rarement dans l'étage inférieur. Juin-juill. 5. Probablement très répandu, mais peu observé. Montagnes de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 51); au-dessus du Pont du Golo (Salis l. c.); env. de Corté (Req. *Cat.* 18); forêt de Vizzavona (Briq. *Spic.* 33 et Burn. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1910. — Versant N. du col de Verde, lisière des hêtraies, 1100 m., 31 juill. fl.!

1911. — Punta del Pinsalone, lisière des maquis, 800 m., 10 juill. fl.; montagne de Cagna: col de Fontanella, lisière de la sapinaie, 1200-1300 m., 5 juill. fl.!

Nos échantillons appartiennent à la var. **glabratus** Godr. [Mon. Rub. Nancy 27 (1843) = R. tomentosus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 51 = R. Lloydianus Genev. Essai Rub. Maine-et-Loire 10 (1861) = R. tomentosus subsp. Lloydianus Sudre Rub. Eur. 99 (1910)] à turion glabrescent,  $\pm$  glanduleux, à feuilles vertes et  $\pm$  luisantes, glabres ou subglabres à la page supérieure, à inflorescence hirsute, subéglanduleuse.

 $857 \times 858$ . **R. albidus** Merc. in Reut. Cat. pl. vasc. Genève éd. 2, 288 (1864); Focke in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 497; Schmidely Ronces bass. Léman 27 = R. collinus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 545 (1845), quoad pl. cors.), an et DC.? = R. tomentosus  $\times$  ulmifolius.

Hab. — Haies, lisière des bois et maquis, garigues surtout de l'étage montagnard. Mai-juill. 5. Vivario (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 245); Ajaccio (ex Gr. et Godr. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX); et localités ci-dessous.

1906. — Entre Tralonca et Santa Lucia di Mercurio, lisière des maquis, 700-800 m., 30 juill. fr. en partie avortés! (R. subvillosus Sudre ex ipso); montagne de Pietralba, rocailles et chênaie, 500 m., 30 juin fr. avortés! (R. pulverulentus Sudre et R. tomentellifolius Sudre ex ipso); Punta del

ROSACEAE 175.

Pinsalone près Zonza, lisière des maquis, 800 m., 10 juill. fr. avortés! (R. tomentellifolius Sudre ex ipso).

Hybrides ayant le port du R. ulmifolius, présentant des poils étoilés  $\pm$  nombreux à la page supérieure des folioles, oscillant par tous les caractères entre les deux espèces voisines. Les R. subvillosus Sudre [Rub. Pyr. 127 (1901) et Rub. Eur. 96], R. tomentellifolius Sudre [Rub. Pyr. 98 (1901) et Rub. Eur. 99] et R. pulverulentus Sudre [in Bull. assoc. pyr. in 243 (1899), Rub. Pyr. 61 et 113, et Rub. Eur. 75] appartiennent à cette innombrable série de formes dont Boulay (in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 79-82) a déjà donné une longue liste.

† 858. **R. ulmifolius** Schott in *Isis*, ann. 1818, 821; Focke *Syn*. *Rub*. *Germ*. 177; Boulay in Rouy et Cam. *Fl*. *Fr*. VI, 60; Coste *Fl*. *Fr*. II, 38; Focke in Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 1, 501; Sudre *Rub*. *Eur*. 69; Schmidely *Ronces Léman* 15 = *R*. *discolor* Weihe et Nees *Rub*. *Germ*. 46 (1825) p. p. — En Corse jusqu'ici seulement la sous-espèce suivante:

† Subsp. rusticanus Focke in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 60 (1902); Schmidely Ronces Léman 15 = R. fruticosus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 51 = R. rusticanus Merc. in Reut. Cat. pl. vasc. Genève éd. 2, 279 (1861) = R. ulmifolius forme R. rusticanus Boulay in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 60. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 207!, 208!, 209! et 210!

Hab. — Haies, maquis, lisières des bois, 1-1500 m. Juin-juill. 5. Répandue et abondante dans l'île entière.

1906. — Cap Corse: maquis entre les cols de Cappiaja et de la Serra, 300 m., 7 juill. fl.! (*R. anisodon* Sudre ex ipso). — Bords des chemins près de Sermano (769 m., 28 juill. fl.! (*R. anisodon* Sudre ex ipso).

Turion anguleux ou canaliculé, pruineux. Feuilles 5foliolées, glabres ou presque glabres à la page supérieure, densément blanches-tomenteuses à la page inférieure. Axe de l'inflorescence robuste à aiguillons larges à la base, en partie crochus, couvert ainsi que les pédoncules d'un indument tomenteux blanc et apprimé. Pétales roses. — On a relevé en Corse, parmi les innombrables modifications de cette sous-espèce, les variétés suivantes:

††  $\alpha$ . Var. anisodon Schmidely Ronces Léman 16 (1911) = R. anisodon Sudre Rub. Pyr. 194 (1903) = R. ulmifolius subsp. anisodon Sudre Rub. Eur. 71 (1908). — Turion anguleux. Feuilles à pétioles pourvus de petits aiguillons crochus, à foliole terminale ovée ou elliptique-obovée, courte, entière à la base, acuminée au sommet, inégalement dentée, longuement pétiolulée. — A été récoltée, outre les localités citées ci-dessus, aux env. de Cargèse (Briq. Spic. 33 et Burn. exsicc. n. 207), entre Vico et Sagone-

(Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 210), puis entre Ajaccio et la Tour Parata (Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 209). Ces derniers échant. sont rapportés par M. Sudre au R. anisodon var. Bastardianus Sudre (Rub. Pyr. l. c. = R. Bastardianus Genev. Ess. monogr. 229 (1869), une modification à aiguillons plus rares et à inflorescence subinerme.

††  $\beta$ . Var. Weiheanus Boulay in Rouy et Cam. Fl.~Fr. VI, 61 (1900); Schmidely  $Ronces~L\acute{e}man~16~(1911) = R.$  Weiheanus Rip. in Genev. Ess. monogr.~253~(1869) = R. subtruncatus~var. Weiheanus Sudre Rub. Pyr. 193 (1903) = R. ulmifolius~subsp. subtruncatus~var. Weiheanus Sudre Rub. Eur. 70 (1908). — Turion  $\pm$  canaliculé. Feuilles à pétiole pourvu d'aiguillons crochus, à foliole terminale largement ovée-anguleuse, tronquée-cuspidée au sommet, doublement et irrégulièrement dentée presque jusqu'à la base, longuement pétiolulée. — A été récoltée près de la station de Biguglia (Briq. Spic. 33 et Burn. exsicc. n. 208).

Requien a distribué des environs d'Ajaccio (sub: Rubus flore pleno) une variation à fleur pleine du R. ulmifolius [R. bellidiflorus K. Koch Dendrol. I, 292 (1869); R. ulmifolius var. bellidiflorus Focke in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenf. III, 3, 31 (1888)], évidemment échappée de culture. D'autres formes spontanées de cette espèce polymorphe se retrouveront sûrement en Corse, mais les travaux des amateurs de ronces resteront toujours fort limités en Corse par suite de l'absence du R. caesius et des ronces silvatiques glanduleuses du continent.

†† 859. **R. idaeus** L. Sp. ed. 1, 492 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 551; Focke Syn. Rub. Germ. 97; Boulay in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 33; Coste Fl. Fr. II, 33; Focke in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 444.

Hab. — Forêts des étages montagnard et subalpin, 1000-1500 m. Juin-juill. 5. Rare. Abondant dans la forêt de Marmano, autour du col de Verde (Lit. *Voy*. I, 15; Rotgès in litt.). A été signalé à M. Rotgès comme croissant aussi dans le Niolo. — Cultivé aussi dans les jardins.

#### FRAGARIA L.

860. **F. vesca** L. *Sp.* ed. 1, 494 (1753) emend. Gouan *Hort. monsp.* 247 (1762); Koch *Syn.* ed. 2, 234; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 535; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 167; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 649; Coste *Fl. Fr.* II, 27; Solms-Laub. in *Bot. Zeit.* LXV, I, 47-50. — En Corse la race suivante:

+ Var. corsica Briq., var. nov.

Hab. — Bois des étages montagnard et subalpin, descendant rarement dans l'étage inférieur. Avril-mai. 7. Probablement très répandue, mais dispersion à préciser. Commune au-dessus de Bastia et s'éle-

ROSACEAE ' 177

vant aux cimes du Cap Corse (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 52); col de Teghime (Pœverlein); forêt d'Aitone (Mars. *Cat.* 56; R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 67; Lit. *Voy.* II, 14); vallée de la Restonica (Thellung in litt.); forêt de Vizzavona (Mars. *Cat.* 56, et nombreux autres observateurs); forêts de Sorba et de Marmano (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.

1906. — Forêt d'Asco, 29 juill. fr.

1907. — Cap Corse: châtaigneraies entre Spergane et Luri, 400 m., 26 avril fl.

1911. — Monte Calva, versant W., berges ombragées d'un torrent, 1000 m., 10 juill. fl., jeunes fr.!; Punta della Vacca Morta, pineraies, 1200 m., 9 juill. jeunes fr.!

Herba debilis, 5-45 cm. alta. Caulis gracilis, praesertim basi patule tenuiter pubescens. Stolones tenues, saepius valde elongati, normaliter sympodiales. Foliorum petiolus patule tenuiter pubescens, foliolis ellipticis, medio breviter petiolulato, lateralibus sessilibus vel subsessilibus, tenuibus, supra laete virentibus parce adpresse et breviter pubescentibus, subtus pallide virentibus, juvenilibus densius adpresse sericeo-pubescentibus, sed pilis mox inter nervos caducis, ad nervos praesertim medio lateralibusque inferioribus diu persistentibus sed parum sericeo-densis, profunde grosse inciso-serratis, dentibus extus convexis, intus convexiusculis, apice ogivali-acutis vel ogivali-obtusis. Pedunculi tenues, pilis adpresso-adscendentibus praediti. Flores parvi ex speciminibus nostris hermaphroditi; sepala subaequalia post anthesin patula, demum reflexa, parva. Petala obovata, parva, superficie circ.  $4 \times 3$ -4 mm., alba (f. vulgata Briq.) vel rarius rosea (f. Mairei Briq.). Receptaculum forma aliq. varians sed semper parvum 3-8 mm. altum.

Dès notre premier voyage en Corse, en 1900, nous avions été frappé par la petitesse régulière des fraises vendues par les enfants de Vizzavona et aussi par le fait de leur goût plus fade que celui des formes montagnardes, même à petit réceptacle, du continent. Les observations faites dans la suite nous ont montré que ces caractères allaient de pair avec un port plus grêle, des folioles plus profondément incisées, encore que généralement plus petites, plus minces, bien plus glabrescentes à la face inférieure et des fleurs régulièrement plus petites. Il y a certainement là une race insulaire qui mérite 'd'être distinguée, et dont l'apparence générale reste constante malgré les variations secondaires que l'on peut relever d'un individu ou d'une colonie à l'autre. Il est intéressant de remarquer que la var. corsica offre aussi une variation à pétales roses (f. Mairei Briq.) découverte en abondance par M. René Maire [in Rouy Rev. bot. syst. II, (1904)] dans la forêt d'Aitone. Cette forme est parallèle à la forme à pétales roses de la var. silvestris L. [Sp. ed. 1, 494 (1753) emend. Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 650 (1904)] du continent [f. rosea Asch. et Graebn. op. cit. 651 (1904) = F. roseiflora Boulay in Bull. soc. bot. Fr. XVIII, 92 (1871) = F. vesca var. rosea Rostrup in Lange Handb. Dansk.

Fl. ed. 4,810 (1888) = F. vesca var. roseiflora Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 167 (1900)].

 $\times$  F. Ananassa Duch. Hist. nat. frais. 190 (1760) = F. grandiflora Ehrh. Beitr. VII, 25 (1792); Koch Syn. ed. 2, 235; Focke Pflanzenmischl. 126; Asch. et Graeb. Syn. VI, 1, 659; Solms-Laubach in Bot. Zeit. LXV, I, 69-74 = F. chiloensis  $\times$  virginiana.

1907. — Corté, lisière des maquis, 400 m., 11 mai fl.!

Ce fraisier est évidemment, dans la localité indiquée, échappé des jardins de Corté, où il est cultivé ainsi que dans la plupart des jardins de l'étage inférieur et montagnard. Il est facilement reconnaissable aux tiges et pédicelles couverts de poils ascendants, les folioles très grandes, pétiolulées (la médiane longuement), toutes presque glabres à la face supérieure, les fleurs très grandes, les exosépales et sépales très développés, les fruits volumineux quand ils n'avortent pas.

# POTENTILLA L. emend.

861. **P. crassinervia** Viv. App. fl. cors. prodr. 2 (1825); Mut. Fl. fr. I, 140 (incl. var. b); Moris Fl. sard. II, 22, tab. 72, fig. 2; Bert. Fl. it. V, 259; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 524; Lehm. Rev. Potent. 137; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 224; Coste Fl. Fr. II, 18; Wolf Mon. Potent. 102 = P. glaucescens Willd. in Mag. naturf. Fr. Berl. VII, 289 (1813) p. p. = P. glauca Moris Stirp. sard. elench. I, 18 (1827) = P. corsica Sieb. ex Lehm. Rev. Potent. 138 (1856).

Hab. — Rochers des étages subalpin et alpin, descendant exceptionnellement dans les vallées de l'étage montagnard, (900-)1200-2500 m. Calcifuge. Juin-août suivant l'altitude. 4. Répandu des hautes cimes du Cap Corse, jusqu'à la montagne de Cagna.

Le *P. crassinervia* est une des espèces rupicoles les plus belles et les plus caractéristiques de la flore des montagnes de la Corse. Elle se retrouve en Sardaigne, mais y est fort rare. Les affinités les plus proches du *P. crassinervia* sont avec le *P. nivalis* Lap. (calcicole, au moins très préférent) des Alpes occidentales et des Pyrénées, dont il se distingue facilement par les feuilles à 5 folioles, plus fortement crénelées-dentées, l'épicalice à divisions linéaires sensiblement plus longues et les pétales plus longs que les sépales. Elle possède des filets staminaux glabres, contrairement au *P. caulescens* L. et espèces voisines qui les ont velus.

Bien que découvert aux environs de 1824 par Serafini et Soleirol, le P. crassinervia avait sans doute déjà été observé et récolté auparavant, puisque Willdenow en avait connaissance dès 1813. Doté d'un nom spécifique et d'une diagnose par Viviani en 1825, le P. crassinervia a été

bien compris de tous les auteurs, sauf de Duby qui l'a confondu avec le  $P.\ nivalis$ . Viviani avait (l. c.) décrit les pétales comme étant jaunes, tout en plaçant ce caractère en parenthèses. Moris  $(Stirp.\ Sard.\ I,\ 18)$  a dit : « Corolla albo-lutescens », puis  $(Fl.\ sard.\ II,\ 22$  « petala ochroleuca ». Salis (l. c.) a avec raison corrigé ses prédécesseurs : « Viviani qui erroneo dicit flores luteos ». Les pétales ont une tendance à jaunir par la dessiccation, ainsi que l'a fait observer Bertoloni  $(Fl.\ it.\ V,\ 260)$ , mais ils sont blancs sur le vif. — Trois variétés :

α. Var. genuina Briq. = P. crassinervia Viv., sensu stricto. — Exsicc.
 Sieber sub: P. corsica!; Kralik n. 573!; Mab. n. 227!; Reverch. ann.
 1878, n. 106!; Burn. ann. 1900, n. 132! et 370!

Hab. — De beaucoup la forme la plus répandue. Rare sur les hautes cimes du Cap Corse (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52), en particulier au Monte Stello (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIV); Monte Grosso (de Calvi) (Soleirol ex Mut. Fl. fr. I, 341 et Bert. Fl. it. V, 259; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 45); défilé de Santa Regina (Ellman et Jahandiez in litt.); Capo al Berdato (Lit. ibid. 77); Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 12 et Burn. exsicc. n. 132; Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIX); Niolo (Clément ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 524); en allant de Casamaccioli à la forêt de Ceresole (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 361); col de Cocavera (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 53); Punta Artica (Lit. ibid. 70); forêt de Melo dans la vallée de Tavignano (Bernard ap. Gr. et Godr. l. c.); col de Ciarnente (Mars. Cat. 55); gorges de la Restonica (Bernard ap. Gr. et Godr. 1. c.; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. LXXXV; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 78); Monte Rotondo (Soleirol ex Mut. Fl. fr. I, 341; Req. ex Bert. Fl. it. X, 499; Mouillefarine in Bull. soc. bot. Fr. XIII, 364; Mab. exsicc. cit.; Mars. l.c.; Lard. in Bull. trim. soc. bot. Lyon XI, 59; et nombreux autres observateurs); Monte d'Oro (Soleirol ex Mut. l. c.; Sieber exsicc. cit.; Kralik exsicc. cit.; Mars. Cat. 55; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 92); col de Vizzavona (Lit. Voy. I, 11); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 4; Reverch. exsicc. cit. et Soc. dauph. cit.; Briq. Rech. Corse 25 et Burn. exsicc. n. 370; Lit. Voy. II, 30 et 33); Monte Incudine (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 49); Coscione (Seraf. ap. Viv. App. 2 et Duby Bot. gail. 1009; Revel. in Bor. Not. II, 4); et localités ci-dessous.

1906. — Cima della Statoja, rochers à 2200 m., 26 juill. fl. !; rochers sur le versant S. du Mont Corona, 2000 m., 27 juill. fl. !; rochers entre le Capo

Ladroncello et le col d'Avartoli, 2000 m., 27 juill. fl.!; rochers de la Cima di Mufrella, 2000 m., 12 juill. (nondum fl.); Capo Bianco, rochers du versant d'Urcula, 2300 m., 7 août fl.!; col de Bocca Valle Bonna, rochers du versant N., 4900 m., 31 juill. fl.!; Paglia Orba, rochers du versant S., 2300 m., 9 août; Monte Rotondo, rochers du versant S., 2500 m., 6 août fl. (ad var. *viscosam* vergens)!; rochers du vallon de l'Anghione près de Vizzavona, 4200 m., 21 juill. fl.!

1908. -- Monte Asto, 1 juill. fl.; rochers du Monte Padro, 2200 m., 4 juill. fl.!; col de Ciarnente, versant S., 1500 m., rochers, 27 juin fl.!

1910. — Cap Corse: rochers du Monte Capra, 1266 m., 16 juill. fl.! — Monte Grosso de Bastelica, rochers, 1800 m., 30 juill. fl. fr.!; Monte Incudine, rochers du versant S., 1900 m., 25 juill. fl.!; Punta del Fornello, rochers, 1930 m., 25 juill. fl.! (f. ad var. *viscosam* vergens).

1911. — Aiguilles de Bavella, rochers, 1450-1550 m., 13 juill. fl.!; Calancha Murata, rochers, 1400-1450 m., 11 juill. fl.!; Monte Calva, rochers, 1100-1370 m., 10 juill. fl.!; Punta della Vacca Morta, rochers, 1300 m., 9 juill. fl.!; montagne de Cagna: Pointe de Compolelli, rochers, 1200-1377 m., 5 juill. fl.!

Plante relativement élevée, haute de 10 à 20, et parfois même 30 cm., à feuilles basilaires longuement pétiolées, à folioles relativement amples, obovées-allongées, largement crénelées, la médiane atteignant  $2-4 \times 1, 2-1, 8$  cm. de surface.

†† β. Var. **viscosa** Rouy et Cam. *Fl. Fr*. VI, **224** (1900). — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 294! et ann. 1904, n. 189!

Hab. — Monte Tozzo près du lac de Nino (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 124); Monte Rotondo (Kralik ex Rouy et Cam. l. c.; Briq. *Rech. Corse* 20 et Burn. exsicc. n. 294); Monte d'Oro (Kralik ex Rouy et Cam. l. c.; Briq. *Spic.* 31 et Burn. exsicc. n. 189); et localités cidessous:

1906. — Rochers du Capo al Chiostro, 2000 m., 3 août fl.!

1910. — Monte Grosso de Bastelica, rochers, 1800 m., 30 juill. fl. !; Punta della Capella d'Isolaccio, rochers, 1900 m., 30 juill. fl. !

Plante naine, haute de 2-8 cm., gazonnante, formant des plaques (type d'une « Polsterpflanze » accentué!), à feuilles basilaires brièvement pétiolées, à folioles plus petites, plus étroites, plus étroitement crénelées-dentées, les médianes mesurant env. 5-10  $\times$  3-7 mm. de surface. Fleurs généralement plus petites que dans la var.  $\alpha$ .

MM. Rouy et Camus ont cité en synonyme pour cette forme un *P. crassinervia* var. *glauca* Mut., et ce nom devrait lui être conservé si Mutel avait nommé sa var. *b*. Mais ce n'est pas le cas: Mutel n'a pas donné de nom à sa var. *b* et s'est borné à citer en synonyme le *P. glauca* Moris, qui est exactement la var. a. Le nom de *viscosa* est en ce sens malheu-

reux, car les deux variétés sont également pourvues d'abondantes glandes stipitées, logées entre les poils simples, lesquels rendent la plante  $\pm$  visqueuse, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte sur le vif. La vraie caractéristique de la var. viscosa est dérivée non pas de sa viscosité — ce qui a induit en erreur M. Wolf (Mon. Potent. 103) sur la signification de cette forme — mais du nanisme général de toutes ses parties. Malgré la grande impression que font les colonies à caractères extrêmes, les transitions sont si fréquentes entre les var. genuina et viscosa, que nous ne conservons la valeur de race pour cette dernière qu'avec hésitation.

- † γ. Var. glabriuscula Lehm. Rev. Potent. 138 (1856); Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 224; Wolf Mon. Potent. 133. Exsicc. Kralik sub: P. crassinervia!
- Hab. Localisée dans le sud de l'île. Monte Renoso (Kralik ex Rouy et Cam.l.c.); mont. de Cagna (Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.
  - 1910. Monte Incudine, fissures des rochers, 2000 m., 18 juill. fl.
  - 1911. Punta Quercitella, rochers, 1200-1400 m., 10 juill. fl.!

Plante naine ou de dimensions intermédiaires entre les variétés  $\alpha$  et  $\beta$ , haute de 5-45 cm., généralement gazonnante, verdâtre (et non pas grise comme les var.  $\alpha$  et  $\beta$ ). Feuilles basilaires à pétioles relativement courts, à folioles petites, la médiane mesurant env.  $10 \times 6$  mm., làchement pubescentes-glanduleuses en dessous, faiblement pubescentes en dessus au début, puis  $\pm$  glabriuscules, à glandes disséminées et caduques, souvent presque incisées-crénelées au sommet. Fleurs assez petites, généralement serrées comme dans la var.  $\beta$ .

Nos prédécesseurs attribuent la dénomination de cette variété à Salis, mais c'est là une erreur. Salis [in *Flora* XVII, Beibl. II, 52 (1834)] s'est borné à dire du *P. crassinervia* : « Variat rarius glabriuscula ». C'est Lehmann qui en réalité doit endosser la paternité de cette variété. Les différences indiquées dans la couleur des pétales entre les var. α, β et γ par MM. Rouy et Camus (l. c.) ne répondent pas aux faits : blanche dans toutes les formes sur le vif, la corolle jaunit aussi souvent mais ± faiblement chez toutes. La valeur systématique de cette forme appelle les mêmes réserves que pour la var. β avec laquelle elle est reliée par des échantillons douteux.

P. nivalis Lap. in Mém. acad. Toulouse I, 210, tab. 16 (1872) et Abr. Pyr. 290; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 525; Lehm. Rev. Potent. 136; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 222; Coste Fl. Fr. II, 18; Asch. et Graebn. Syn. VI, I, 689; Wolf Mon. Potent. 101 = P. lupinoides Willd. Sp. pl. II, 1107 (1799) = P. integrifolia Lap. Abr. Pyr. 291 (1813) = P. caulescens var. nivalis Ser. in DC. Prodr. II, 584 (1825); Dub. Bot. Gall. 172

Espèce calcicole (au moins très préférente) des Pyrénées et des Alpes occidentales, indiquée à tort en Corse par Duby (l. c.), par confusion avec l'espèce précédente.

**P. caulescens** L. *Amoen. acad.* IV, 316 (1759) et *Sp.* ed. 2, 713; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 524; Lehm. *Rev. Potent.* 132; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 240; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 225; Coste *Fl. Fr.* II, 17; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 691; Wolf *Mon. Potent.* 107.

Selon Caruel (Fl. it. X, 68) cette espèce aurait été signalée en Corse par Salis. Mais Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 53) s'est borné à citer, parmi les plantes mentionnées en Corse par d'autres auteurs, le P. caulescens var. nivalis Ser. Or, ce dernier, comme on vient de le voir, n'a été attribué à la flore corse par Duby que par suite d'une confusion avec le P. crassinervia. Le P. caulescens n'a pas encore été authentiquement découvert en Corse.

P. sterilis Garcke Fl. v. Halle II, Nachtr. Phaner. 200 (1856); Zimmet. Eur. Art. Potent. 30 et Beitr. Gatt. Potent. 36; Kern. in Oesterr. bot. Zeitschr. XX, 41; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 675; Wolf Mon. Potent. 415 = Fragaria sterilis L. Sp. ed. 1, 485 (1753) = Comarum fragarioides Roth Tent. [l. germ. II, 575 (1789) = P. fragarioides Vill. Hist. pl. Dauph. III, 561 (1789); non L. = P. prostrata Mænch Meth. 659 (1794); non alior. = P. Fragaria Poir. Encycl. méth. V, 599 (1804) = P. Fragariastrum Ehrh. [Pl. select. n. 446 (1792), nomen nudum] ap. Pers. Syn. II, 56 (1807); Hall. f. in Ser. Mus. helv. I, 49; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 522; Lehm. Rev. Potent. 146; Burn. Fl. Alp. mar. II, 242; Coste Fl. Fr. II, 17.

Cette espèce a été indiquée en Corse au Monte Grosso d'après Soleirol par Bertoloni (Fl. it. V, 270) et par M. Lutz (in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXIX) dans la forêt d'Aitone, par confusion avec l'espèce suivante. Le P. Fragariastrum est étranger à la flore de l'île.

862. **P. micrantha** Ramond in DC. *Fl. fr.* IV, 468 (1805); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I,523; Lehm. *Rev. Potent.* 147; Burn. *Fl. Alp. mar.* II,242; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 218; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 679; Wolf *Mon. Potent.* 117. — Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: *P. micrantha*! et ann. 1885, n. 461!; Burn. ann. 1900, n. 220!

Hab. — Rochers ombragés, bois et maquis rocheux de l'étage montagnard, descendant çà et là dans l'étage inférieur et s'élevant jusqu'à env. 1600 m. Mars-mai suivant l'alt. 4. Marsilly (Cat. 55) le dit « assez commun », mais la distribution exacte n'est pas bien connue. Sommités du Cap Corse (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52); env. de Cardo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI); Urtaca (Rotgès in litt.); Monte S. Pietro (Gillot op. cit. LXXX); Monte Grosso (Soleirol ex Bert. Fl. it. V, 270); forêt d'Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXIX); Evisa (Reverch. exsicc. cit. ann. 1885); forêt de Valdoniello (Ellman et Jahandiez in litt.); col de Salto (Lit. in Bull. acad.

géogr. bot. XVIII, 54); vallée de la Restonica (Briq. Rech. Corse 18 et Burn. exsicc. cit.; Thellung in litt.); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII); col de Vizzavona (Lutz ibid. CXXV; Pointe de Grado (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVIII); env. de Bastelica (Reverch. exsicc. cit. ann. 1878); et localités ci-dessous.

- 1907. Châtaigneraies en montant de Ghisoni au col de Sorba, 700-1000 m., 10 mai fl.!
- 1911. Monte Calva, pineraies du versant W., 1000 mm., 10 juill. fr.!; Punta della Vacca Morta, rochers ombragés, 1300 m., 9 juill. fr.!

Espèce caractérisée, par rapport à la précédente, par les rameaux stériles très courts, non stoloniformes, les axes florifères plus courts que les feuilles basilaires à dents plus nombreuses, la paroi interne de la coupe calicinale d'un rouge sang, les pétales d'un rose pâle, les étamines conniventes à la fin de l'anthèse, à filets pubescents jusqu'au milieu, également élargis-dilatés (glabres et subulés dans le *P. sterilis*).

- 863. **P. rupestris** L. Sp. ed. 1, 711 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 532; Lehm. Rev. Potent. 51; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 175; Coste Fl. Fr. II, 17; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 695; Wolf Mon. Potent. 126.
- Hab. Rochers et rocailles des étages subalpin et alpin, descendant çà et là dans l'étage montagnard, 700-2200 m. Mai-juill. suivant l'altitude. 4. En Corse les races suivantes:
  - α. Var. pygmaea Duby Bot. gall. 172 (1828); Moris Fl. sard. II, 26; Lehm. Rev. Potent. 52; Wolf Mon. Potent. 131 = P. corsica Lehm. Del. sem. Hamb. ann. 1849, 9 et Rev. Potent. 46, tab. 16 = P. pygmaea Jord. Obs. VII, 25 (1850) = P. rupestris subsp. corsica Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 176 (incl. var. saxicola Rouy et Cam. l. c. 177). Exsicc. Soleirol n. 1516!; Reverch. ann. 1878, n. 107!; Burn. ann. 1900, n. 379!; Burn. ann. 1904, n. 186!, 187! et 188!
- Hab. Massifs du centre à partir du S.Pietro jusqu'au col de Bavella. Race indifférente au sous-sol. Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXX); Monte Cinto (Lit. Voy. II, 9); forêt de Valdoniello (Mars. Cat. 56); col de Vergio (Mars. l. c.; Ellman et Jahandiez in litt.); Monte Rotondo (Doûmet in Ann. Hér. V, 187 et 198; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. LXXX et LXXXVI); Monte d'Oro (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. V, 245; Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 188); du col de Sorba à Ghisoni et de Ghisoni à Vizzavona par la forèt

(Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 186 et 187); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 4; Reverch. exsicc. cit.; Briq. Rech. Corse 25 et Burn. exsicc. n. 379; Lit. Voy. II, 33); col de Scalella entre Bocognano et Bastelica (Mars. l.c.); col de Verde (Mars. l.c.); Monte Incudine (Jord. Obs. l.c.; Lit. Voy. I, 17); Coscione (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52; Revel. ex Mars. l. c.; Jord. l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIX; R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 21; Gysperger ibid. II, 119; et autres observateurs); et localités ci-dessous.

1906. — Résinerie de la forêt d'Asco, rocailles à 950 m., 28 juill. fr.!; rochers de la Pointe de Monte, 1800 m., 20 juill. fr.! (f. valde purpurascens); rochers entre les Pointes de Monte et Bocca d'Oro, 1800-1950 m., 20 juill. fl.! (f. purpurascens); rochers près des bergeries d'Aluccia, 1550 m., 18 juill. fl.!; rochers sur le versant W. du M<sup>t</sup> Incudine, 1800 m., 18 juill. fl.!

1908. — Rocailles entre les bergeries de Ceppo et le lac de Nino, 1100 m., 28 juin fl.!

1910. — Crête du M<sup>t</sup> Li Tarmini, versant E., rochers, 1900 m., 30 juill. fl.!; versant W. du plateau de Fosse de Prato, rocailles, 1800 m., 30 juill. fr.!; Punta della Capella d'Isolacio, rocailles, 1950 m., 30 juill.; M<sup>t</sup> Incudine, rochers du sommet, 1800-1900 m., 25 juill. fl. fr.!; vallée supérieure d'Asinao, rocailles, 1600 m., 24 juill. fr.!; Punta del Fornello, rochers et rocailles granulitiques et calcaires (!), 1700-1900 m., 25 juill. fl. fr.! (avec formes se rapprochant de la var. β).

Plante naine, haute de 3-18 cm., parfois presque acaule, à tiges grêles, à folioles relativement très petites, la terminale mesurant  $5\text{-}20\times4\text{-}15$  mm. de surface, courtes,  $\pm$  obovées-arrondies, incisées-crénelées. Corolle ouverte mesurant 1-2 cm. de diamètre.

Les échantillons extrêmes comme nanisme ont été distingués par MM. Rouy et Camus (l. c.) sous le nom de P. rupestris subsp. corsica var. saxicola. De même, Lehmann avait réservé le nom de P. corsica pour les très petits échantillons, rattachant au P. rupestris var. pygmaeu les échantillons plus élancés et les formes vergentes ad P. rupestrem. Mais une distinction de ce genre se heurte, sur le terrain, à des obstacles sérieux : les petits individus croissent souvent pêle-mêle avec ceux plus développés, reliés entre eux par toutes les transitions possibles. Les grands individus amènent insensiblement à la variété suivante, ainsi que l'a déjà indiqué M. Gillot (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXX). La grandeur absolue de la corolle varie indépendamment des autres caractères. On peut distinguer à ce point de vue une forme parviflora (corolle mesurant 1-1,2 cm. de diamètre) et une forme grandiflora (diamètre de la corolle 1,5-2 cm.). Les échantillons parviflores ont en général les carpelles un peu plus petits que les grandiflores. Enfin, ces mêmes échantillons parviflores ont des sépales internes généralement plus larges et plus obtus que les parviflores. Par suite d'une erreur analogue

à celle de Viviani pour le *P. crassinervia*, Lehmann a attribué une corolle jaune à son *P. corsica*: cette apparence est due à la dessication prolongée, comme l'ont fait observer avec raison MM. Rouy (*Fl. Fr.* VI, 176) et Wolf (*Mon. Potent.* 132).

- β. Var. typica Wolf Pot.-Stud. II, 11 (1903); Mon. Potent. 126 = P. rupestris var. gracilis Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 696 (1904).
- Hab. Race calcifuge préférente. Monte S. Pietro (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXX; Lit. *Voy.* I, 8); bords du Golo près Calacuccia (Lit. *Voy.* II, 16); vallée de la Restonica (Ellman et Jahandiez in litt.); et localités ci-dessous.
- 1906. Rochers en montant des bergeries de Manica au Monte Cinto, 2000 m., 29 juill. fr. (subvar. *rubricaulis*)!

Diffère essentiellement de la race précédente par les dimensions plus grandes de toutes ses parties. — On peut distinguer deux sous-variétés: rubricaulis et normalis, la première seule représentée en Corse:

 $\beta^1$  subvar. rubricaulis Briq. = Drymocallis rubricaulis Fourr. Cat. pl. cours Rhône 71 (1869, nomen nudum) = P. rubricaulis Jord. ap. Zimmet. Beitr. Gatt. Potent. 11 (1889); non Lehm. = P. rupestris var. rubescens Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 175 (1906). — Plante haute de 15-40 cm., à tiges plus robustes et plus épaisses que dans la var.  $\alpha$ , à folioles plus grandes, la terminale mesurant 1,5-2,5  $\times$  1,5-2,5 cm. de surface, obovées-arrondies, relativement courtes, incisées-crénelées. Endosépales ovés, subitement et très brièvement aigus au sommet. Corolle ouverte mesurant env. 1,3-2,5 cm. de diamètre. — La caractéristique de cette forme ne réside pas dans la coloration rougeâtre, comme le pense M. Wolf (Mon. Potent. 126) — car la production d'anthocyane dans l'épiderme est un fait général chez les individus héliophiles de toutes les variétés du P. rupestris — mais dans les feuilles à folioles plus petites, largement ovées- ou obovées-suborbiculaires.

β² subvar. **normalis** Briq. = P. rupestris Rouy et Cam. l. c., sensu stricto. — Folioles relativement plus longues et moins larges. — Nous n'avons pas vu de Corse cette sous-variété. Sur le continent, elle est reliée à la précédente par de nombreuses formes intermédiaires. Au sujet du P. rupestris var. gracilis Friv. [in Flora XIX, Intelligenzbl. 21 (1836), nomen nudum], voy. les remarques fort justes de M. Wolf (Mon. Potent. 126), desquelles il ressort que la plante de Frivaldsky, qui n'a pas été décrite, reste douteuse.

†† 864. **P. argentea** L. Sp. ed. 1, 497 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 533; Lehm. Rev. Potent. 96; Burn. Fl. Alp. mar. II, 252; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 185; Coste Fl. Fr. II, 24; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 713; Wolf Mon. Potent. 256.

Hab. — Rocailles de l'étage montagnard. Juin-juill. 4. Calcifuge

préférent. Rare et jusqu'ici localisé sur deux montagnes de la Castagniccia fort voisines.

1906. — Pointe de Capizzolo, rocailles à 1150 m., 15 juill. fl. fr.!; cime de la Chapelle de S. Angelo, buxaie, calc., 1184 m., 15 juill. fr.!

Nos échantillons appartiennent à la var. **tenuiloba** Schwarz(Fl. Nürnb.-Erl. 248 (1899); Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 1; 247; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 718; Wolf Mon. Potent. 263 = P. tenuiloba Jord. Pug. 67 (1852) = P. argentea var. multifida Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 187 (1900) an et Tratt.?] caractérisée par les feuilles glabres en dessous, les segments profondément incisés, à lobules étroits, inclinés en avant.

865. **P. hirta** L. Sp. ed. 1, 497 (1753) emend. Seringe in DC. Prodr. II, 578; Burn. Fl. Alp. mar. II, 247; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 180.

Hab. — Garigues rocailleuses des étages inférieur et montagnard, passant facilement dans les moissons et les cultures. Juin-juill. 4.

Les deux groupes du P. recta L. et du P. hirta L. que nous avions réunis avec M. Burnat en 1896 (Fl. Alp. mar. II, 247-250) — procédé qui a été suivi par MM. Rouy et Camus (Fl. Fr. VI, 180-183) sous une forme un peu différente — ont de nouveau été séparés par MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 1, 751 et suiv.). Ces derniers auteurs ne discutent et ne mentionnent même pas les formes intermédiaires sur lesquelles ne plane guère de soupçon d'hybridité et qui nous avaient obligés à réunir les P. hirta et P. recta. En revanche, nous avons constaté avec plaisir que M. Wolf, dans sa récente monographie (Mon. Pot. 333 et 335), a clairement reconnu l'absence de limites nettes entre les espèces admises par lui à l'intérieur de son groupe des Rectae, en particulier entre les P. recta et hirta, qui nous intéressent plus spécialement ici. Si l'auteur a néanmoins conservé ces deux espèces, c'est en partant de considérations d'ordre pratique. Nous venons de refaire une étude de ce groupe difficile, et nous arrivons au même résultat qu'en 1896 : on ne saurait séparer spécifiquement les P. recta et hirta, réunis de diverses manières par des formes intermédiaires non hybrides, que d'une façon arbitraire ou artificielle. Et cela d'autant plus que les caractères qui séparent les deux groupes, abstraction faite des formes de passage, sont au total très secondaires (indument, glandulosité et dimensions générales). En revanche, l'arrangement que nous avions proposé d'une façon dubitative (op. cit. 247), et qui consiste à grouper les variétés de l'espèce collective en deux sous-espèces, nous paraît être maintenant celui qui permet de donner l'image la plus claire de l'ensemble des faits. C'est dans des cas semblables que l'emploi judicieux des sous-espèces rend d'utiles services: l'emploi trop rare de ce degré hiérarchique est une petite critique que nous faisons à M. Wolf, dont les concepts systématiques sont d'ailleurs en général d'accord avec les nôtres.

I. Subsp. recta Briq. = P. recta L. Sp. ed. 1, 497 (1753); Gr. et

187

Godr. Fl. Fr. I, 534; Lehm. Rev. Potent. 82; Coste Fl. Fr. II, 23; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 754; Wolf Mon. Potent. 334 = P. hirta var. recta Burn. et Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. II, 247 (1896) = P. hirta forme <math>P. recta Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 182 (1900).

Plante généralement élevée (env. 50-80 cm.), plus grande dans toutes ses parties que la sous-esp. II. Indument court et raide des tiges prédominant sur les longs poils raides pulvinés, ceux-ci clairsemés sauf sur les pédoncules et les calices. Glandes stipitées assez abondantes. — Cette sous-espèce ne possède ni distribution, ni écologie propres par rapport à la suivante. — En Corse, les variétés suivantes :

††  $\alpha$ . Var. obscura Ser. in DC. Prodr. II, 579 (1825); Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 183 = P. corymbosa Mænch Meth. Suppl. 279 (1802) = P. obscura Willd. Sp. pl. II, 1100 (1800); Nestl. Mon. Potent. 44 = P. recta var. obscura Koch Syn. ed. 2, 236 (1843); Lehm. Rev. Potent. 82; Wolf Mon. Potent. 343 = P. recta var. corymbosa Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 756 (1904). — Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: P. recta!

Hab. — Selon Marsilly (*Cat.* 56): « Région moyenne et çà et là dans la région basse », mais au total peu observée. Rogliano (Mars. l. c.); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 52); Piedicroce (Lit. *Voy*. I, 6); Ponte alla Leccia (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXXII); Monte Grosso (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* V, 248); et localité ci-dessous.

1906. — Rocailles près de la station de Vizzavona, 905 m., 14 juill. fl.!

Feuilles presque toutes à 5 segments, les caulinaires en partie pédiformes à 7 segments oblongs, à serrature très robuste. Fleurs en corymbe dressé-condensé. Corolle grande, d'un jaune vif, égalant ou dépassant un peu le calice.

β. Var. divaricata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 634 (1848); Lehm. Rev. Potent.
81; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 183; Wolf Mon. Potent. 340 = P. divaricata
DC. Cat. Montp. 135 (1813) et Fl. fr. V, 541; Poir. Encycl. méth. IV, 540;
Nestl. Mon. Potent. 41; Lehm. Mon. Potent. 76.

Hab. — Serra di Pigno en descendant sur Bastia (Doûmet in Ann. Hér. V, 510; Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIV); Biguglia (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 66); de Corté au Monte Corvo (Sargnon ibid. VI, 76); vallée de la Restonica (Salle ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 534; Kralik in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 183); Monte Rotondo (ex DC. Fl. fr. V, 541, probablement la même localité que la précédente!);

env. d'Ajaccio à Castelluccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII).

Plante élevée, à tige et rameaux pourvus de poils étalés peu nombreux, glabrescents, sauf aux nœuds. Feuilles comme dans la variété précédente, glabrescentes. Fleurs en corymbe très lâche et très ouvert, à pédoncules très divariqués, allongés, très glabrescents sauf vers le sommet couvert d'un indument court, mélangé à de courtes glandes stipitées. Corolle dépassant peu les sépales.

De Candolle (Fl. fr. V, 541) a dit: « J'ai reçu cette plante du jardin de Toulon, où elle a été apportée de la montague dite Monte-Rotondo dans l'île de Corse. » Seringe [in DC. Prodr. II, 578 (1825)] a simplement traité le P. divaricata en synonyme de son P. hirta var. astracanica, et c'est probablement pour cette raison que Duby [Bot. gall. 1002 (1830)] a exprimé des doutes sur l'origine de cette Potentille. Mais l'ancien jardin de Toulon a pendant longtemps reçu des plantes corses récoltées par Robert ou des correspondants de ce dernier. Et il y a d'autant moins de doute à avoir sur l'origine du P. divaricata — dont nous avons vu l'original à l'herbier DC. — que cette plante a été retrouvée depuis lors par d'autres observateurs. La var. divaricata est d'ailleurs différente des formes cultivées que Seringe désignait sous le nom de P. recta var. astracanica. Nous ne pouvons donc qu'approuver M. Wolf (Mon. Potent. 341) d'avoir envisagé le P. divaricata comme une race insulaire spéciale du P. recta.

II. Subsp. eu-hirta Briq. = *P. hirta* L. *Sp.* ed. 4, 497 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 534; Coste *Fl. Fr.* II, 23; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 4, 766; Wolf *Mon. Potent.* 364.

Plante généralement plus basse et moins développée dans toutes ses parties (haute de 20-40 cm., atteignant rarement jusqu'à 65 cm.). Poils allongés pulvinés, généralement très abondants, prédominant souvent sur l'indument court qui est plus clairsemé. Glandes stipitées nulles ou subnulles.

††  $\gamma$ . Var. pedata Koch Syn. ed. 2, 237 (1843); Burn. et Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. II, 249 (1896) p. maj. p.; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 181; Asch. et Graebn. Syn. VI, 4, 769; Wolf Mon. Potent. 367 = P. pilosa DC. Fl. fr. V, 540 (1815) = P. pedata Willd. Enum. pl. Suppl. 38 (1813); Nestl. Mon. Potent. 44. — Exsicc. Debeaux ann. 1868 sub: P. hirta var. divaricata!; Reverch. ann. 1878, n. 108! et ann. 1879, n. 108.

Hab. — De beaucoup la race la plus répandue. Cardo (Doûmet in Ann. Hér. V, 206; Debeaux exsicc. cit.); Bastia (Shuttl. Enum. 10); la Spelunca près Ota (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 124); Corté (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); Puzzichello (Fouc. et Sim. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bastelica (Reverch.

exsicc. ann. 1878); Zicavo (Lit. Voy. I, 15 et in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 124); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. ann. 1879); Bonifacio (Revel. in Bor. Not. II, 4 et Mars. Cat. 56; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1906. — Rocailles près de la station de Vizzavona, 905 m., 11 juill. fl. fr.!

1907. — Montagne de Pedana, clairières des chênaies, calc., 500 m., 14 mai, nondum fl.!

Feuilles pédiformes à 5-7 folioles grossièrement dentées sur les marges latérales. — Cette variété a le port des petits échantillons de la var. obscura, dont elle se distingue, outre les caractères subspécifiques, par sa corolle d'un jaune doré notablement plus grande que le calice. Certains échant. (Serra di Scopamène) à indument court abondant tendent parfois à la var. obscura.

††  $\delta$ . Var. **genuina** Lehm. Rev. Potent. 86 (1856) = P. laeta Reichb. Fl. germ. exc. 595 (1832) = P. hirta var. laeta Focke in Hallier et Wohlf. Syn. I, 809 (1892); Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 768; Wolf Mon. Potent. 366 = P. hirta var. stricta Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 181 (1900); an et Schloss. et Vuk. (1869)?

Hab. — Avec certitude seulement les localités ci-dessous :

1906. — Vallon d'Ellerato entre Omessa et Tralonca, clairières des maquis à 250-400 m., 14 juill. fr.!; Pointe de Capizzolo, rocailles à 1150 m., 15 juill. fr.!; cime de la Chapelle de S. Angelo, buxaie, calc., 1150 m., 15 juill. fl. fr.!

Ne diffère guère de la précédente que par le port plus grêle, l'indument court souvent plus développé, et les feuilles manuformes souvent toutes à 5 segments.

P. dubia Zimm. Eur. Art. Gatt. Potent. 25 (1884); Beck Fl. Hernst. Prachtausg. 359; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 788; Schinz et Kell. Fl. Suisse éd. fr. I, 310; non alior. = Fragaria dubia Crantz Stirp. austr. I, 24 (1763) = P. Brauniana Hoppe [Herb. viv. cent. II, ann. 1799, nomen nudum] Bot. Taschenb. 137 (1800); Nestl. Mon. Potent. 70; Lehm. Mon. Potent. 179 = P. minima Hall. f. [in Schleich. Pl. exs. cent. I, n. 59 (1794) et Cat. ann. 1815, 23, nomen nudum] in Ser. Mus. helv. I, 51 (juin 1820); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 526; Lehm. Rev. Potent. 159; Coste Fl. Fr. II, 25.

Cette espèce aurait été trouvée en Corse par Robert selon Loiseleur (Fl. gall. ed. 2, I, 371). Mais cette indication repose évidemment sur une confusion avec le P. procumbens var. humilis. Le P. dubia Zimm. est complètement étranger à la flore corse. — Les Règles de la Nomencl. art. 48 obligent à adopter pour cette espèce la combinaison de noms créée par Zimmeter, parce que l'emploi fait antérieurement du nom de P. dubia

par Mænch est annulé par synonymie [ $P.\ dubia\ M$ ænch (1777) =  $P.\ opaca$  L. (1759)].

**P. frigida** Vill. *Hist. pl. Dauph*. III, 563 (1789); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 526; Lehm. *Rev. Potent.* 157; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 215; Coste Fl. Fr. II, 25; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 787; Wolf *Mon. Potent.* 528  $\equiv P.$  glacialis Hall. f. in Ser. *Mus. helv.* I, 51, tab. 7 (1820).

Cette espèce a été signalée comme découverte aux Pozzi du Renoso par M. Rotgès selon Foucaud [in *Bull. Soc. bot. Fr.* XLVII, 90 (1900)], indication qui a été considérée comme douteuse par M. Rouy (*Rev. bot. syst.* I, 133) et par M. R. Maire (in Rouy ibid. II, 55). L'examen des échantillons de M. Rotgès nous a effectivement montré qu'il s'agissait d'une confusion avec le *P. procumbens* var. *humilis.* Le *P. frigida* Vill. est étranger à la flore de la Corse.

P. aurea L. Amoen. acad. IV, 416 (1759) et Sp ed. 2, 712; Gr. et Godr.  $Fl.\ Fr.\ I,\ 528$ ; Lehm.  $Rev.\ Potent.\ 24$ ; Burn.  $Fl.\ Alp.\ mar.\ II,\ 267$ ; Rouy et Cam.  $Fl.\ Fr.\ VI,\ 191$ ; Coste  $Fl.\ Fr.\ II,\ 25$ ; Wolf  $Mon.\ Potent.\ 562 = P.\ Halleri\ Ser.\ Mus.\ helv.\ I,\ 75\ (1820)$  et in DC.  $Prodr.\ II,\ 576$ ; Gaud.  $Fl.\ helv.\ III,\ 403$ .

Espèce alpine complètement étrangère à la Corse et indiquée, par suite d'une erreur difficilement explicable, aux env. de Bonifacio par M. Boyer (Fl. Sud Corse 59). Peut-être s'agit-il de l'espèce suivante?

866. **P. verna** L. Sp. ed. 1,498 (1753) et ed. 2,712 p. p.; Huds. Fl. angl. ed. 1, 197 (1762); Poll. Hist. pl. Pal. II, 67 (1777); Gr. et Godr. Fl. Fr. I,528; Lehm. Rev. Potent. 117; Briq. Fl. M<sup>1</sup> Soudine in Rev. gén. de bot. V, 407-414; Burn. et Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. II, 260; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 200; Coste Fl. Fr. II, 25; Johansson in Ark. för Bot. IV, 2, 1-3 (1905); Rendle et Britt. in Journ. of Bot. XLV, 438 (1907); Wolf Mon. Potent. 584; Schinz et Thell. in Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich LIII, 542-545 (1909) = Fragaria verna Crantz Stirp. austr. II, 15 (1763) = P. opaca Zimmet. Eur. Art. Potent. 17; non L. [vel exactius L. (1760) tantum p. p.] = P. Tabernaemontani Asch. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII, 156 (1890); Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 805.

Hab. — Garigues rocheuses des étages inférieur et montagnard. Avrilmai. 4. Très rare. Au-dessus de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 52); Serra di Pigno (Mab. ex Mars. *Cat*. 55); entre Aitone et Vico (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXV).

Nous renvoyons pour des détails sur l'histoire et la nomenclature de cette espèce à nos articles de 1893 et de 1896 (ci-dessus cités), au mémoire de M. Ascherson, et aux notes de MM. Rouy et Camus, Rendle et

Britten, Johansson, Wolf, et Schinz et Thellung qui tous confirment l'emploi de la nomenclature traditionnelle: la nomenclature adoptée par MM. Ascherson et Graebner dans le *Synopsis* est absolument contraire aux *Règles de la Nomencl.*, art. 15, 44 et 47.

Nous n'avons pas vu d'échantillons de cette espèce rarissime en Corse, mais ceux-ci appartiennent très vraisemblablement à la race suivante très répandue dans les régions voisines du litoral français et italien :

Var. hirsuta DC. Fl. fr. V, 542 (1815); Lehm. Rev. Potent. 118; Burn. et. Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. II, 260 p. p.; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 202 et. 203 p. p.; Wolf Mon. Potent. 600 = P. verna var. pilosissima Ser. Mus. helv. I, 71 (1820) = P. verna var.  $\beta$  Bert. Fl. it. V, 279 (1846) = P. agrivaga Timb.-Lagr. in Bull. soc. hist. nat. Toul. IV, 170 (1870).

Plante généralement réduite. Souche à rameaux courts et enchevêtrés, densément hérissée-jaunâtre, à poils des tiges et pétioles étalés. Segments foliaires vernaux généralement 5, obovés, assez petits, médiocrement dentés seulement vers l'extrémité. Fleurs médiocres, à corolle mesurant env. 1,5 cm. de diamètre.

† 867. **P. erecta** Hampe in Linnaea XI, 50 (1837), excl. var. β; Dalla Torre Anleit. Beob. Alpenpfl. 204; Zimmet. Eur. Art. Gatt. Potent. 5; Murb. in Bot. Not. ann. 1890, 190-196; Schinz et Keller Fl. Suisse éd. fr. 311, non alior. = Tormentilla erecta L. Sp. ed. 1,500 (1753) = P. silvestris Neck. Del. gall.-belg. I, 222 (1768); Asch. et Graebn. Syn. VI, 1,833 = P. Tormentilla Neck. in Hist. Comm. Acad. Palat. II, 491 (1770); Gr. et Godr. Fl. Fr. I,550; Burn. et Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. II, 268; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 230; Coste Fl. Fr. II, 22; Wolf Mon. Potent. 643 = P. tetrapetala Hall. f. in Ser. Mus. helv. I, 51 (1820).

Hab. — Berges des ruisseaux, tourbières et pozzines des étages montagnard, subalpin et alpin, 600-2200 m. Mai-août. 4.

MM. Ascherson et Graebner ont adopté à tort (l. c.) pour cette espèce le nom de P. silvestris Neck., qui est contraire aux Règles de la Nomencl. art. 48. Pour la même raison, on ne peut conserver le nom de P. Tormentilla que nous avions adopté avec M. Burnat (l. c.) en 1896, et qui figure encore dans la monographie de M. Wolf. Toutes les autres espèces ou formes du genre Potentilla auxquelles a été donné le nom de P. erecta (par Uspensky ap. Ledebour, Malmberg, etc.) ont été nommées postérieurement à la publication de Hampe et n'entrent pas en considération. — En Corse les races suivantes:

† 2. Var. typica Briq. = P. silvestris var. typica Beck Fl. Nied.-Öst. 752 (1892) = P. silvestris A eu-silvestris Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 834 (1905) p. p. = P. Tormentilla var. typica Wolf Pot.-Stud. I, 103 (1901) et Mon. Potent. 645.

Hab. — Points humides et tourbières des étages montagnard et subalpin. Rare. Montagnes au-dessus de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 52); lac de Creno (R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 53).

1908. — Berges tourbeuses du Lac de Creno, 1298 m., 27 juin fl.!

Plante haute de 10-40 cm. Tiges  $\pm$  grêles, décombantes ou ascendantes, rameuses-divariquées supérieurement. Feuilles caulinaires sessiles à folioles profondément incisées, dépassant rarement 2 cm. Fleurs assez petites, à corolle atteignant et ne dépassant guère 1 cm. de diamètre.

†† β. Var. Herminii Briq. = P. Tormentilla Var. Herminii Ficalho Apontam. stud. fl. port., Rosac. 15 [Journ. de scienc. math., phys. e nat. XXVI (1879)]; Ficalho et Cout. in Bol. soc. Brot. XVI, 118 (1899) = P. sciaphila Zimmet. Eur. Art. Gatt. Potent. 5 (1884) = P. Tormentilla forme P. reducta Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 231 (1900) = P. Tormentilla var. sciaphila Wolf Pot.-Stud. I, 105 (1901) et Mon. Potent. 648 = P. silvestris var. sciaphila Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 838 (1905).

Hab. — Caractéristique des pozzines dans les étages subalpin et alpin. Lac de Lancone mezzano au pied du Capo Bianco (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 124); lac de Nino (Lit. l. c.); lac de Melo (Burnouf ex Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 231); Pozzi du Monte Renoso (Rotgès!); et localités ci-dessous.

1906. — Gazons humides en montant des bergeries de Grotello au lac Melo, 1700 m., 5 août fl.! (f. ad var. *typicam* vergens); pozzines de Sgreccia dans le haut vallon de Marmano, 1700 m., 21 juill. fl.!

1908. — Lac de Nino, pozzines, 1743 m., 28 juin fl.!

1910. — Pozzines entre le M<sup>t</sup> Li Tarmini et le Monte Grosso de Bastelica, 1650 m., 30 juill. fl.!

Plante naine, haute de 3-6 cm. Tiges très grêles, peu rameuses, uniou pauciflores. Feuilles caulinaires sessiles, à folioles très petites, à incisions peu nombreuses, longues de 4-7 mm., à stipules plus étroites que dans la var.  $\alpha$  et souvent subentières. Fleurs très petites, à corolle ne dépassant guère 5-7 mm.

Les échantillons typiques des pozzines de la Corse sont bien plus extrêmes et bien plus caractéristiques que toutes les formes du *P. sciaphila* Zimmet. que nous avons vues de l'Europe centrale et des Alpes. Mais ils passent à la var. typica par des intermédiaires, assez rares il vrai, mais fort instructifs. M. Wolf (Mon. Potent. 649) croit que le *P. Salisii* Bor. est probablement synonyme du *P. sciaphila* Zimmet. C'est là une grave erreur qui vient de ce que ce monographe, d'ailleurs excellent, était documenté d'une façon insuffisante sur les Potentilles corses, comme sur plusieurs de celles du domaine méditerranéen en général.

868. P. procumbens Sibth. Fl. oxon. 162 (1794); Koch Syn. ed. 2, 239 et in Flora XXIII, 369; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 531; Lehm. Rev. Potent. 179; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 231; Coste Fl. Fr. II, 21; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 842; Wolf Mon. Potent. 650 = P. nemoralis Nestl. Mon. Potent. 65 (1816); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52. — En Corse la sous-espèce suivante:

Subsp. nesogenes Brig.

Hab. — Variable suivant les variétés. Mai-août suivant l'altitude. 4.

A subsp. eu-procumbente Briq. (= P. procumbens Sibth. sensu stricto) differt indumento minus rigido, foliolis obovatis vel oblongo-obovatis, apice magis rotundatis, foliorum serratura debiliore dentibus crenatis latioribus obtusioribusque, sinibus minus profundis separatis, inflorescentia saepius pauciflora.

L'examen d'abondants matériaux corses du *P. procumbens* nous amène à considérer les trois races mentionnées ci-après, comme appartenant à un groupe distinct du *P. procumbens* subsp. eu-procumbens du continent. Malgré les différences considérables qu'elles présentent dans leur apparence extérieure (dimensions et densité d'indument), elles ont toutes les trois ce caractère commun de se rapprocher du *P. reptans* par la forme des folioles et la serrature de celles-ci. Un groupement en sous-espèce nous paraît donc exprimer le plus clairement leurs affinités en tant que races insulaires ayant très vraisemblablement une origine commune.

M. Wolf (Mon. Potent. 649, 652 et 653) a émis, non sans réserves il est vrai, au sujet des potentilles corses de ce groupe, des interprétations erronées, qui s'expliquent sans peine par le fait que l'auteur n'a eu à sa disposition aucun matériel corse tant du P. erecta que du P. procumbens. Le P. Salisii Bor. serait, selon lui, probablement synonyme du P. Tormentilla var. sciaphila (Zimm.) Wolf, le P. Mandoni Fouc. serait synonyme du P. procumbens f. subsericea Wolf ou encore un hybride de la formule P. reptans X Tormentilla, ce qui amène l'auteur à douter de la présence en Corse du P. procumbens. Nous revenons ci-dessous sur les P. Salisii Bor. et P. Mandoni Fouc. Quant à l'hypothèse que les formes du P. procumbens représentent des hybrides des P. erecta et reptans, elle ne résiste pas à l'étude des formes corses in situ: les deux espèces soi-disant parentes manquent dans beaucoup de localités où foisonne le P. procumbens, qui est d'ailleurs fertile.

† α. Var. humilis Lehm. Rev. Potent. 179 (1856) = P. Brauniana Lois. Fl. gall. ed. 2, I, 371 (1828), quoad pl. cors.; non Hoppe = P. nemoralis Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52 (1834), sensu stricto = Tormentillà reptans var. β Bert. Fl. it. V, 285 (1842) = P. Salisii Bor. in Mém. Acad. Maine-et-Loire XIV, 50 (1863) = P. frigida Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 90 (1900); non Vill. = P. procumbens forme P. Salisii

Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 232 (1900) = P. procumbens var. Salisii Briq. Rech. fl. mont. Corse 85 (1901) et Spic. cors. 31. — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 95! et 381!; Burn. ann. 1904, n. 191!

Hab. — Pozzines des étages montagnard et subalpin, 1000-1800 m. Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 12 et Burn. exsicc. cit. n. 95; Lit. Voy. II, 8); col de Vergio (Lit. Voy. II, 16); col de Sevi (Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 191; Lit. Voy. II, 21); cols de Salto et de Cocavera (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 53); lac de Nino (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52); près du lac de Creno (Lit. Voy. II, 23); Monte d'Oro (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 91); col de Vizzavona (Gillot Souv. 5; Lit. Voy. I, 11); Monte Renoso (Rotgès! ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 90; Briq. Rech. Corse 26 et Burn. exsicc. cit. n. 381); Coscione (Salis l. c.); entre le plateau d'Eze et celui des Pozzi (Req. ex Caruel Fl. it. X, 97); Coscione (Salis l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Pozzines du haut Stranciacone au-dessus des bergeries de Stagno, env. 1400 m., 29 juill.; col de Vizzavona, 1100 m., 15 juill.!; pozzines au-dessus des bergeries de Sgreccia, 1700 m., 21 juill. fl.!

1908. — Vallée supérieure de Tavignano: pozzines près des bergeries de Ceppo, 1600 m., 22 juin fl.!

Remarquable par ses très petites dimensions (la plante n'atteint parfois que 2 ou 3 centimètres); feuilles et fleurs très petites; corolle ne dépassant guère 8-40 mm. de diamètre; folioles couvertes de poils appliqués, parfois très abondants (f. canescens).

Cette petite race a donné lieu à diverses confusions, les échantillons relativement glabrescents ayant été attribués jadis par Loiseleur au P. dubia Zimm. (P. Brauniana Hoppe), les échantillons canescents ayant été pris par Foucaud pour le P. frigida Vill., deux espèces absolument étrangères à la flore de la Corse. Les P. erecta var. Herminii et P. procumbens var. Salisii croissent souvent ensemble et ne doivent pas être confondus: le premier est facilement reconnaissable aux feuilles des rameaux sessiles ou subsessiles, tandis que le second a des feuilles raméales nettement pétiolées, à pétiole généralement aussi long que les folioles.

 $\beta$ . Var. corsica Briq. = P. nemoralis Bor. Not. pl. Cors. I, 6 = P. procumbens Mars. Cat. 55 = P. mixta var. corsica Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 178 (1898) = P. procumbens var. minor Rouy Fl. Fr. XI, 397 (1909). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 190 et 192!

Hab. — Points humides ou ombragés de l'étage montagnard, s'élevant à 1700 m. et descendant parfois dans l'étage inférieur. Basse vallée de la Restonica (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142); Monte

d'Oro à 1300 m. (Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 190); entre Ghisoni et le col de Sorba (Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 192, f. ad var. Salisii valde vergens); forèt de Vizzavona (Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 91); de Bocognano à Vizzavona (Mars. Cat. 55); Bastelica, sables de la rivière (Revel. ex Bor. Not. III, 3); Bonifacio (Revel. ex Bor. Not. I, 6); et localités ci-dessous.

1906. — Résinerie de la forêt d'Asco, berges du torrent, 950 m., 28 juill. fl. fr.!; rochers du vallon de l'Anghione près de Vizzavona, 1200-1300 m., 21 juill. fl. fr.!; Monte d'Oro, points humides du versant E., 1700 m., 7 août fl. fr.!

1910. — Cap Corse: du col de Bocca Rezza au Monte Stello, pozzines desséchées, 1000 m., 16 juill. fl. (f. ad var. *Mandonii* vergens)!; col de Verde, tourbière, 1340 m., 29 juill. fl. fr.!

Cette variété diffère de la précédente par ses dimensions plus grandes. Les rameaux couchés atteignent jusqu'à 20 cm. de longueur; les folioles mesurent jusqu'à 1,5 × 1 cm. de surface (elles dépassent rarement plus de 0,7 × 0,5 cm. dans la var. humilis). Les fleurs sont plus grandes, à corolle atteignant 1,5-2 cm. de diamètre, portées sur des pédoncules grêles. Il y a lieu de distinguer au point de vue de l'indument deux formes extrêmes: l'une à folioles densément couvertes de poils appliqués, soyeuses (f. sericans), l'autre à folioles plus glabrescentes, ± vertes (f. virescens); toutes deux sont reliées par des formes à caractères intermédiaires. Les petits échantillons de la var. corsica passent à la var. Salisii par des dégradations insensibles: quelque différentes que soient les deux variétés envisagées dans leurs formes extrêmes, et même moyennes, on ne saurait les séparer spécifiquement.

La courte description donnée par MM. Foucaud et Simon pour leur *P. mixta* var. *corsica* s'applique exactement à la forme *sericans* de notre *P. procumbens* var. *corsica*, que nous avons d'ailleurs observée en fruits avancés dans la vallée de la Restonica, localité type des auteurs, lors de notre voyage de 1906. Le *P. procumbens* var. *corsica* ne doit pas être confondu avec le *P. mixta* Nolte, rare hybride dont nous parlerons plus loin.

 $+\uparrow \gamma$ . Var. **Mandonii** Briq. *Spic. cors.* 31 (1901) = *P. Mandoni* Fouc. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 90, tab. 4 (1900). — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 193!

Hab. — Pierrailles de l'étage montagnard. Cap Corse au Pigno (Fouc. et Mand. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 90); Vizzavona (Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit.); Ghisoni (Rotgès ex Foucaud l. c.).

Plante robuste, grisâtre, assez densément couverte de poils apprimés, plutôt velue-soyeuse que soyeuse, à souche épaisse, émettant des tiges de 10-30 cm. assez épaisses, étalées-ascendantes ou subdressées. Feuilles basilaires à segment médian atteignant jusqu'à 2,5 × 1,3 cm.

Fleurs relativement grandes, à corolle atteignant 2 cm. de diamètre, portées sur des pédencules plus épais que dans les variétés précédentes, surtout à la maturité. — Peut-être n'est-ce là qu'une forme extrême de la var. corsica, à laquelle la relient les formes intermédiaires observées par nous au Cap Corse en 1910, mais l'apparence générale de la plante est assez particulière. Si l'on ne connaissait pas la var. corsica, la réunion des P. Salisii et P. Mandoni en une seule espèce paraîtrait quasi impossible.

†† 868 × 869. **P. mixta** Nolte in Koch Syn. ed. 2, 239 (1843); Lehm. Rev. Potent. 206; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 232; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 849; Wolf Mon. Potent. 660 = **P. procumbens** × reptans. Hab. — Jusqu'ici seulement la localité suivante:

1906. — Pozzines près des bergeries d'Aluccia, 1500 m., juill. fl. fr.!

Un seul échantillon intermédiaire par son port entre les deux parents. Rameaux couchés non radicants. Feuilles des rameaux (sauf les derniers) à 5 folioles, rappelant plutôt le *P. reptans* que le *P. procumbens* subsp. nesogenes comme forme et serrature. Fleurs purement axillaires assez longuement pédonculées, toutes pentamères. Plante plus robuste que le *P. procumbens* var. corsica. Ce dernier croît dans les pozzines d'Aluccia; nous avons noté le *P. reptans* non loin de là, près des bergeries. — Ces caractères ne laissent guère de doute sur l'origine hybride de notre plante. Nous renvoyons le lecteur pour plus de détails sur les hybrides de ce groupe, très difficiles à élucider, à l'article de M. Murbeck (in *Bot. Not.* ann. 1890, 198–204).

- 869. **P. reptans** L. Sp. ed. 1, 449 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 531; Lehm. Rev. Potent. 183; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 229; Coste Fl. Fr. II, 21; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 844; Wolf Mon. Potent. 654. Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 15!
- Hab. Prairies maritimes, fossés, points humides, surtout de l'étage inférieur, 1-1500 m. Mai-juill. suivant l'altitude et l'exposition. Répandu dans l'île entière. 4.
- 1906. Talus du vallon d'Ellerato entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., 14 juill. fl. fr.!; fossés près de Santa Maria di Mercurio, 800 m., 30 juill. fl. fr.!; près de la station de Vizzavona, 905 m., 14 juill. fl. fr.!
- 1907. Prairies à Ghisonaccia, 10 m., 8 mai fl.!; prairies à Cateraggio, 1 mai fl.!
- 1908. Vallée inférieure du Tavignano, lieux humides, 5-700 m., 26 juin fl.!
- 1911. Plateau de l'Ospedale, marécages sous bois, 1000 m., 9 juill. fl. fr.!

197

Les échant. corses appartiennent à la var. typica Asch. et Graebn. (Syn. VI, 1, 845), variant d'ailleurs beaucoup quant aux dimensions et à l'indument, la forme sericea [P. reptans var. sericea Bréb. Fl. Norm. éd. 1, 104 (1836); Bab. Man. brit. Bot. ed, 1, 91 = P. reptans var. mollis Borb. Fl. Budapest 162 (1879); Wolf Mon. Potent. 658 = P. reptans var. pubescens Fiek et Pax in Jahresb. schl. Ges. vaterl: Cult. 174 (1888) = P. reptans subvar. sericea Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 229], à poils soyeux des tiges et pétioles abondants, à folioles velues sur les deux pages, paraît plus rare que les formes glabrescentes. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de voir dans la forme sericea autre chose qu'un état extrême des stations sèches.

Le *P. involucrata* Mut. [Fl. fr. I, 332 (1834)], indiqué par Boullu à Barbicaja près Ajaccio (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXXIX) est basé sur une anomalie du *P. reptans* (phyllodie de l'exocalice).

# SIBBALDIA L.

†† 870. S. procumbens L. Sp. ed. 1, 284 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 521; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 154; Coste Fl. Fr. II, 13; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 661. — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 156! et 302! Hab. — Rocailles de l'étage alpin, 2600-2700 m. Juill.-août. 7. Rare. Capo al Berdato (Audigier ex Foucaud in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 90); Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 26 et Burn. exsicc. n. 156); Monte Rotondo (Briq. Spic. 21 et Burn. exsicc. n. 302).

## GEUM L.

871. **G. urbanum** L. Sp. ed. 1, 501 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 519; Scheutz Prodr. mon. Georum 24; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 158; Coste Fl. Fr. II, 12; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 877.

Hab. — Lisière des bois, haies, points ombragés des étages inférieur et montagnard. Mai-juin. 7. Peu fréquent. Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 51; Mab. ex Mars. Cat. 55; Rotgès in litt.); Casabianda (Rotgès in litt); plaine d'Aleria (Rotgès in litt.); forêt d'Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXX); Calcatoggio (Lutz ibid. CXXXVI); Vico (Mars. l. c.); Bocognano (Mars. l. c.); forêt de Marmano (Rotgès in litt.).

G. pyrenaicum Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 3 (4768); Willd. Sp. pl. II, 1115; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 520; Scheutz Prodr. mon. Georum 45; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 160; Coste Fl. Fr. II, 13.

Espèce pyrénéenne, indiquée à tort par Doûmet (in *Ann. Hér.* V, 191) au Monte Rotondo par confusion avec l'espèce suivante.

872. **G. montanum** L. Sp. ed. 1, 717 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 521; Scheutz Prodr. mon. Georum 51; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 165; Coste Fl. Fr. II, 12; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 886 = Sieversia montana R. Br. in Parry's First Voy. App. 276 (1823). — Exsicc. Soleirol 1. 1486!; Burn. ann. 1900, n. 137!, 297! et 357!; Burn. ann. 1904, n. 185!

Hab. — Rocailles des étages subalpin et alpin, 1700-2700 m. Juill.-août. \$\mathcal{4}\$. Répandu et assez abondant dans les grands massifs du centre depuis le massif du Cinto jusqu'à celui de l'Incudine. Monte Cinto (Briq. Rech. Corse 15 et Burn. exsicc. n. 437; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 68); Paglia Orba (Lit. ibid. 75); Punta Artica (Lit. ibid. 71); Monte Rotondo (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. V, 293; Doùmet in Ann. Hér. V, 191; Mars. Cat. 55; Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVI; Briq. Rech. Corse 21 et Burn. exsicc. n. 297; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 88); Monte d'Oro (Mars. 1. c.; Briq. Spic. 31 et Burn. exsicc. n. 185); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 3 et ap. Mars. 1. c.; Briq. Rech. Corse 27 et Burn. exsicc. 357; Lit. Voy. II, 31; Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.

1906. — Rochers de la Cima della Statoja, 2200-2300 m., 26 juill. fr.!; rocailles de la Cima della Mufrella, 2000 m., 12 juill. fl.!; rocailles du Capo Bianco, 2500 m., 7 août, fl.!; arètes entre le Capo Largina et le Monte Cinto, 2500-2700 m., 29 juill. fl.!; rochers sur le versant S. du Paglia Orba, 2400-2525 m., 9 août fr.!; rocailles du Capo al Chiostro, 2200 m., 3 août; rocailles au-dessous du lac Melo, 1700 m., 4 août fl.!; rocailles de la Punta de Porte, 2300 m., 4 août fl.fr.!; couloir au-dessus du lâc Scapuccioli, rocailles herbeuses, 2400 m., 6 août fr.!; rocailles sur le versant E. du Monte d'Oro, 2000-2100 m., 9 août fr.!; rocailles au col de la Cagnone, 1960 m., 21 juill. fl.!: rochers de l'arête entre les Pointes de Monte et de Bocca d'Oro, 1800-1950 m., 20 juill. fr.!

4908. — Monte Padro, rochers, 2300 m., 4 juill. fl. fr.!

1910. — Punta della Capella d'Isolaccio, replats des rochers, 1950-2044 m., 30 juill. fl. fr.!

Les formes géantes ou naines [var. minus Pers. Syn. II, 57 (1807); Scheutz Prodr. mon. Georum l. c.; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 887 = G. montanum var. nanum Gaud. Fl. helv. III, 413 (1828); Rouy et Camus l. c.] sont sous la dépendance du milieu (humidité et altitude) et ne nous paraissent pas constituer des variétés dans le sens de races.

# ALCHEMILLA 1 L. emend.

873. **A. alpina** L. *Sp.* ed. 1, 123 (1753) excl. var. β; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 564; Briq. in Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 129; Camus in Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 440; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 387. — Les races corses appartiennent toutes à la sous-espèce suivante:

Subsp. eu-alpina Asch. et Graebn. Syn.VI, 1, 388 (1902) = A. alpina Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 1, 253; R. Kell. <math>Syn. schw. Alchem. 6.

Hab. — Rochers et replats gazonnés ou rocailleux des rochers dans les étages subalpin et alpin, 1200-2600 m. Non signalée au Cap Corse et dans la chaîne de Tende. Calcifuge. Juill.-août. 4.

Plante pourvue de rejets stoloniformes ± épigés. Feuilles à 5-7 segments, les moyens généralement séparés jusqu'à la base. Pédicelles généralement plus courts que la fleur. Sépales ± érigés à la maturité. — En Corse les races suivantes:

†† α. Var. saxatilis Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. III, 131 (1899); Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 1, 254; Asch. et Graebn. Syn. VI, 4, 389; R. Kell. Syn. schw. Alchem. 9 = A. saxatilis Bus. Notes Alchim. crit. ou nouv. 3 (1891); id. Alchim. valais. 1 et ap. Dörfler Sched. 203; Coste Fl. Fr. II, 63 = A. alpina subsp. saxatilis (excl. var. β-γ!) Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 442 (1900). — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 184! Hab. — Punta Artica, près du sommet (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 125); montée du Pont du Dragon aux bergeries de Timozzo (Briq. Rech. Corse 86 et Burn. exsicc. cit.); Monte d'Oro, versant N.-W. près du lac (Lit. l. c.).

Souche à rameaux ordinairement allongés et stoloniformes. Feuilles à segments presque toujours au nombre de 5, luisants en dessus, ordinairement un peu plus larges que dans les variétés suivantes, dentés au sommet seulement, à dents très petites, conniventes. Axes florifères raides, dressés, dépassant de 3-5 fois les feuilles basilaires. Fleurs disposées en glomérules serrés, ordinairement distants, formant des inflorescences spiciformes interrompues, souvent groupées en une sorte de corymbe lâche.

+ β. Var. transiens Cam. emend. R. Kell. Syn. schw. Alchem. 8 = A. alpina Salis in Flora XVII; Beibl. II, 52; Coste Fl. Fr. II, 63 p. p.

<sup>1-</sup> La graphie Alchimilla, employée par divers auteurs, est contraire aux Règl. nom. bet. art. 50. Linné a fait un genre Alchemilla.

= A. alpina γ glomerata Tausch in Flora XXIV, Beibl. I, 108 (1841), quoad pl. cors. = A. saxatilis subsp. A. transiens Bus. in Bull. soc. bot. suisse IV, 56 (1894) = A. alpina subsp. saxatilis γ transiens Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 442 (1900) = A. transiens Bus. in Dörfl. Sched. 204 (1898) et in Bull. herb. Boiss. 2<sup>me</sup> série, I, 463 = A. alpina subsp. eu-alpina II saxatilis b transiens Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 349 (1902). — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 306!

Hab. — Rochers. Sommet du Monte S. Pietro (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52; Lit. Voy. I, 8); Monte Padro (Salis ex Bus. ap. Briq. Rech. Corse 87); Paglia Orba (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 125); Punta Artica (Lit. l. c.); Monte Rotondo [Salis l. c. et ex Bus. ap. Briq. Rech. Corse 87; Aubry ex Bus. ap. Briq. l. c. («Monte Calanca»); Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit. (2600 m.!)]; Monte d'Oro (Salis ex Bus. ap. Briq. l. c.; Soleirol ex Bert. Fl. it. II, 208 et ex Bus. ap. Briq. l. c.; Levier ex Bus. ap. Briq. l. c.); Monte Renoso (Revel. in Bor. Not. III, 4; Rotgès in litt.); Monte Incudine (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 49); et localités ci-dessous.

1906. — Rochers en montant de la bergerie de Spasimata à la Cima della Mufrella, 1800 m., 12 juill. fl.!; Cima della Statoja, 2200-2300 m., 26 juill. fl.!: Monte Traunato, couloirs des rochers du versant N.-W., 2100 m., 31 juill. fl.!; rochers en face des bergeries de Grotello, 1400-1500 m., 3 août, stérile!; Punta de Porte, rochers du sommet, 2300 m., 4 août fl.!; Monte Rotondo, couloirs rocheux au-dessus du lac Scapuccioli, 2400-2500 m., 6 août fl.!; Monte d'Oro, rochers du versant E., 2000 m., 9 août fl.!; rochers de l'arête entre les pointes d'Oro et de Monte au-dessus du col de Verde, 1950 m., 20 juill. fl.! (Toutes ces provenances ont été vues par M. Buser.)

1910. — Punta della Capella d'Isolaccio, rochers, 2000-2044 m., 30 juill. fl.!; Monte Incudine, cheminées rocheuses du versant N., 2000 m., 25 juill. fl.!

1911. — Fourches de Bavella, versant N., pentes herbeuses à l'ubac, 1500-1550 m., 13 juill. fl.!

Intermédiaire entre la var. saxatilis d'une part, et les var. glomerata Tausch [in Flora XXIV, Beibl. I, 208 (1841) = A. alpina var. alpina Greml. Fl. anal. Suisse, 2me éd. fr., 206 (1898); Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. III, 133 = A. alpina subsp. eu-alpina I typica Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 388 (1902)] et debilicaulis Bus. Rejets stoloniformes comme dans la var. saxatilis. Feuilles la plupart à 5 segments, çà et là à 6 segments, rarement incomplètement 7nées, à dents plus aiguës et plus étroites que dans la variété précédente. Axes florifères moins raides, à glomérules peu nombreux, rassemblés vers l'extrémité. Fleurs un peu plus grandes et plus longuement pédicellées que dans la var. a.

Cette race, qui est très répandue en Corse, s'y présente sous une forme généralement plus grêle que dans l'Apennin et le Tyrol méridional, à indument de la face inférieure des segments foliaires moins dense, à face supérieure d'un vert plus mat, et à glomérules plus pauciflores. M. Buser la signale sous le nom d'A. transiens f. corsica [A. saxatilis f. corsica Bus. in Bull. soc. bot. suisse IV, 52 (1894); A. transiens var. corsica Bus. ap. Briq. Rech. fl. Corse 86 (1901)].

††  $\gamma$ , Var. debilicaulis R. Bus. in Steiger Beitr. Kenntn. Fl. Adulageb. 361 (1906); R. Kell. Syn. schw. Alchem. 69 = A. alpina Bus. ap. Briq. Rech. Corse 87 (1901), quoad pl. cors. — Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 128! et 353!

Hab. — Monte Cinto, versant S. (Briq. Rech. Corse 87 et Burn. exsicc. n. 138); Monte Renoso, versant E. (Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 353); et localités ci-dessous.

1906. — Capo al Chiostro, couloirs du versant E., 2100 m., 2 août fl.!; rochers en face des bergeries de Grotello, 1600-1700 m., 5 août fl. fr.! (Ces provenances ont été annotées par M. R. Buser.)

1910. — Crête de Li Tarmini, antres des rochers, 1950 m., fl.!; Punta della Capella d'Isolaccio, antres des rochers à l'ubac, 2000-2044 m., 30 juill. fl.!; Calancha Murata, versant N., replats herbeux des rochers à l'ubac, 1460 m., 11 juill. fl.!

Race très voisine de la var. glomerata Tausch (A. alpina Bus. sensu stricto) dont elle s'écarte par le mode de végétation plus lâche, le port grêle, les feuilles généralement à 5 segments, à segments étroits, à indument soyeux de la face inférieure très mince, finement soyeuses, les adultes souvent glabres ou presque glabres en dessus et presque verdâtres en dessous à la fin, à axes florifères de dimensions variables, mais dépassant rarement de plus de la moitié la longueur du pétiole des feuilles estivales. Glomérules peu nombreux ou fusionnés en un seul dans les petits échantillons. — La var. debilicaulis, assez facile à saisir dans les formes extrêmes, passe par des échantillons douteux soit à la var. transiens (nos échantillons du Capo al Chiostro rapportés par M. Buser à la var. debilicaulis, rentreraient plutôt pour nous dans le groupe transiens!), soit à la var. glomerata (voy. à ce sujet : Buser ap. Steiger l. c.). La var. debilicaulis a été signalée par M. R. Buser (l. c.) dans les Alpes maritimes, les Alpes Cottiennes et au Tessin.

++ 8. Var. Burnatiana R. Bus., var. nov.

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité ci-dessous.

1906. — Paglia Orba, fissures des rochers de la paroi E., conglomérat gréseux, 2300-2400 m., 9 août fl.!

M. Buser nous communique sur cette Alchémille la note suivante :

« A. alpina L. subsp. (A.) Burnatiana Bus.

Omnibus partibus (flor. except.) typica alpina duplo major. Cauliculi

validi, sat crassi. Folia eximie 7partita, partitionibus mediis ad basin usque distinctis. Stipulae rameales inciso-dentatae. Flores remote glomerulati. Forma, indumentum, dentes foliolorum, flores typi.

A première vue, cette fort belle plante fait l'impression d'une bonne race, mais, examen fait, il ne reste, à part sa vigueur extraordinaire, que fort peu de chose. Il me semble cependant probable que, malgré son peu de différenciation, la forme soit constante, vu l'altitude (2300-m.) et la station (fissures de rochers) anormales pour un A. alpina typique.»

Les feuilles primaires à court pétiole ont en général 6 segments oblongs-obovés, les médians connés à la base, à tomentum soyeux épais; les feuilles suivantes longuement petiolées ont régulièrement 7 segments, les médians distincts, plus allongés et plus étroits, à indument infrafoliaire plus mince, à dents apicales plus marquées et plus nombreuses. Axes florifères dépassant 2 à 4 fois la longueur du pétiole des feuilles primaires, hauts d'env. 30 cm., à glomérules réunis en inflorescences spiciformes lâches. — Notre impression est que la valeur systématique de cette Alchémille est au moins équivalente à celles des précédentes entre lesquelles certains échantillons nous ont fait hésiter à plus d'une reprise.

†† 874. A. pubescens Lamk Tabl. encycl. et méth. Bot. I, 347 (1791); Poiret Encycl. méth. Suppl. I, 285; Koch Syn. ed. 2, 256; Briq, in Burn. Fl. Alp. mar. III, 137; Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 448; Coste Fl. Fr. II, 64; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 399; R. Kell. Syn. schw. Alchem. 27; non Willd. (1809) = A. alpina var. hybrida L. Sp. ed. 1, 123 (1753) p. p., nomen confusum = A. hybrida L. Amoen. acad. ed. 2, III, 49 (1787) p. p., nomen confusum; Mill. Gardn. dict. ed. 8, n. 2 (1762) p. p., nomen insecurum = A. montana Willd. Enum. hort. berol. 170 (1809); non Schmidt (1794) = A. intermedia Clairy. Man. herb. Suisse et Valais 43 (1811) = A. vulgaris var. subsericea Gaud. Fl. helv. 1, 453 (1828). — En Corse la race suivante:

†† Var. genuina Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. III, 132 (1899); R. Kell. Syn. schw. Alchem. 28 = A. glaucescens Wallr. in Linnaea XIV, 134 et 549 (1840), sensu stricto = A. minor Bus. in Bull. soc. dauph. sér. 2, 98 (1898); non Huds. = A. pubescens Bus. Alchim. valais. 6 (1894) = A. pubescens var. pubescens Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 449 (1900) = A. pubescens subsp. montana var. glaucescens Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 402 (1902).

Hab. — Jusqu'ici seulement entre Vico et Evisa, dans un bois de châtaigniers exposé au Nord, vers 450 m. d'altitude, rare (Coste, 27 mai 1901! in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, CXV). ¥.

Plante petite ou médiocre, verdâtre. Feuilles 9lobées, un peu ondulées, pubescentes en dessus, pubescentes-soyeuses en dessous; lobes des feuilles estivales arrondis ou paraboliques, un peu tronqués, dentés sur tout leur pourtour, à dents courtes, assez larges et obtuses. Tiges florifères à rameaux supérieurs ± divariqués. Glomérules généralement très compacts, à pédicelles très velus, généralement un peu plus courts que les urcéoles. — Cette Alchémille devra être recherchée dans l'étage montagnard, en particulier dans la Castagniccia, district relativement peu exploré où les stations analogues abondent.

La nomenclature adoptée par MM. Ascherson et Graebner (l. c.) pour cette race est contraire aux Règl. nom. bot. art. 49.

**A. vulgaris** L. Sp. ed. 1, 123 (1753), sensu lato; Briq. in Burn. Fl. Alp. mar. III, 146; Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 450; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 405; R. Kell. Syn. schw. Alchem. 31.

Cette espèce, qui diffère principalement de la précédente par son inflorescence glabre (entièrement velue dans l'A. pubescens), et qui présente sur le continent un nombre immense de races, a été vaguement indiquée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 209) et par Shuttleworth (Enum. 11). Elle n'a à notre connaissance jamais été authentiquement constatée dans l'île.

875. A. microcarpa Boiss. et Reut. Diagn. pl. nov. hisp. 11 (1842); Bor. Not. pl. cors. II, 4; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 202 = A. pusilla Pomel Nouv. Mat. fl. atl. 159 (1874) = A. arvensis forme A. microcarpa Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 459 (1900).

Cette espèce nous paraît suffisamment distincte de l'A. arvensis. Elle ne s'en distingue pas seulement par sa taille très réduite, ce qui se rencontre aussi dans l'A. arvensis, mais surtout, comme l'ont dit les auteurs et comme Boreau (l. c.) l'a répété, par un fruit de forme différente. Dans l'A. arvensis, l'urcéole mûr est campanulé, à tube long d'env. 1,8 mm., renflé, ± contracté au sommet sous les sépales, ceux-ci dressés, hauts d'env. 0,4 mm. Au contraire, dans l'A. microcarpa, le fruit est globuleux, ovoïde ou ellipsoïdal, atteignant à peine 1 mm. avec les sépales, le tube est long d'env. 0,8 mm. et passe sans contraction aux sépales connivents (hauts de 0,2 mm. env.). — Les échantillons corses de l'A. microcarpa peuvent être distingués comme variété particulière:

†† Var. bonifaciensis Bus., var. nov. — Exsicc. Mab. n. 229!; Deb. ann. 1868 sub: A. microcarpa!; Reverch. ann. 1885, n. 402!; Magnier Fl. sel. n. 1682!

Hab. — Clairières des maquis et garigues de l'étage inférieur. Marsmai. ①. Assez répandue. Cap Corse (Mab. in Feuill. jeun. nut. VII, 412); Bastia (Mab. ap. Mars. Cat. 57 et in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr.

LVII et exsicc. cit.; Deb. exsicc. cit.); St-Florent (Mab. ap. Mars. Cat. l. c.); plaine du Bevinco (Mab. exsicc. cit. et ap. Shuttl. Enum. 11); Porto (Reverch. exsicc. cit. et ap. Magnier exsicc. cit.); Vivario (Revel. ex Mars. l. c.); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX); Prunelli di Fiumorbo (Rotgès in litt.); Porto-Vecchio (Revel.! in Bor. Not. II, 4 et ap. Mars. l. c.); Bonifacio Mars. l. c.; Stefani ap. Reverch. exsicc. non numér.); et localité ci-dessous.

1907. — Vallée inférieure de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl. fr.!

M. R. Buser nous communique au sujet de cette Alchémille la note suivante:

« A. microcarpa subsp. (A.) bonifaciensis Bus.

Multicaulis, diffusa, pilis mollibus sat parce pilosa. Caules adscendentes, erubescentes, internodiis mediis non longius elongatis. Folia trifida lobis medio trilobo lateralibus subbifidis, lobulis oblongis vel oblongo-spathulatis. Vaginae infundibulares, basi (rubro-fusco-lineata), grosse laciniato-dentatae, dentibus utrinque 4–5, non reflexis. Inflorescentia pauci(–7)flora. Flores parvuli, longe pedicellati, sed vaginam non excedentes. Urceoli obovoidei, ovoidei aut elongato-ellipsoidei, breviter hirsutuli (f. trichocarpa), basi saepe calvati, rarius glabri (f. leiocarpa), nervis inconspicuis. Sepala erecta aut subincurvula. Caliculus minimus.

Vos échantillons (nains) représentent l'état d'appauvrissement extrême d'une forme de l'A. microcarpa B. et R. (sensu collect.) répandue dans la région côtière du détroit de Bonifacio: Bonifacio, maquis de la Trinité (Reverchon 1888, sine nº); Porto (Reverch. ann. 1885, n. 402). — Sardaigne sept.: Gallura, Sa Teresa (Reverch. Plant. de Sard. ann. 1881, n. 5); Tempio: alla Scopa près il Paran (A. Vaccari); Candelo, le long du Rio di Liscia (A. Vaccari); ile de Caprera (A. Vaccari).

Cette plante se présente, dans presque toutes ses stations, sous deux formes : une prédominante, à urcéoles poilus (f. trichocarpa), l'autre beaucoup plus rare, à urcéoles glabres (f. leiocarpa). Mais je n'ai pas réussi à combiner d'autres différences avec cette modification d'indument. »

876. A. arvensis Scop. Fl. carn. ed. 2, 115 (ann. 1772); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 565; Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 458; Coste Fl. Fr. II, 62; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 386; R. Kell. Syn. schw. Alchem.  $5 = Aphanes \ arvensis \ L. Sp. ed. 1, 123 (1753) = Alchemilla Aphanes Leers Fl. herb. 54 (1775). — Exsicc. Mab. in. 229 bis!$ 

Hab. — Champs, moissons, points sableux ou rocailleux, 1-1500 m. Avril-juill. suivant l'alt. ①. Répandu. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 52; Mab. exsicc. cit.; Mars. *Cat.* 57); St-Florent (Mars.

1. c.); Ponte alla Leccia (Thellung in litt.); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXVIII); col de Vergio et Capo di Cocavera (1404 et 1445 m., Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 125, avec l'indication « var.? »); Vezzani (Rotgès in litt.); Vizzavona (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXV); env. d'Ajaccio (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.); Bonifacio (Mars. l. c.).

†† 877. **A. floribunda** Murb. Contr. fl. Nord-ouest Afr. IV, 31, fig. 2 et 3 (1900); non Bus. (1903) = A. arvensis var. calyculata Clauson (Herb. Fontan. norm. n. 35!) = (quasi certo!) A. cornucopioides Mars. Cat. 57 (1872); Cam. in Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 459, quoad pl. cors.; Coste Fl. Fr. II, 62, quoad pl. cors.; non Lag.

Hab. — Rocailles et friches de l'étage montagnard. Juin-juill. ①. Rare ou peu observé. Ici avec une quasi certitude la localité : Vivario, champs de la route de Vezzani (Revel. ex Mars. *Cat.* 57); et localité ci-dessous.

1906. -- Col de San Colombano, rocailles, 650 m., 40 juill. fr.!

M. Buser nous écrit au sujet de cette Alchémille :

« Je rapporte cette plante de Corse (et d'autres de Sardaigne) à l'A. floribunda de Murbeck [non Buser in Bull. soc. nat. Ain XIII, 24 (1903), quae fiat A. florulenta Bus.], quoique la plante du nord de l'Afrique soit plus extrême (indument plus abondant, plus étalé; calice fructifère étalé-divariqué). — Cette plante ayant été prise pour l'A. cornucopioides de Lagasca, on pourrait être tenté d'y rapporter l'Alchimille de ce nom, provenant de Corse, figurant dans Rouy et Camus Fl. Fr. VI, 459 (1900), mais la remarque de Camus: glomérules pauciflores, ne semble pas se prêter à ce rapprochement. »

Nous partageons entièrement l'avis de M. Buser sur la détermination de cette Alchémille. Les légères différences auxquelles le savant monographe fait allusion ne sont pas constantes. Nous ne pouvons par ex. pas séparer la plante du Mont Mouzaia (Algérie, exsicc. cit. leg. Clauson, 19 mai 1859) de notre plante corse.

L'A. floribunda a été décrit par M. Murbeck avec l'habileté bien connue de ce botaniste. Il s'écarte de l'A. arvensis par ses stipules très développées à la maturité, allongées en forme de nacelles, qui enveloppent les glomérules. Cette propriété est commune aux A. floribunda et A. cornucopioides, seulement dans cette dernière espèce les entrenœuds sont très courts, de sorte que les stipules sont ± imbriquées, tandis qu'elles sont isolées les unes des autres par des entrenœuds dans l'A. floribunda. Quant aux autres caractères, l'A. floribunda se rapproche plutôt de l'A. arvensis: le limbe foliaire est un peu plus long que les stipules avant

la maturité, il est nettement pétiolé mais à pétiole plus court et plus large. Les urcéoles sont un peu plus grands que dans l'A. arvensis, mais plus nettement contractés sous les sépales. Cependant la figure 1 (comme le texte) de M. Murbeck se rapportant à l'A. cornucopioides et présentant un urcéole nullement rétréci sous les sépales, nous paraît manifestement exagérée. Les urcéoles de nos échant, espagnols de l'A. cornucopioides (par ex. le type de Bourgeau cité par M. Murbeck) sont rétrécis sous les sépales, à peu près comme l'indique M. l'abbé Coste (Fl. Fr. II, 62, fig. 1241). Au total, l'A. floribunda nous paraît bien ètre, comme pour M. Murbeck, une espèce intermédiaire entre les A. arvensis et cornucopioides. Le botaniste suédois a signalé la présence de l'A. floribunda dans les montagnes de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi que de la Grèce (Morée, leg. Chaubard). Nous sommes d'accord sur cette dernière extension de l'aire d'après les échantillons originaux de Chaubard que possède l'herbier Delessert. Il faudra désormais y ajouter la Corse et la Sardaigne, et nous ne serions pas étonné de voir les indications se multiplier, maintenant que l'attention a été attirée sur cette Alchémille.

M. Buser n'a pas osé, dans la note ci-dessus, attribuer l'A. cornucopioides de Revelière et de Marsilly à l'A. floribunda, parce que M. Camus a indiqué pour son A. cornucopioides des glomérules « pauciflores ». Nous avouons ne pouvoir partager ces scrupules. En effet, l'auteur français ne dit pas qu'il ait vu des échantillons de Revelière (indiqués à « Rivario » au lieu de Vivario). D'autre part — à l'exception des fruits, dont l'auteur ne parle ni pour l'A. microcarpa, ni pour l'A. cornucopioides — la description de M. Camus n'est qu'une traduction presque littérale de la diagnose de Willkomm et Lange (l. c.), à laquelle sont empruntées les expressions de « tige très feuillée » (qui s'applique bien à l'A. cornucopioides espagnol et mal à l'A. floribunda corse) et de « glomérules pauciflores » (peu exacte tant pour l'une que pour l'autre des espèces). La description de M. Coste est d'ailleurs dans le même cas que celle de M. Camus. Etant donné la grande rareté des originaux corses, il était assez naturel de chercher les éléments de la description dans les exsiccata publiés d'Espagne et de prendre en considération la description des auteurs du Prodromus florae hispanicae. Comme l'A. cornucopioides est, dans l'état actuel des connaissances, une espèce ibérique, tandis que l'A. floribunda existe en Corse, il est à peu près sûr que c'est ce dernier dont Marsilly a entendu parler sous le nom d'A. cornucopioides.

# AGRIMONIA L.

878. **A. Eupatoria** L. *Sp.* ed. 1, 643 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 561; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 432 [excl. forme *A. odorata* (Mill.) Rouy et Cam.]; Coste *Fl. Fr.* II, 58; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 420.

Hab. — Châtaigneraies, clairières des maquis, haies des étages inférieur et montagnard. Juin-août. 4. Répandu et assez abondant dans l'île entière.

1906. — Maquis près de Castellaro di Mercurio, 550-600 m., 28 juill. fr.!; châtaigneraies du vallon d'Ellerato entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., 14 juill. fr.!

Les échantillons réduits et velus, à fruits et fleurs souvent plus petits, ont été distingués sous les noms de var. minor K. Koch [ap. Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 421 (1902)] et humilis Asch. et Graebn. [l. c. = A. humilis Wallr. Beitr. zur Bot. I, 1, 37 (1842)]. Nous n'arrivons pas à reconnaître dans ces échantillons des caractères suffisamment constants pour caractériser des races.

## SANGUISORBA L. emend.

- 879. **S. minor** Scop. Fl. carn. ed. 2, 1101 (1772); A. Br. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1867, App. 11; Focke in Hall. et Wohlf. Syn. 829 = Poterium Sanguisorba L. Sp. ed. 1, 494 (1753); Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 434 = S. Poterium Web. in Wigg. Prim. fl. holst. 14 (1780) = S. Sanguisorba Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 432 (1902). 4. Espèce très polymorphe présentant en Corse les subdivisions suivantes:
- †† I. Subsp. dictyocarpa Briq. = Poterium dictyocarpum Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, V, 34 (1846); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 563; Coste Fl. Fr. II, 59 = P. Sanguisorba subsp. dictyocarpum Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 436 (1900).

Fruits mûrs à faces réticulées-rugueuses à arêtes épaisses, mais non ou à peine ailées.

- $++ \alpha$ . Var. eudictyocarpa Briq. = P. dictyocarpum Spach 1. c., sensu stricto.
- Hab. Talus herbeux des étages inférieur et montagnard. Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142); forêt d'Aitone (Lit. *Voy.* II, 4); Caporalino (Fouc. et Sim. l. c.); env. de Corté (Lit. *Voy.* II, 14); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); Campo-di-Loro (Fouc. et Sim. l. c.).

Plante généralement robuste, haute de 30-60 cm., caulescente, à tige feuillée. Feuilles à folioles arrondies-oblongues, atteignant et dépassant le plus souvent 10 mm. de longueur, les caulinaires à folioles réduites et plus étroites. Capitule haut de 10-20 mm. Fruit long d'env. 3 mm. à la maturité. — Nous n'avons pas récolté nous-même cette variété de Corse; il est possible qu'une partie tout au moins des localités se rapporte à la variété suivante.

On peut distinguer, à l'intérieur de la var. *eudictyocarpa*, les deux sous-variétés suivantes :

a' subvar. glaucescens = Poterium glaucescens Reichb. Fl. germ. exc. 610 (1832) = Poterium dictyocarpum var. glaucum Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, V, 35 (1846); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 563 = S. minor var. glaucescens Garcke Fl. Nord- und Mittel-Deutschl. ed. 8, 134 (1867) = P. Sanguisorba subsp. dictyocarpum β glaucum Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 436 (1900) = S. sanguisorba A glaucescens Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 432 (1902). — Feuilles glaucescentes à la face inférieure. Les échantillons à base des tiges et à pétioles ± hérissés représentent le Poterium guestphalicum Boenn. ap. Reichb. [l. c. (1832) = Poterium Sanguisorba subsp. dictyocarpum var. glaucum subv. hirsutum Rouy et Cam. l. c.].

a² subvar. virescens = Poterium dictyocarpum var. virescens Spach in Ann. sc. nat., sér. 3, V, 35 (1846) = Poterium dictyocarpum var. genuinum (« genuina ») Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 563 (1848) = S. minor var. virescens Abromeit Fl. Ost- und Westpr. 250 (1898) = P. Sanguisorba subsp. dictyocarpum var. genuinum Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 436 (1900) = S. sanguisorba B virescens Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 432 (1902). — Feuilles vertes sur les deux faces.

+ β. Var. insularis Briq., var. nov.

Hab. — Rocailles et rochers, surtout de l'étage montagnard, 400-1700 m. Juin-juill. Paraît très répandue; nous pouvons citer les localités suivantes:

1906. — Cap Corse: talus rocailleux du couvent de la Tour de Sénèque au-dessus de Luri, 450 m., 8 juill. fr.! — Rocailles entre Novella et le col de S. Colombano, 500 m., fr.!; rocailles de la Cima di S. Angelo, 1180 m., calc., 15 juill. fr.!; rochers dans le vallon du Rio Ficarella, 600–700 m., 11 juill. fr.!; bords du sentier près du col de Tripoli, 1500 m., 15 juill. fr.!

1908. — Vallée de la Melaja, rocailles des pineraies, 900 m., 15 juill. fr.!

1910. — Cap Corse : Col de Bocca Rezza sur Mandriale, 900–1000 m., 16 juill. fr.!

Pusilla, rhizomate mediocri [lignoso-indurato. Foliorum rachis pubescens; foliola parva vel minima, glabrescentia vel glabra, glaucescentia, parva vel minima (superficie circ.  $5-7\times3-7$  mm.), obovato- vel elliptico-subrotundata, inciso-crenata. Caulis tenuis, parum foliatus vel subscapiformis, glaber, 5-15 cm. altus. Capitulum parvum subglobosum, sect. long.  $5-7\times5-7$  mm. Fructus demum sect. long.  $2\times1,7$  mm. tubo calicino 4costato, costis parum, anguste et tenuiter (praesertim inferne) alatis subintegris, faciebus reticulato-venosis, rete elevato, nec tuberculatis.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, cette race paraît être répandue dans l'île. C'est probablement à elle que Mabille (in Mars. Cat. 57) a fait allusion lorsqu'il a dit : « On rencontre aussi, aux mêmes lieux (endroits secs), une espèce (de Poterium) indéterminée. » Elle a le port du Sanguisorba multicaulis Asch. et Graebn. (Pot. multicaule Boiss. et Reut.), mais rentre par les caractères du fruit dans la sous-esp. dictyocarpa. La var. insularis ne doit pas être confondue avec le P. microphyllum Jord. =

P. Spachianum Coss., dont les fruits ont des facettes tuberculeuses, ce qui n'est nullement le cas dans la race qui nous occupe.

II. Subsp. muricata Briq. = Poterium polygamum W. K. Pl. rar. Hung. II, 217, t. 198 (1803) = P. muricatum Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, V, 36 (1846); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 563; Coste Fl. Fr. II, 59 = S. muricata Focke in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. III, 3, 45 (1888) = S. polygama Beck Fl. Nied.-Öst. 768 (1892); non Nyl. = Poterium Sanguisorba subsp. muricatum Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 435 (1900) = S. sanguisorba subsp. muricata Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 433 (1902). — Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: P. muricatum!; Burn. ann. 1904, n. 204! Hab. — Points herbeux, clairières des maquis et des bois, surtout de l'étage inférieur, 1-800 m. Avril-juin. Répandue. Cardo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52); Algajola (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 413); env. de Corté (Gillot Souv. 3); entre Evisa et Porto (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXI); Sagone (Lit. Voy. II, 26); Ajaccio (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CVII); Pozzo di Borgo (Coste ibid.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bocognano (Briq. Spic. 33 et Burn. exsicc. cit.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); bords du Rizzanèse entre Propriano et Sartène (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLII); env. de Bonifacio (Lutz ibid. CXLI; Boy. Fl. Sud Corse 59; Pœverlein!); et localités ci-dessous.

1907. — Pré sec, à Solenzara, 4 m., 3 mai fl. jeunes fr.!

Fruit mûr à faces creusées d'alvéoles à bords élevés et denticulés, à arêtes prolongées en ailes. — Cette sous-espèce se présente en Corse tantôt à ailes très larges, égalant environ la moitié du diamètre du fruit [Poterium muricatum var. platylophum Spach in Ann. sc. nat. sér. 3. V,  $36 (1846) \equiv S. \ minor \ var. \ platylopha \ Abromeit \ in \ Schrift. \ phys.-ök. \ Ges.$ Königsberg XX, 65 (1889) = S. polygama var. platylopha Abromeit Fl. Ostund Westpr. 251 (1898) = Poterium Sanguisorba subsp. muricatum var. platylophum Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 435 (1900) = S. sanguisorta subsp. muricata A platylopha Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 433 (1902)] ou à ailes ± étroites, moins larges que la moitié du diamètre du fruit [Poterium] muricatum var. platylophum Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, V, 37 (1846) = S. polygama var. stenolopha Abromeit Fl. Ost- und Westpr. 251 (1898) Poterium Sanguisorba subsp. muricatum var. stenolophum Rouy et Cam. VI, 435 (1900) = S. sanguisorba var. stenolopha Asch. et Graebn. Syn. VI,1, 434 (1902)]. Ces variations, reliées par des stades intermédiaires, se présentent sans régularité et n'ont probablement pas une valeur supérieure à celle de sous-variétés.

† III. Subsp. Magnolii Briq. = Poterium verrucosum Ehrenb. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1829; Decaisne in Ann. sc. nat. sér. 2, III, 263; Boiss. Fl. or. II, 734 (1872) = Poterium mauritanicum var. β Boiss. Voy. Esp. II, 205 (1839-45) = Poterium Magnolii Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, V, 38 (1846); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 563; Coste Fl. Fr. II, 59 = S. verrucosa A. Br. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1867, App. 11 = S. Poterium subsp. Magnolii Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 437 (1900) = S. sanguisorba subsp. verrucosa Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 435 (1902).

Fruits moins tétragones que dans les deux sous-espèces précédentes, à faces couvertes de verrucosités allongées, obtuses, envahissant les arêtes sur lesquelles elles forment une marge épaisse et généralement sinuée-crénelée, plus rarement presque entière. — En Corse jusqu'ici seulement la variété suivante :

† Var. microcarpa Briq.  $\implies P$ . microphyllum Jord. Obs. VII, 20 (1850); Lange Pug.  $344 \implies P$ . Spachianum Coss. Not. pl. crit. 108 (1854); Willk. et Lange Prodr. pl. hisp. III,  $205 \implies P$ . verrucosum var. microcarpum Boiss. Fl. or. II, 734 (1872)  $\implies P$ . microcarpum Shuttl. Enum. pl. Corse 10 (1872) P. Sanguisorba subsp. Magnolii forme P. Spachianum Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 437 (1900)  $\implies S$ . Spachiana A. Br. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1867, App. 11; Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 431 (1902)  $\implies S$ . sanguisorba var. microphylla Asch. et Graebn. op. cit.  $432 \implies S$ . sanguisorba subsp. verrucosa var. microcarpa («um») Asch. et Graebn. op. cit. 435.

Hab. — Garigues des étages inférieur et montagnard. Rare. Bastia (Shuttl. *Enum*. 10); forèt d'Aitone (Reverch. ann. 1885, n. 464 ex Rouy et Cam. l. c.).

Caractérisée par les fruits petits, mesurant env.  $3 \times 1,5-2$  mm. en section longitudinale, à marges non ou à peine ondulées-sinuées. — La var. megacarpa Briq. [= Poterium megacarpon Lowe Nov. flor. mader. 22 (1838) et synonyma supra pro subspecie citata sensu stricto] — à fruits relativement volumineux, mesurant env.  $5 \times 2-3$  mm. en section longitudinale, à marges ondulées-sinuées — est à rechercher en Corse (au voisinage de notre île en Provence, Italie, Sardaigne, Sicile et Tunisie).

#### ROSA L. 1

880. R. sempervirens L. Sp. ed. 1, 492 (1753); Crép. 2 in Bull.

<sup>1</sup> Ce genre a été élaboré par M. Emile Burnat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous avons essentiellement réduit la bibliographie à un renvoi aux auteurs qui ont compris comme nous la systématique du genre Rosa.

soc. roy. bot. Belg. XVIII, 1, 310; id. XXV, 2, 202; id. XXXI, 2, 71; Burn. Fl. Alp. mar. III, 22; R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 36.

Hab. — Maquis de l'étage inférieur 1. Mai-juin. 5. — Deux variétés.

a. Var. genuina Rouy Fl. Fr. VI, 238 (juin 1900), sensu ampliato = R. sempervirens A. I. a. 1. typica R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 37 (déc. 1900). — Exsicc. Kralik sub: R. sempervirens!; Mab. n. 357 (sub: R. scandens Mill.)!; Reverch. ann. 1880, n. 325!

Hab. — Répandue et abondante dans l'île entière.

1906. — Maquis des vallons d'Ellerato entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., 14 juill. fl.!

1911. — Maquis à la descente de Sari-de-Portovecchio sur Cala d'Oro, 100 m., 2 juill. fr.!

Feuilles moyennes des rameaux florifères à foliole terminale longue d'env. 3-5 cm. Pédoncules et sépales glanduleux. Styles velus sur leur longueur entière, soudés en colonne allongée. Urcéoles ovoïdes. — La variation à fruits subglobuleux [subvar. scandens R. Kell. l. c. = R. scandens Mill. Gard. dict. ed. 8 n. 8 (1768) = R. sempervirens var. scandens DC. Fl. fr. V, 533 (1815); Rouy Fl. Fr. VI, 239] paraît être très répandue.

†† β. Var. microphylla DC. Cat. hort. monsp. 138 (1813) et herb. DC. ! (stylo villoso); Burn. Fl. Alp. mar. III, 23 p. p.; R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 37.

Hab. — Paraît beaucoup plus rare que la variété précédente.

1906. — Haies entre Tralonca et Santa Lucia di Mercurio, 700-800 m., 30 juill. fl. jeunes fr.!

Diffère de la var.  $\alpha$  par son port plus couché et les feuilles notablement plus petites, les moyennes des rameaux florifères à foliole terminale longue d'env. 1-2 cm. — Le  $R.\ prostrata$  DC. (l. c.) ne diffère de la var. microphylla que par son style glabre.

R. arvensis Huds. Fl. angl. ed. 1, 192 (1762); Burn. Fl. Alp. mar. III, 25; R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 38.

Signalée seulement dans la Castagniccia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 25; Req. Cat. 14), cette espèce ne croît probablement pas dans la Corse. En effet, elle n'a pas été rencontrée jusqu'ici dans la Sardaigne (Barbey Fl. Sard. comp. ann. 1884), dans l'archipel toscan (Somm. Fl. arch. tosc. ann. 1893), pas plus qu'en Sicile (Crép. in Lojac. Fl. sic. ann. 1891).

<sup>1</sup> Atteint peut-être l'étage montagnard inférieur, car les limites supérieures sont environ 700 m. dans les Alpes maritimes et 930 m. dans la Toscane.

881. **R.** gallica L. *Sp.* ed. 1, 492 (1753) et ed. 2, 704; Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XVIII, 1, 343; id. XXXI, 2, 72; Burn. *Fl. Alp. mar.* HI, 31; Rouy *Fl. Fr.* VI, 251; R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 47; Coste *Fl. Fr.* II, 52.

Hab. — Lisières des maquis, haies de l'étage inférieur. Mai-juin. 5. Rare. Vico (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* VI, 254; Bonifacio (Req. *Cat.* 14 et ap. Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 552; Kralik ex Rouy l. c.).

Cette espèce, souvent adventice ou naturalisée, est à rechercher pour s'assurer de son indigénat et de celles de ses variétés qui habitent la Corse.

†† 882. **R. rubrifolia** Vill. *Hist. pì. Dauph.* III, 549 (1789); Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XXI, 1, 78; id. XXXI, 2, 79; id. XXXIV, 1, 78 et 107; Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 43; R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 60 = *R. glauca* Pourr. in *Mém. Acad. Toul.* III, 326 (1788); Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XXXIV, 1, 79; non Vill. = *R. ferruginea* Gren. *Rev. fl. monts Jura* 61 (1876); Burn. et Greml. *Ros. Alp. mar.* 119 et *Suppl.* 41 et 81; Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XXVII, 1, 113; id. XXVIII, 1, 172 et 229; id. XXX, 1, 107; R. Kell. in *Bot. Centralbl.* XLII, 130 et XLVII, 292; non Vill. (1779).

Le rétablissement du nom imposé à cette espèce par Pourret étant de nature à provoquer une confusion inextricable, un accord s'est établi depuis quelques années pour conserver définitivement le nom dû à Villars, en application de l'art. 51, 4° des Règl. nomencl. bot. — En Corse seulement la variété suivante :

# + Var. Abrezolii Burn., var. nov.

4906. — Monte d'Oro, rochers du vallon qui du sommet aboutit près des bergeries de Tortetto, 4800-1900 m., 9 août fl.!

A varietatibus normalibus speciei praecipue differt foliolorum serratura in quadrante inferiore non deficiente et ramis conspicue heteracanthis.

Arbrisseau (vieux pieds) de 50 cm. à 1 m. haut., à feuillage non lavé de rouge, d'un vert clair sur la face supérieure des feuilles et glauque sur celle inférieure. Aiguillons des ramuscules florifères généralement assez nombreux, petits, grêles, conformes mais inégaux, brusquement élargis en une base peu allongée, plus ou moins arqués, parfois droits, subulés et même subsétacés; les aiguillons des tiges foliifères (2 à 6 mm. longueur) sont très nombreux (25 à 40 sur 10 cm. de longueur de tige), subulés, droits ou presque arqués, çà et là sétacés et mêlés aux autres. Stipules, surtout les supérieures, larges, toutes dénuées de poils et de glandes, ou portant parfois sur leurs bords des denticules subglandu-

leux. Pétioles sans poils ni glandes, munis çà et là de fins aiguillons inégaux et peu nombreux. Folioles au nombre de 5, rarement 7 sur les ramuscules florifères, de 5, 7 ou 9 sur les tiges foliifères; folioles médiocres ou assez grandes (les plus développées : 40 à 50 mm. long. sur env. 22 à 25 mm.), généralement arrondies à leur base et insensiblement atténuées en pointe, en partie subacuminées, dénuées de poils et de glandes, sauf sur leur nervure médiane inférieure qui montre parfois quelques rares acicules subglanduleux. Dentelure généralement simple, à dents églanduleuses, conniventes, pointues ou acuminées; les folioles des tiges florifères ont des dents çà et là inégales, rarement doubles; les folioles des tiges foliifères montrent une dentelure plus irrégulière, en partie double avec 2 et même 3 denticules sur le bord inférieure des dents ; la dentelure sur toutes les folioles se prolonge généralement jusqu'à une faible distance du pétiolule. Inflorescence uniflore, moins souvent 2 ou 3 pédoncules sont réunis; ils sont dénués de glandes et ont env. 8 à 10 mm. long. Sépales restant dressés après la floraison, portant dans leur partie inférieure, sur le dos et sur les bords, des glandes sessiles ou des acicules glanduleux, organes tantôt nombreux, tantôt rares, et qui manquent rarement, sur quelques sépales; sépales longs d'env. 15 à 30 mm, dilatés dans leur moitié supérieure, tantôt tous entiers, tantôt les extérieurs avec 1 ou 2 pinnules étroites de chaque côté. Pétales d'un rose parfois assez prononcé, longs de 15 à 20 mm. Styles très velus, en capitule arrondi peu saillant. — Description de 5 échantillons, soit 4 rameaux florifères et 1 tige foliifère.

Le *R. rubrifolia* n'avait pas encore été signalé en Corse. Le 9 août 1906, MM. le Commandant St-Yves et E. Abrezol descendant du Monte d'Oro, par un vallon escarpé, sur les bergeries de Tortetto (ou Trotteto, carte Corté S. O. type 1889, nº 263 au 80 mill.) à l'altitude de 1800 à 1900 m., ce dernier réussit, non sans les plus grandes difficultés, à atteindre un buisson de ce *Rosa* qui croissait sur des rochers; un autre pied à env. 100 mètres de distance de l'autre était impossible à aborder.

La description ci-dessus montre des caractères que l'on peut observer sur les diverses variations du type R. rubrifolia, à l'exception des suivants: Dans cette dernière Rose, la dentelure foliaire ne se prolonge pas au-delà du tiers ou du quart inférieur de la longueur du limbe foliaire, et le feuillage est généralement lavé de rouge, mais c'est là une coloration qui manque souvent sur les vieux pieds (tels que l'étaient ceux de Tortetto), fait déjà relevé, d'après des pieds cultivés, par Bellardi (App. flor. pedem. in Mém. Turin X, 229). L'armature de nos échantillons corses, décrite plus haut, est de plus très différente de celle que nous avons vue jusqu'ici dans nos nombreux matériaux du R. rubrifolia, à une seule exception près dont nous parlerons plus loin. Dans le R. rubrifolia, les aiguillons des tiges florifères sont plus grêles que dans le R. canina, généralement plus petits, souvent crochus ou arqués, parfois droits, mais nous n'avons jamais observé une hétéracanthie bien accusée, c'est-à-dire : présence sur les axes des rameaux d'aiguillons sétacés ou acicules, à côté d'autres aiguillons robustes, plus ou moins crochus, ainsi que cela est assez fréquemment le cas par ex. dans les R. rubiginosa et micrantha du continent. Dans ces dernières Roses, l'hétéracanthie est ordinairement bien plus nette que dans nos exemplaires corses, par suite du contraste entre les aiguillons plus ou moins crochus à base large, insensiblement atténués de la base à leur extrémité, et les aiguillons subulés ou sétacés, droits ou arqués à base peu dilatée.

Nous avons soumis à M. R. Keller nos échantillons de Tortetto. Cet éminent rhodologue nous a répondu : « Vous avez incontestablement à faire à un R. rubrifolia, ainsi que vous l'avez admis. Lorsque j'ai étudié les Roses dans la région du Gothard, de St-Gall et de l'Engadine inférieure, j'ai particulièrement porté mon attention sur les formes hétéracanthes. Je possède un rameau qui a un grand rapport avec votre Rose corse (tige foliifère), cependant les aiguillons sétacés ne sont pas aussi nombreux dans mon échantillon que dans le vôtre. Ainsi l'hétéracanthie se présente à divers degrés dans le R. rubrifolia, mais de telles manifestations sont très rares chez nous, car sur des centaines de buissons observés dans les régions susindiquées je n'en ai rencontré qu'un seul offrant cette hétéracanthie. »

M. Ant. Baldacci a publié dans les exsiccata de son *Iter albanicum* septimum, ann. 1900, sous le nº 62!, des spécimens du R. rubrifolia dont l'armature est presque celle de nos échantillons corses de Tortetto, mais les aiguillons de la tige foliifère de ce nº 62, tant les plus robustes que ceux sétacés, sont un peu moins grêles. Dans ces derniers échantillons de feuillage est teinté de rouge et les folioles montrent généralement des marges entières vers leur base.

Il nous a paru intéressant de signaler la variété corse  $\pm$  hétéracanthe que nous nommons var. Abrezolii, dédiée à notre dévoué compagnon de courses durant ces quatorze dernières années.

†† 883. **R. Pouzini** Tratt. Ros. Mon. II, 112 (1823); Crép. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 215; id. in Bull. soc. roy. bot. Belg. XXXI, 2, 90 et XXXIV, 2, 34; id. in Batt. et Trab. Fl. Alg. App. XVIII; id. in Lo Jac. Fl. sic. I, 2, 182; Burn. et Greml. Ros. Alp. mar. 96 (excl. var. β et γ) et Suppl. 22 et 68; id. Roses Ital. 16, 22 et 42; Burn. Fl. Alp. mar. III, 58; R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 151.

Hab. — Clairières des pineraies, garigues et rochers surtout de l'étage montagnard, 100-1200 m. Mai-juin. 5. — En Corse, les variétés suivantes :

†† a. Var. **typica** Burn. et Greml. *Ros. Alp. mar. Suppl.* 23 (1882-83); R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 153; Burn. in Briq. *Spic. cors.* 32. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 197!, 198! et 203!

Hab. — Probablement assez répandue, mais peu observée. Nous citons ici les localités attribuées par Boullu et M. de Litardière au R. Pouzini sans distinction de variété. Ponte alla Leccia (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); Caporalino (Briq. Spic. 32 et Burn. exsicc.

n. 203); près du lac de Creno (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 125); entre Vico et Sagone (Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 198); près de Tattone (Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 197); Quenza (Boullu l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, rochers, calc., 1180 m., 15 juill. fr.!; pineraies du vallon de Calasima près Albertacce, 1100 m., 8 août fr.!

1908. — Vallée de Tartagine, clairières des pineraies, 900 m., 4 juill. fr.!

Feuilles à folioles glabres, petites ou médiocres, à dentelure irrégulièrement composée et généralement peu glanduleuse. Pédoncules pourvus de glandes stipitées. Style glabre ou glabrescent.

†† β. Var. pauciglandulosa Burn. et Greml. Suppl. Ros. Alp. mar. 23 (1882-83); R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 152.

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité suivante :

1908. — Montagne de Pedana, garigues, 500 m., calc., 30 juin fr.!

Feuilles à folioles médiocres, glabres, à dentelure généralement simple, glabre. Pédoncule dépourvu de glandes stipitées. Style glabre ou glabrescent. — La var. pauciglandulosa a été établie sur des spécimens des Alpes maritimes récoltés à env. 280 m. d'altitude entre Ceriana et San Remo. Les échant. corses que nous rapprochons de cette variété diffèrent de ces derniers par leurs folioles ± obtuses ou moins aiguës, à dents moins allongées et moins aiguës, toutes simples; les sépales sont notablement moins étroits et moins allongés ainsi que leurs appendices.

+ γ. Var. Lamae Burn., var. nov.

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité suivante :

1908. — Col de Sagropino, versant W: sur Lama, limite supérieure des maquis vers 1200 m., 1 juill. fr.!

A var.  $\alpha$  et  $\beta$  differt foliolis simul glabris et dentibus compositis  $\pm$  glandulosis, ut et pedunculis laevibus.

Cette variété est caractérisée par des folioles glabres à dents composées et des pédoncules lisses, ensemble de caractères que M. Keller (l. c.) n'a pas rencontré dans les limites admises pour le Synopsis de MM. Ascherson et Graebner. Crépin [in Bull. soc. roy. bot. Belg. XXI, 1, 65 (1868)] envisageait autrefois le R. Pouzini comme un groupe Meridionales qu'il rattachait au R. canina L. Parmi les divisions de ce groupe, il énumérait une série: A glabrae (à folioles glabres), C biserratae-compositae, a nudae (à pédoncules lisses) et a eglandulosae (à folioles sans glandes sur la face inférieure). Seule cette série conviendrait à notre variété Lamae, mais Crépin — dont l'étude envisageait le R. Pouzini dans son aire entière — ne signale qu'un exemple incomplet présentant l'ensemble de ces caractères. Ajoutons que nos 4 spécimens de la var. Lamae

offrent des rameaux et ramuscules flexueux et grêles avec l'armature de nos var.  $\alpha$  et  $\beta$ , des folioles (5 à 7) petites (généralement 10-12 mm. long.) pointues ou  $\pm$  obtuses, glabres ainsi que le pétiole, sans poils simples. Ce dernier porte des glandes  $\pm$  nombreuses et quelques acicules, glandes qui gagnent la nervure médiane inférieure de la foliole. Les dents foliaires sont peu allongées et toutes très composées-glanduleuses. Les pédoncules sont tous lisses, solitaires ; les sépales dénués de glandes sur le dos, assez courts et étroits ainsi que leurs appendices ; les styles sont glabres ou glabrescents.

+ Var. insularis Burn., var. nov.

Hab. — Jusqu'ici seulement dans la localité suivante :

1908. — Vallée de Tartagine, clairières des pineraies, 900 m., 4 juill. fr.!

Ab omnibus formis R. Pouzini hucusque notis pulchre differt aculeis rectis, ramealibus minus validis, valde inaequalibus. Praeterea: Stipulae angustae; foliola 5 vel 7, elliptico-suborbicularia, apice acuta vel rotundata, glabra, praeter nervum medium subtus eglandulosa, dentibus acutis glanduloso-compositis. Pedunculi solitarii, breves, crebre glandulosi ut et urceoli ellipsoidei pars inferior. Sepalorum apppendices parum crebri et parum evoluti, extus et in marginibus glandulosi. Styli villosi.

L'armature est composée ici d'aiguillons nombreux, les plus forts droits (jusqu'à 12 mm. long.) à base peu élargie; ceux portés par les ramuscules sont plus faibles, très inégaux, parfois subsétacés, également droits, parfois légèrement courbés. Les stipules sont étroites; les folioles au nombre de 5 ou 7 médiocres ou petites, elliptiques-suborbiculaires, aiguës ou arrondies au sommet, glabres ainsi que le pétiole glanduleux et aciculé, sans glandes sous-foliaires en dehors de la nervure médiane inférieure; la dentelure aiguë est irrégulièrement composée-glanduleuse. Les inflorescences sont uniflores, à pédoncules égalant à peine l'urcéole en longueur ou plus courts; ils portent des glandes stipitées nombreuses, ainsi que la partie inférieure de l'urcéole ellipsoïde; les sépales, à appendices peu nombreux et peu développés, sont glanduleux sur le dos et sur les bords. Styles nettement velus. — Ce dernier caractère se présente fort rarement dans le *R. Pouzini*.

M. R. Keller, auquel nous avons soumis nos échantillons de cette Rose sous le nom de R. Pouzini Tratt., variété nouvelle, nous a donné la réponse suivante : « Je comprends comme vous votre variété de Tartagine entre les formes du R. Pouzini: Son armature est en effet remarquable et différente des diverses modifications connues; elle n'est cependant pas plus anormale que celle de la présence d'aiguillons droits sur des R. canina, signalée déjà pour ce dernier. — Une partie des urcéoles de vos échantillons me semblent imparfaitement développés, cependant je n'estime pas qu'il y ait là une hybridité et je placerais cette Rose comme une variété orthacanthe dans la série du groupe Pouzini. »

† 884. **R. canina** L. *Sp.* ed. 1, 491 (1753); Crép. in *Bull. soc. roy.* bot. Belg. XXI, 1, 12; id. XXXI, 2, 90 (excl. var. dumetorum) et XXXIV,

- 2, 35; Burn. Fl. Alp. mar. III, 66; R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 154.
- Hab. Lisière des bois et des maquis, haies, garigues rocheuses des étages inférieur et surtout montagnard. Mai-juin. 5.
- ††  $\alpha$ . Var. **lutetiana** Baker in *Journ.linn.soc*. XI, 225 (1869); R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 1,156 = *R. lutetiana* Lem. in *Bull.soc. philom*. 93 (1818). Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 199!
- Hab. Vallée moyenne d'Ostriconi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142); Niolo (Req. *Cat.* 14); entre Cristinacce et le col de Sevi (Briq. *Spic.* 32 et Burn. exsicc. cit.); Sartène, bord de la route forestière, au-dessous de la ville (Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 361); ces diverses provenances données par nos prédécesseurs pour le *R. canina* type se rapportent sans doute à notre var.  $\alpha$ ; et les localités ci-dessous.
- 1907. Montagne de Pedana, 500 m., chênaies, calc., 14 mai fl.! (styles glabres); vallée du Golo à Francardo, 270 m., calc., 14 mai fl.! (styles un peu velus).
- 1910. Col de Verde, versant S., clairières des hêtraies, 1340 m., 30 juill. fl.! (styles glabres).

Stipules faiblement ciliolées-glanduleuses; pétioles glabres, églanduleux ou subéglanduleux; folioles à dentelure simple ou subsimple, glabres, sans glandes sous-foliaires. Pédoncules lisses. Sépales églanduleux sur le dos, ± glanduleux sur les bords. — Innombrables formes individuelles.

- †† β. Var. dumalis Baker in *Journ. linn. soc.* XI, 227 (1869); R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 163 = *R. dumalis* Bechst. *Forstbot.* 241 (1810). Exsicc. Burn. 1904, n. 195!
- Hab. Evisa (Briq. Spic. 32 et Burn. exsicc. cit.); et localités cidessous.

Diffère de la précédente par les folioles à dentelure double, aiguë et robuste, les stipules et les sépales densément glanduleux sur les bords. — Pour donner une idée du polymorphisme de ce groupe en Corse, nous groupons ci-dessous nos matériaux d'après les principales variations :

1º Variation du groupe R. canina A, I, b transitoriae R. Kell. op. cit. 159, que l'auteur décrit comme suit : « Pétioles glabres ou à peu près, folioles glabres, sans glandes, celles des feuilles inférieures des ramuscules florifères avec dentelure  $\pm$  composée, les folioles des feuilles supérieures étant généralement simplement dentées. » Vallée de Tartagine, clairières des pineraies, 900 m., 4 juill. 1908; fr.!

2º Variations devant être rapportées au R. glaberrima Dumort. [Prodr. fl. Belg. 94 (1827) et Mon. Ros. Belg. 63 (1867) = R. canina var. dumalis 2 b glaberrima R. Kell. 1. c. 166 (1901)]; les styles sont glabres et, sur la plante entière, il n'existe pas un poil simple: Env. de Pietralba, haies, 500 m., 30 juin 1908, fr.!; montagne de Pedana, chênaie, calc., 500 m., 30 juin 1908!; entre Zicavo et la Chapelle de San Pietro, taillis, 1200 m., 18 juill. 1906 fl.!; vallée d'Asinao, garigues, 1000 m., 24 juill. 1901 fr.!

3º Variations à styles ± velus; la villosité apparaît çà et là sur les bractées et les pétioles, surtout à la base des pétiolules: Pietralba, haies, 450 m., 30 juin 1908 fr.!; montagne de Pedana, chênaie, 500 m., calc., 30 juin 1908 fr.!: vallée de la Melaja, clairières des pineraies, 900 m., 5 juill. 1908 fr.!

4º Spécimen à styles velus, mais les poils simples font défaut sur l'appareil végétatif comme dans les variations du *R. glaberrima* Dumort.; les aiguillons, surtout sur le rameau foliifère sont droits avec une base allongée: Station de Vizzavona, rocailles, 905 m., 14 juill. 1908 fr.!

5º Variation à urcéoles globuleux, portés sur des pédoncules très courts dépassés par les bractées, laquelle est voisine de la var. Schlimperti Hofm. [in Isis 1899, Abhandl. I, 12; R. Kell. in Asch. et Graebn. op. cit. 169]: « cette dernière est une variation caractéristique du dumalis par la position des sépales qui, vers l'époque de la maturité des urcéoles, sont en partie étalés » ou même redressés. Nos échantillons diffèrent de ceux de la var. Schlimperti par leurs styles peu velus, les pétioles portant quelques rares glandes. Les feuilles de nos échantillons sont aussi dénués de poils simples que celles du R. glaberrima Dumort. Peut-être pourrait-on envisager notre variation comme un passage du R. canina au R. glauca Vill.?: Bocca al Pruno, rocailles, 1033 m., 15 juill. 1906 fr.!

††  $\gamma$ . Var. pseudostylosa Burn. = R. canina f. pseudostylosa R. Kell. Die wild. Ros. Kant. St. Gall. etc. 65 (Ber. St. Gall. Naturw. Ges. ann. 1897) = R. canina var. dumalis 2 e 3  $\beta$  pseudostylosa R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 167 (1901).

Hab. — Seulement la localité-suivante :

1908. — Haies aux env. de Pietralba, 450 m., 30 juin fr.!

Cette variété se rapproche complètement du *R. stylosa* Desv. [Journ. Bot. II, 317 (1809)] par la disposition de son disque et de ses styles. Ces derniers sont réunis en un capitule allongé, en massue, les stigmates étant étagés et pressés les uns au-dessus des autres, la colonne stylaire faisant saillie hors d'un disque très conique. Ces caractères sont les mêmes que ceux observés sur un *R. dumetorum* var. longistyla Burn. et Greml. [Suppl. Ros. Alp. mar. 32 (1882-83); R. Kell. in Asch. et Graebn. op. cit. 178], ainsi que sur une forme du *R. canina* à pédoncules hispides-glanduleux décrite dans le même opuscule (p. 37; voy. Burn. Fl. Alp. mar. III, 70); les mêmes sont encore signalés par M. R. Keller (l. c.). Ce dernier rhodologue, auquel nous avons soumis les échantillons de Pietralba, a confirmé la détermination ci-dessus.

Nos quatre spécimens de cette localité possèdent: aiguillons assez allongés; folioles assez grandes, elliptiques, généralement atténuées en pointe au sommet qui est parfois arrondi; pétiole et nervure médiane foliaire inférieure glabres ou glabrescents, munis de glandes stipitées et de fins aiguillons, nervures foliaires latérales inférieures dénuées de glandes; dentelure foliaire très composée et aiguë; les stipules assez étroites sont glabres, glanduleuses sur leurs bords; les pédoncules nus égalent ou dépassent l'urcéole en longueur; toutes les inflorescences sont uniflores; les sépales à appendices médiocrement développés sont rabattus sur les urcéoles assez avancés. Les styles sont glabres ou glabrescents.

†† 8. Var. verticillacantha Baker in Journ. linn. soc. XI, 232 (1869); R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 169; Burn. in Briq. Spic. cors. 32 = R. verticillacantha Mér. Fl. Par. éd. 1, 190 (1812). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 194!

Hab. — Calanches entre Piana et Porto (Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit.).

Stipules ciliées-glanduleuses; pétiole et rachis foliaire glanduleux; folioles à dentelure composée, glabres, sans glandes sous-foliaires. Pédoncules hispides. Sépales à glandes stipitées disséminées sur le dos.

La glandulosité foliaire est moins accusée dans nos échantillons que dans les formes normales de la var. verticillacantha. Les sépales sont allongés, étroits, à appendices linéaires, et rappellent ceux du R. agrestis.

Fliche a indiqué (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 361) à Vico, haie au bord de la route de Guagno, une Rose dont cet auteur a dit: « L'arbrisseau que j'ai observé dans cette localité appartient certainement à cette espèce, même dans le sens assez étroit de M. Christ (*Ros. d. Schw.* p. 153); mais elle ne correspond à aucune des variétés décrites par lui. La forme corse est remarquable par ses feuilles absolument glabres, ses pédoncules et surtout son calice assez fortement glanduleux, ses fleurs solitaires peut-être réfléchies avant la floraison. » Nous ne connaissons pas cette forme qui mériterait d'être recherchée et étudiée de plus près.

885. **R. dumetorum** Thuill. *Fl. Par*. éd. 2, 250 (1798-1799); Burn. *Fl. Alp. mar*. III, 1, 70; R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 1, 173.

Diffère du *R. canina* par les stipules pubescentes au moins à la face inférieure, le pétiole densément pubescent avec de courtes glandes stipitées, les folioles généralement à base élargie, pubescentes à la face inférieure au moins sur les nervures, à dentelure toujours simple, très génèralement large et ogivale.

Le R. dumetorum est presque aussi répandu que le R. canina et présente comme lui une série considérable de variétés et de variations. Sa valeur spécifique, très généralement adoptée aujourd'hui, a été l'objet de discussions qu'on ne lira pas sans intérêt. Voy. Christ Le genre Rosa (trad. de l'allem.) 32 (1885); R. Keller in Asch. et Graebn. op. cit. 174, qui soutiennent la séparation spécifique des deux Roses contre Crépin [in

Bull. soc. roy. bot. XXVII, 1, 94 (1888) et XXXI, 2, 90 (1892)]. M. Keller admet des variations intermédiaires entre les R. canina typiques, mais peu velus et celles à indument plus abondant du R. dumetorum, à tel degré qu'on les peut admettre avec autant de raison dans l'un ou l'autre de ces groupes spécifiques. Nous avons rarement rencontré en Corse des cas aussi douteux. Boullu avait déjà signalé à Biguglia (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI) et à Guagno (in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68) le R. urbica Lem. [in Bull. soc. philom. 93 (1818)  $\equiv$  R. dumetorum f. urbica Christ Ros. Schw. 184 (1873)  $\equiv R$ . dumetorum A. I. a. 2. urbica R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 175 (1901). Nous avions aussi signalé jadis entre Cristinacce et le col de Sevi (in Briq. Spic. 32 et Burn. exsicc. ann. 1904, n. 200!) le R. platyphylla Rau [Enum. Ros. Wirc. 82 (1816)  $\equiv$  R. dumetorum f. platyphylla Christ. Ros. Schw. 184 (1873) = R. canina var. lutetiana f. platyphylla Burn. Fl. Alp. mar. III, 68 (1899) = R. dumetorum A. I. a. platyphylla R. Kell. op. cit. 175 (1901). C'est encore dans ce groupe ambigu que rentrent les provenances suivantes : env. de Pietralba, haies, 450 m., 30 juin 1908 fr.! et vallon de Pinera près Asco, rochers, 500 m., 30 juill. 1906 fr.!

Le R. dumetorum est représenté en Corse par la variété suivante :

†† Var. **Thuillieri** R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 4, 477 (1901) = R. dumetorum f. Thuillieri Christ Ros. Schw. 485 (1873) 1.

Hab. — Belgodère (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142; forèt d'Aitone (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXV); Vivario (Mab. ex Mars. *Cat.* 56); Foce de Vizzavona (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXV) et de là dans la vallée de la Gravona jusqu'à Campo-di-Loro (Mars. l. c.); Vico, au bord de la route de Guagno (Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 364); entre Sagone et Ajaccio (Coste op. cit. CXVI); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. *Not.* II, 4); Bonifacio (Lutz op. cit. CXLI; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.

Armature en général faiblement développée. Stipules et folioles densément pubescentes à la face inférieure, ± lâchement pubescentes en dessus. — Nos matériaux récents peuvent être groupés comme suit :

1. Echantillons à aiguillons souvent très peu nombreux sur les rameaux florifères, les folioles généralement grandes, peu allongées, souvent arrondies et obtuses, à dents foliaires simples (une seule fois, à Pietralba, nous avons vu apparaître sur quelques folioles une faible partie des dents accompagnées de denticules glanduleux), tantôt ogivales et larges, tantôt étroites et pointues, ciliées, à face supérieure glabre ou glabrescente,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Keller a donné ici comme synonyme le R. submitis Gren. [in Schultz Arch. 332 (1852)], mais il résulte d'une note de Grenier (sept. 1855), publiée dans les Annotations à la Flore Fr. et Allem. de Billot (p. 10, ann. 1855), que Grenier a entendu désigner sous le nom de submitis le R. dumetorum Thuill. à fruits ellipsoïdes ou oblongs. Dans sa Fl. jurass. p. 247, Grenier a donné le R. submitis comme synonyme du R. dumetorum Thuill., sensu amplo. — Nous n'avons pas pu examiner le n° 1476 de Billot exsicc. que Grenier a assimilé à son R. submitis.

celle inférieure et les latérales très velues avec des poils ± abondants sur le parenchyme, bien rarement sur quelques folioles le parenchyme est glabrescent sur la face inférieure; bractées glabres ou peu velues; pétioles très velus sans glandes ou à glandes rares. Inflorescence avec 1, 2 ou 3 pédoncules lisses égalant ou dépassant peu l'urcéole ovoïde-oblong ou globuleux; sépales portant des poils simples allongés; styles très velus, glabrescents ou glabres: Pietralba, haies, 450 m., 30 juin 1908 fr.!; montagne de Pedana, chênaie, 500 m., 30 juin 1908 fr.!; Olmi, garigues, 800-900 m., 6 juill. 1908 fr.! (échant. à folioles petites); vallée de Tartagine, clairières des pineraies, 900 m., 4 juill. 1908 fr.!

- 2. Echantillons montrant à peu près les caractères de la variation A. I. b *Thuillieri* 4 β orthacantha R. Kell. (in Asch. et Graebn. op. cit. 178); leur apparence générale est celle de notre variété *Thuillieri*, mais les aiguillons, nombreux sur les ramuscules florifères, sont à base peu allongée, brusquement rétrécis et droits ou à peine courbés, entremêlés, surtout vers l'extrémité des ramuscules, d'aiguillons grêles et subsétacés: Olmi, garigues, 800–900 m., 6 juill. 1908 fr.! et vallée de Tartagine, clairières des pineraies, 900 m., 4 juill. 1908 fr.!
- †† 886. **R. micrantha** Sm. et Sowerb. *Engl. bot.* XXXV, t. 2490 (1812); Burn. et Greml. *Ros. Alp. mar.* 71 et *Suppl.* 8 et 76; Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XXI, 1, 156-168; id. XXXI, 2, 86 et XXXIV, 2, 36; Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 84; R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, I, 114; non DC. *Fl. fr.* V, 539 (1815) = *R. rubiginosa* var. *micrantha* Lindl. *Mon. Ros.* 87 (1820).
- Hab. Lisière des maquis et des bois, haies, 1-4000 m. Maijuill. 5.
- $++\infty$ . Var. nemorosa Burn. et Greml. Suppl. Ros. Alp. mar. 8 (1883) = R. nemorosa Lib. in Lej. Fl. Spa II, 311 (1813) = R. micrantha f. typica Christ Ros. Schw. 110 (1873) = R. micrantha var. typica R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 115 (1901).
  - Hab. Biguglia (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68).

Folioles médiocres ou grandes, à face supérieure glabre ou légèrement pubescente, l'inférieure  $\pm$  pubescente sur les nervures; glandes sousfoliaires nombreuses. Arbrisseau moyen, homoeacanthe, à pédoncules glanduleux. — Boullu attribue la Rose de Biguglia au R. septicola Dés. [in Mém.soc.acad.Maine-et-Loire X,149 (1861)], soit à une variation à urcéoles subglobuleux dont M.R. Keller a fait son R.micrantha I typica  $\gamma$  septicola R. Kell. (in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 116).

†† β. Var. calvescens Burn. et Greml. Ros. Alp. mar. 71 (1879) et Suppl. 8 et 77; Burn. Fl. Alp. mar. III, 88 = R. micranlha A. I. 3. b hystrix 2 calvescens R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 120 (1901).

- Hab. Etage montagnard dans les localités ci-dessous.
- 1906. Entre Tralonca et Santa Lucia-di-Mercurio, haies, 7-800 m., 30 juill. fr.
- 1911. Punta del Pinsalone, sur Zonza, lisière des maquis, 800 m., 10 juill. fr.!

Folioles petites, glabres ou glabrescentes à la face inférieure, à glandes sousfoliaires généralement moins nombreuses. Pédoncules pourvus de glandes stipitées et de quelques acicules églanduleux. Arbrisseau médiocre présentant une tendance à l'hétéracanthie sur les rameaux florifères.

**R. rubiginosa** L. *Mant.* II, App. 564 (1771); Burn. et Greml. *Ros. Alp. mar.* 69 et *Suppl.* 6 et 76; Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XXX, 1, 157 et 167; id, XXXI, 2, 82; id. XXXIV, 2, 36; Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 90; R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 92 = ? *R. Eglanteria* L. *Sp.* ed. 1, 491 (1753), secundum synon.; L. *Sp.* ed. 2, 703 (1762) p. p.; non L. *Mant.* II, 399 (1771).

Ce Rosa a été signalé: Env. de Bastia: (Mab. ex Mars. Cat. 55); St-Florent (Mab. ex Mars. l. c.); Castagniccia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53; Req. Cat. 14). Cette espèce ne paraît pas habiter la Corse. Elle manque à l'archipel toscan (Sommier) comme à la Sardaigne (Burnat in Barb. Fl. sard. comp. 32). En Sicile elle n'a pas été rencontrée (Crépin in Lo Jac. Fl. sic. ann. 1891, 188).

- †† 887. **R. agrestis** Savi *Fl. pis.* 1, 475 (1798), et herb.!; Burn. et Gremli *Obs. Ros. Ital.* 18 et 35 et *Suppl. Ros. Alp. mar.* 13 et 79; Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 96; R. Kell. in Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 1, 123 = *R. sepium* Thuill. *Fl. Paris* éd. 2, 252 (1798-99) et herb.!; Christ *Ros. Schw.* 115; Burn. et Greml. *Ros. Alp. mar.* 87; Crép. in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XXI, 1, 177-186; id. XXXI, 2, 87; id. XXXIV, 2, 36 = *R. canina* var. *sepium* DC. *Fl. fr.* IV, 447 (1805) = *R. rubiginosa* var. *sepium* Ser. in DC. *Prodr.* II, 617 (1825); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 560.
- Hab. Clairières et lisières des bois, maquis, garigues, haies des étages inférieur et montagnard. Mai-juin. 5.
- †† a. Var. typica R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 124 (1901). Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 201! et 202!
- Hab. Très répandue. Env. de Bastia (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLII); Biguglia (Boullu ibid. LXVI); vallée moyenne de l'Ostriconi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142); Caporalino (Fouc. et Sim. l. c.; Briq. *Spic.* 33 et Burn. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.
  - 1906. Descente de la Chapelle de S. Angelo sur Omessa, rocailles,

600 m., 15 juill. fr.!; rochers en montant d'Omessa au col de Bocca al Pruno, 300-600 m., 15 juill. fr.!; pentes arides entre la station et le village d'Omessa, calc., 250 m., 14 juill. fr.!; vallon d'Ellerato entre Omessa et Tralonca, 250-400 m., châtaigneraies, 14 juill. fr. (subvar. virgultorum)!; haies entre Tralonca et Santa Lucia di Mercurio, 700-800 m., 30 juill. fr.!; bords des chemins entre Corté et Sermano, 400 m., 25 juill. fr.!

- 1908. Garigues sur le versant W. du col de Tende, 700 m., 1 juill. fr.!; haies à Pietralba, 450 m., 30 juin fr. (styles ± velus); montagne de Pedana, 450 m., chênaie, calc., 500 m., 30 juin fr.!
- 1910. Vallon de Cioccia, en montant de Monaccia au col de Croce d'Arbitro, garigues, clairières des maquis, 200 m., 21 juill. fr.!
- 1911. Punta di Canale, versant de Caldane, taillis de chênes-verts, 200 m., 21 juill. fr.!

Feuilles à pétiole glabre ou faiblement pubescent, à folioles glabres ou glabrescentes. Styles allongés, glabres ou glabrescents, exception-nellement velus. — Nos spécimens corses se maintiennent dans des limites morphologiques très étroites; sauf une exception, leurs styles sont glabres. — La sous-var. virgultorum R. Kell. [op. cit. 125 = R. virgultorum Rip. ap. Dés. in Billotia I, 44 (1864)] à urcéoles globuleux se rencontre çà et là.

††  $\beta$ . Var. pubescens R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 126 (1901) = R. pubescens Rapin in Reut. Cat. pl. vasc. Genève éd. 2, 73 (1861) = R. sepium f. pubescens Christ Ros. Schw. 117 (1873).

Hab. — Clairières de la forêt de Marmano près de la Foce di Verde, 1000-1200 m. (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 67).

Feuilles à pétiole pubescent, à folioles relativement grandes, glabrescentes à la page supérieure, assez densément pubescentes à la page inférieure. Styles courts, velus.

888. **R. Serafinii** Viv. Fl. lyb. spec. 67 (1824, «Serafinii») et Fl. cors. diagn. 8-(1824, «Seraphini»); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 52; Bert. Fl. it. V, 194 p. p.; Moris Fl. sard. II, 40 (excl. syn. Guss.); Christ in Flora LVI, 348 et LX, 445 et in Boiss. Fl. or. Suppl. 219; Burn. et Greml. Rev. gr. Orient. 6-12; Crép. in Bull. soc. roy. bot. Belg. XXXI, 2, 88; id. XXXIV, 2, 36 et in Lo Jac. Fl. sic. I, 2, 187; Burn. Fl. Alp. mar. III, 105; R. Kell. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, 131; Coste Fl. Fr. II, 53 = R. rubiginosa var. parvifolia Dub. Bot. gall. II, 1026 (1830), quoad pl. cors. = R. gra-

<sup>1</sup> Viviani a employé successivement, et dans la même année, les deux graphies Serafinit et Seraphini. C'est la première qui doit être conservée, non seulement parce qu'elle est antérieure, mais parce qu'elle correspond à l'orthographe italienne du nom de Serafini, latinisée en Serafinius.

veolens var. corsica Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 561 (1848) = R. viscaria Rouy subsp. Serafinii Rouy Fl. Fr. VI, 352 (1900). — Exsicc. Soleirol n. 1531!; Req. sub: R. Serafinii!; Bourg. n. 168!; Mab. n. 228!; Debeaux sub: R. Serafini!; Reverch. ann. 1879 sub: R. Seraphini! et ann. 1885, n. 474!; Coste et Pons Herb. Ros. n. 172!; Burn. ann. 1900, n. 142! et ann. 1904, n. 196!

Hab. — Espèce très caractéristique des garigues montagnardes et subalpines, 800-1800 m. Juin-juill. 5. Répandue. Cimes du Cap Corse depuis la Cima delle Foliere (Chabert in Bull. soc. bot. Fr. XXIX, sess. extr. LIV) jusqu'à la Serra di Pigno (Salis in *Flora* XVII, Beibl. 11, 52; Kralik ex Burn. et Greml. Rev. gr. Orient. 9; Mab. et Debeaux exsicc. cit.; Shuttl. Enum. 40; Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIX); Monte S. Pietro (Lit. Voy. I, 8); Niolo (Soleirol exsicc. cit. et ap. Burn. et Greml. l. c.; Req. Cat. 14 et ap. Bert. Fl. it. VIII, 641 et exsicc. cit.; Bourg. excicc. cit. et ap. Burn. et Greml. l. c.); base du Monte Cinto sur Lozzi (Brig. Rech. Corse 85 et Burn. exsicc. n. 142; Lit. Voy. II, 7); env. de Calacuccia (Levier ex Burn. et Greml. l.c.; Lit. Voy. II, 6); Casamiccioli (Kralik ex Rouy Fl. Fr. V1, 353); Albertacce (Ellman et Jahandiez in litt.); forêt d'Aitone (Reverch. exsicc. ann. 1885); forêt de Lindinosa près le col de Salto (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 125); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII); forêt de Vizzavona (Mars. Cat. 56; Lit. Voy. I, 11); entre Vizzavona et Ghisoni (Briq. Spic. 32 et Burn. exsicc. n. 196); mont. de Bocognano (Mars. l.c.); Coscione (Seraf. ap. Viv. l. c. et ap. Bert. Fl. it. V, 194; Req. Cat. 14; Revel. in Bor. Not. II, 4; de Forestier ex Burn. et Greml. l.c.; Reverch. exsicc. ann. 1879; R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 24); montagne de Cagna près Geralba (Stefani in Coste et Pons exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1906. — Pineraies près de la résinerie de la forêt d'Asco, 950 m., 29 juill. fr.! (f. leiostyla); rocailles en montant de Corscia au vallon d'Urcula, 1300 m., 6 août fr. (f. eriostyla); rocailles près des bergeries de Trotetto dans le haut vallon de l'Anghione, 1300-1400 m., 9 août fl.! (f. leiostyla!); fougeraies au col de Vizzavona, 1100 m., 15 juill. fr.! (f. leiostyla); junipéraies en montant du haut vallon de Marmano aux bergeries de Sgreccia, 1500 m., 21 juill. fl.! (f. eriostyla); rocailles de la Pointe de Monte, 1400 m., 20 juill. fl.! (f. eriostyla); junipéraies de la Pointe Bocca d'Oro, 1500 m., 20 juill. fl.! (f. eriostyla); rocailles entre Zicavo et la Chapelle de S. Pietro, 1300 m., 18 juill. fr.! (f. leiostyla)!

1908. — Mt Grima Seta, garigues montagnardes, 1500 m., 1 juill. fl.!

(f. leiostyla); Monte Asto, mêmes stations, altitude et date! (f. leiostyla); vallée de Tartagine, clairières des pineraies, 1000 m., 4 juill. fr.! (f. eriostyla); col de Tula, versant de Tartagine, 1200 m., 4 juill. fr.! (f. eriostyla); vallée sup. du Tavignano entre la scierie et les bergeries de Ceppo, pentes arides, 1500 m., 25 juin fl.! (f. leiostyla).

- 1910. Cap Corse: Monts Stello et Capra, garigues, 1000-1300 m., 16 juill. fl. fr.! (f. leiostyla). Plateau de Fosse de Prato, au S.-E. du col de Verde, garigues subalpines, 1700-1800 m., 30 juill. fl.! (f. leiostyla, vel styli glabresc.); garigues de la vallée d'Asinao, 1550 m., 24 juill. fl.! (f. leiostyla).
- 1911. Calancha Murata, garigues, 1300-1460 m., 11 juill. fl.! (f. leiostyla vel styli glabresc.); Punta Quercitella, mêmes stations, 1200-1400 m., 10 juill., jeunes fr.! (f. eriostyla); Monte Calva, mêmes stations, 1200-1300 m., 10 juill., jeunes fr.! (f. eriostyla); Punta della Vacca Morta, mêmes stations, 1300 m., 9 juill.! (f. leiostyla); montagne de Cagna: Pointe de Compotelli, mêmes stations, 1200-1377 m., 5 juill. fl.! (f. eriostyla).

Espèce apparentée aux R. rubiginosa, micrantha et agrestis, mais naine, très microphylle, à aiguillons extrêmement nombreux, fort inégaux, les plus développés très crochus ou nettement arqués, les plus faibles moins courbés ou droits, çà et là subsétacés, à pétioles et folioles glabres (sans poils simples), à pédoncules très courts, nus, à sépales très courts (à peine 10 mm. long.) restant rabattus sur les urcéoles petits et nus. La corolle est petite et d'un rose intense. — La conformité des nombreux spécimens récoltés par nous et nos collaborateurs (depuis 1906 seulement : 79 de 21 localités diverses) est telle qu'à une exception près, concernant l'indument des styles, nous ne saurions mentionner une seule variation corse pour cette espèce. Les descriptions citées disent en effet que les styles sont glabres ou à peine velus. Or, 43 des provenances recueillies depuis 1906 montrent des styles glabres ou portent quelques rares poils (f. leiostyla), tandis que 8 autres accusent des styles, tantôt avec villosité faible, tantôt avec un indument velu-laineux (f. eriostyla) 1. Déjà en 1887 (Revision groupe Orient. 9 et 10), nous avions signalé en Sardaigne et en Sicile des variations du R. Serafinii à styles velus, et aussi d'autres à folioles pubescentes sur la nervure médiane inférieure. Ce dernier caractère ne s'est présenté sur aucun des 79 spécimens dont nous donnons la provenance exacte.

## PRUNUS L. emend.

889. **P. spinosa** L. *Sp.* ed. 1, 475 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 545; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 15; Coste *Fl. Fr.* II, 6; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 490.

<sup>1</sup> R. Serafinii in Corsica stylo nunc glabro vel glabrescente (f. leiostyla), nunc stylo  $\pm$  piloso (f. eriostyla) variat.

- Hab. Garigues, haies, lisière des bois et des maquis des étages inférieur et montagnard. Mars-avril. 5. Sans doute répandu, mais peu observé. Commun aux env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 51); Vico (Mars. *Cat.* 55); env. d'Ajaccio (Req. *Cat.* 14; Mars. l.c.; Thellung in litt.); env. de Bonifacio (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLI; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.
- 1907. Garigues du col de Tende, 1200 m., 15 mai fl.!; garigues à Francardo, 250 m., calc., 14 mai fr.!; berges du Fiumorbo près de Ghisonaccia, 10 m., 2 mai fl.!

Très variable de port. Nos échant, corses sont très épineux, à feuilles  $\pm$  pubescentes en dessous dans la jeunesse, glabres à l'état adulte, à pédoncules et ovaire glabres.

- P. insititia L. Amoen. acad. IV, 273 (1755); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 514; Coste Fl. Fr. II, 6; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 121 = P. sativa Rouy et Cam. subsp. insititia Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 9 (1900) = P. domestica subsp. insititia Schneid. Handb. Laubholzk. I, 630 (1906).
- Hab. Cultivé sous diverses formes et parfois subspontané, mais d'un indigénat douteux en Corse, bien qu'indiqué aux environs d'Ajaccio par Requien (*Cat.* 11) et avec doute aux environs de Bastia par Salis (in *Flora* XVII, Beibl. II, 51).
- P. domestica L. Sp. ed. 1, 475 (1753) p. maj. p.; Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 514; Coste Fl. Fr. II, 5; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 123 = P. communis Huds. Fl. angl. ed. 1, 212 (1762) = P. sativa Rouy et Cam. subsp. domestica Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 4 (1900) = P. domestica subsp. oeconomica Schneid. Handb. Laubholzk. I, 631 (1906).
  - Hab. Cultivé et parfois subspontané.
- P. Armeniaca L. Sp. ed. 1, 474 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 513; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 133 = Armeniaca vulgaris Lamk. Encycl. méth. I, 2, (1780); Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 28; Coste Fl. Fr. II, 4.
  - Hab. Cultivé sur une grande échelle.
- P. Persica Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Münch. ann. 1846, II, 122; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,  $136 = Amygdalus \ Persica \ L. \ Sp. \ ed. 1, 677 (1753);$  Gr. et Godr. Fl. Fr. I,  $513 = Persica \ vulgaris \ Mill. \ Gard. \ dict. \ ed. 8, n. 1 (1768);$  Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 28; Coste Fl. Fr. II, 4.
  - Hab. Cultivé sur une grande échelle.
- P. communis Fritsch in Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien ann. 1892, 632; Schneid. Handb. Laubholzk. I, 592; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 138 = Amygdalus communis L. Sp. ed. 1, 473 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 312;

ROSACEAE 227.

Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 27; Coste Fl. Fr. II, 3 = P. Amygdalus Stokes Bot. mat. med. III, 101 (1812).

Hab. - Cultivé et parfois subspontané.

†† 890. **P. prostrata** Labill. *Ic. pl. Syr. rar.* I, 6 (1791); Moris *Fl. sard.* II, 14; C. K. Schneid. *Handb. Laubholzk.* I, 604; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 143 = *Cerasus prostrata* Lois. in Duham. *Traité arbr.* éd. 2, V, t. 53, fig. 2 (1812); Boiss. *Fl. or.* II, 648 = *Prunus humilis* Colla *Herb. ped.* II, 293 (1834). — En Corse la race suivante:

†† Var. glabrifolia Moris Fl. sard. II, 14 (1840-43) = Cerasus humilis Moris Stirp. sard. el. I, 17 (1827) = Cerasus prostrata var. concolor Boiss. Fl. or. II, 648 (1872)  $^1$  = P. prostrata  $\beta$  humilis Fiori et Paol. Fl. anal. It. I, 559 (1898) = P. prostrata var. concolor C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 604 (1906) = P. prostrata A typica II concolor Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 143 (1906).

Hab. — Rochers, principalement calcaires, de l'étage alpin. Juill. 5. Uniquement dans la localité ci-dessous.

1910. — Punta del Fornello, couvrant toute la coupole calcaire et descendant çà et là sur les flancs granitiques du versant d'Asinao, 1800–1930 m., 25 juill. fl. et jeunes fr.!

Arbrisseau nain, très rameux, à rameaux enchevêtrés-spinescents, grisâtres, végétant en espalier et couvrant les rochers de plaques étendues à la façon du *Rhamnus pumila* Turr. Feuilles très petites, étroitement elliptiques ou elliptiques-sublancéolées, mesurant env. 5–40 × 2–6 mm., assez finement, mais très nettement denticulées, à denticules très serrés, convexes, mais à peine surdentés extérieurement, concaves intérieurement, à sommet effilé et incliné en avant, vertes et glabres. Fleurs solitaires. Calice rougeàtre à sépales lancéolés atteignant environ le ½ de la longueur du tube, finement pubescents sur les marges internes. Corolle d'un beau rose pêcher, large d'env. 8 mm., à pétales obovés-arrondis, glabres sauf sur les marges de l'onglet, faiblement ciliées-pubescentes. Filets staminaux rougeàtres à la base, glabres. Style dépassant à la fin longuement les étamines, velu-barbu dans la région inférieure.

La découverte que nous avons faite du *P. prostrata* à la Punta del Fornello constitue pour la flore corse une acquisition du plus haut intérêt. Cet arbrisseau est en effet caractéristique pour les montagnes méditerranéennes depuis le Maroc et la Sierra Nevada jusqu'aux montagnes de la Perse (Elbrus), mais il manquait jusqu'à présent partout entre l'Espagne et l'Illyrie, sauf en Sardaigne: la présence du *P. prostrata* dans le sud de

<sup>1</sup> C'est par suite d'un lapsus que MM. Ascherson et Graebner out attribué (l.c.) à Raulin et à M. Schneider un *Prunus « nana »* et à Boissier un *Cerasus « nana »*. C'est *prostrata* qu'il faut lire dans les deux cas.

la Corse vient diminuer le nombre des espèces montagnardes, maintenant assez restreint, que la Sardaigne possède à l'exclusion de la Corse.

Nous ne pouvons suivre MM. Ascherson et Græbner qui réunissent sous le nom de typica des formes ayant certainement une valeur supérieure à celle de simples variations. Pour nous, la var. glabrifolia Moris constitue une race — la seule représentée en Corse — caractérisée par la glabréité, la petitesse et le mode de dentelure des feuilles, et la lanuginosité moindre de la face interne des sépales, ce qui n'exclut pas que, sur d'autres points de l'aire, les formes concolores et celles discolores ne puissent végéter en compagnie ou être reliées par des formes intermédiaires. C'est ainsi qu'en Sardaigne, selon Moris (l. c.), les var. glabrifolia et discolor croissent ensemble au sommet du mont d'Oliena à env. 1335 m. d'altitude sur calcaire, tandis qu'au Monte Gennargentu à env. 1800 m., sur granit, on ne trouve que la var. glabrifolia, laquelle paraît être une race plus spécialement altitudinaire. Cependant les formes douteuses sont rares dans les herbiers, et il y aurait lieu de soumettre à une revision morphologique exacte les formes du P. prostrata, lequel est peut-être différencié en un certain nombre de races géographiques. Nous avons vu la var. glabrifolia de Sardaigne! et de Grèce!

P. Cerasus L. Sp. ed. 1, 474 p. p.; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 515; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI, 24; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 147 =  $Cerasus\ vulgaris\ Mill.\ Gard.\ dict.\ ed.\ 8,\ n.\ 1\ (1768)$ ; Coste Fl. Fr. II, 7.

Hab. — Cultivé sous de nombreuses formes.

891. **P. avium** L. *Fl. suec.* ed. 2, 165 (1755); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 515; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 23; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 451 = *Cerasus nigra* Mill. *Gard. dict.* ed. 8, n. 2 (1768); Coste *Fl. Fr.* II, 7 = *Cerasus avium* Mænch *Meth.* 672 (1794).

Hab. — Forêts de l'étage montagnard supérieur et subalpin, clairières et lisières des hêtraies. Avril. 5. Rare ou peu observé. Forêt de Vizzavona (Thellung!). D'ailleurs souvent cultivé.

†† 892. **P. Mahaleb** L. *Sp.* ed. 1, 472 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 516; Rouy et Cam. *Fl. Fr.* VI, 25; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 156 = *Cerasus Mahaleb* Mill. *Gard. dict.* ed. 8, n. 4 (1768); Coste *Fl. Fr.* II, 8.

Hab. — Endroits rocheux de l'étage montagnard. Avril-mai. 5. Jusqu'ici uniquement vers le sommet de la montagne de Pozzo di Borgo (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXIII). A rechercher, en particulier dans les montagnes calcaires du bassin de Corté.

P. Laurocerasus L. Sp. ed. 1, 474 (1753); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 164 = Cerasus Laurocerasus Lois. in Duham. Traité arbr. éd. 2, V, 6 (1812);

Coste Fl. Fr. II, 8 = Laurocerasus officinalis C.K. Schneid. Handb. Laubholzk. I, 646 (1906).

Espèce orientale, fréquemment cultivée dans l'étage inférieur et parfois subspontanée au voisinage des jardins.

## LEGUMINOSAE

### ALBIZZIA Durazz.

A. lophantha Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. III, 86 (1844); id. Fl. austral. II, 421 et in Trans. linn. soc. XXX, 559; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 168 = Acacia lophantha Willd. Sp. pl. IV, 2, 1070 (1806).

Espèce de l'Australie austro-occidentale, cultivée çà et là dans l'étage inférieur et parfois subspontanée, ainsi à la plage de Scudo près Ajaccio (Thellung in litt.).

A. Julibrissin Durazz. Mag. tosc. III, IV, 11 (1772); Benth. in Trans. linn. soc. XXX, 3, 568; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 169 = Mimosa Julibrissin Scop. Del. insubr. 18, tab. 8 (1786-88) = Acacia Julibrissin Willd. Sp. pl. IV, 2, 1065 (1806) = Albizzia Nenu Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. I, 527 (1842).

Espèce des rivages méridionaux de la Mer Caspienne, de l'Asie et de l'Afrique tropicales, fréquemment cultivée dans l'étage inférieur.

1903. — Rues de Calvi, 6 juill. fl.!

#### CERCIS L.

**C. Siliquastrum** L. Sp. ed. 1, 374 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 510; Rouy Fl. Fr. V, 316; Coste Fl. Fr. I, 290; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 178.

Arbre fréquemment cultivé dans l'étage inferieur et rarement subspontané au voisinage des jardins.

#### CERATONIA L.

893. **C. Siliqua** L. *Sp.* ed. 4, 1026 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 511; Rouy *Fl. Fr.* V, 316; Coste *Fl. Fr.* I, 290; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 180.

Hab. — Maquis et chênaies de l'étage inférieur. Août-sept. 5. Rogliano (Revel. in Mars. *Cat.* 54); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 63); Calvi (Soleirol ex Caruel *Fl. it.* X, 402); env. d'Ajaccio

(Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68; Blanc in Bull. soc. bot. Lyon 2<sup>me</sup> sér., VI, 7); Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 58).

Cet arbre est rarement cultivé en Corse, ce qui rend douteux le caractère subspontané que Revelière lui attribuait (in Mars. l. c.) à Rogliano. Si on a jusqu'à récemment regardé le Caroubier comme indigène seulement dans le bassin austro-oriental de la Méditerranée et en Arabie Ivoy. Alph. de Candolle Origine pl. cult. 268; Hehn Kulturpfl. und Haustiere ed. 8, 456-460 (1911); Reinhardt Kulturgeschichte der Nutzpflanzen 1, 231-235 (1811)], c'est que l'introduction en Italie des formes cultivées semble ne remonter qu'à l'époque de l'empire romain. Mais cela n'exclut pas que, à côté des formes cultivées (voy. sur ces dernières : Flückiger Pharm, ed. 3, 863), il ait pu exister de tout temps des Caroubiers sauvages non utilisés par l'homme à cause de leurs fruits médiocres et moins riches en sucre. Si l'attribution générique faite par Saporta pour le C. vetusta Sap. des tufs d'Aix en Provence et par Al. Braun, O. Heer et Schenk pour le C. emarginata A. Br. du miocène est vraie, la filiation autochtone du C. Siliqua sauvage deviendrait très vraisemblable, ainsi que l'ont admis Ch. Martins et G. de Saporta (voy. à ce sujet Burnat et Briquet in Burn. Fl. Alp. mar. II, 226 et 227). Les Caroubiers sauvages devraient ainsi être traités comme les vignes sauvages, dont l'histoire est probablement différente de celle des vignes cultivées. Nous n'osons pas, pour ces raisons, exclure le C. Siliqua de la flore corse indigène.

### ANAGYRIS L.

894. **A.** foetida L. Sp. ed. 1, 374 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 343; Rouy Fl. Fr. IV, 488; Coste Fl. Fr. I, 290; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 196. — Exsicc. Kralik n. 572!; Billot n. 528; Magnier Fl. sel. n. 36! Hab. — Maquis rocheux de l'étage inférieur. Févr.-avril. 5. Rare, mais aboudant là où on le rencontre. Env. de Bastia (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 344, où l'espèce n'a été revue par personne); Aleria (Moutin ex Deb. Not. 71); abondant aux env. de Bonifacio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53; Kralik, Req. ap. Billot, Reverch. ap. Magnier exsicc. cit.; Req. Cat. 41; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLI; Boy. Fl. Sud Corse 58; et nombreux autres observateurs).

#### LUPINUS L.

895. **L. hirsutus** L. *Sp.* ed. 4, 721 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 365; Rouy *Fl. Fr.* IV, 192; Coste *Fl. Fr.* I, 308; Asch. et Graebn. *Syn.* V1, 2, 226.

:: Hab! - Garigues, clairières des maquis. Avril-mai. (1).

1.347.

α. Var. typicus Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 11 (1900) = L. hirsutus L., sensu stricto. — Exsicc. Soleirol n. 1354!; Reverch. ann. 1880, n. 251!

Hab. — Répandue, mais pas partout. Cardo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI et LVII); Erbalunga (Gillot ibid. L); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 63; Shuttl. Enum. 8; et autres observateurs); Calvi (Soleirol ap. Bert. Fl. it. VII, 414 et exsicc. cit.); Cap de la Revellata (St-Yves!); env. d'Ajaccio (Req. ex Caruel Fl. it. X, 416; Thellung in litt.); îles Sanguinaires [(Req. ex) Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 366]; Campo-di-Loro (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIII); Sartène (ex Gr. et Godr. l. c.); Santa Manza (Reverch. exsicc. cit.); Bonifacio (Stefani!; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse. garigues entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl.! — Vallée inf. de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl.!; garigues à Santa Lucia, 45 m., 4 mai fl.!; garigues à Santa Manza, 10 m., 6 mai fl.!

Corolle grande, longue de 1-1,5]cm., dépassant longuement ou assez longuement les dents calicinales.

++  $\beta$ . Var. micranthus Boiss. Fl. or. II, 28 (1872); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 226 = L. micranthus Guss. Fl. sic. prodr. II, 400 (1828); non Dougl. = L. Gussoneanus Ag. Syn. Lup. 5 (1835) = L. hirsutus var. minor Lo Jac. Fl. sic. II, 33 (1886-91) = L. hirsutus forme L. micranthus Rouy Fl. Fr. IV, 192 (1897). — Exsicc. Mab. n. 115!

Hab. — Cardo (Mand. et Fouc. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII,89); Bastia, route de Pietranera (Mab. exsicc. cit.); St-Florent (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 138); Novella (Fouc. et Sim. l. c.); Togna près Sari (Fouc. et Sim. l. c.); «Cappiciola» (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 193, localité à nous inconnue); Bonifacio (Kralik ex Rouy l. c.); et localité ci-dessous.

1911. — Marine de Cala d'Oro, estuaire sableux, 2 juill. fl. fr.!

Corolle petite, longue de 0.8-1 cm., dépassant à peine les dents calicinales. — On trouve tous les passages entre les variétés  $\alpha$  et  $\beta$  au point de vue des dimensions de la corolle. Plusieurs de nos échantillons de la var.  $\alpha$  ont le port réduit et les grappes plus courtes que l'on attribue au L. micranthus. Nous ne savons trouver une concomitance entre le nombre restreint des semences, la grosseur et le coloris de ces dernières, et le caractère tiré des dimensions de la corolle. Nous ne croyons pas que l'on puisse faire autre chose du L. micranthus qu'une race micranthe du L. hirsutus.

896. **L. pilosus** Murr. *Syst.* ed. 13, 545 (1774); Boiss. *Fl. or*. II, 27; Rouy *Fl. Fr*. IV, 190; Coste *Fl. Fr*. II, 307; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 226. — En Corse seulement la race suivante:

Var. Cosentini Briq. = L. Cosentini Guss. Fl. sic. prodr. II, 398 (1828) et Fl. sic. syn. II, 267 et 862; Bert. Fl. it. VII, 410 = L. varius Bor. Not. pl. Corse II, 4 (1858); non L. = L. pilosus forme L. Consentini Rouy Fl. Fr. IV, 190 (1897) = L. pilosus  $\beta$  digitatus b Cosentini Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 11 (1900).

Hab. — Garigues, friches pierreuses de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Rare et localisée dans le sud. Porto-Vecchio au Schecarro (Revel. in Bor. *Not.* II, 4, ann. 1857 et années suiv. et ap. Mars. *Cat.* 42); Santa Manza à la limite du calcaire et du granit (R. Maire, 13 avril 1903, in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 67).

Race spéciale — outre la Corse — à la Sicile, l'Italie méridionale et au Portugal (Algarves : Bourgeau Pl. Esp. et Port. ann. 1853, n. 1819!), caractérisée par l'indument des tiges et des feuilles plus dense, plus court, plus velouté [poils allongés beaucoup plus nombreux dans la var. **typicus** Fiori et Paol. (l. c.)], la lèvre inférieure du calice généralement plus nettement tridentée, les légumes plus allongés, 3-4spermes (2-3, rarement 4spermes dans la var. *genuinus*). — Au sujet de la synonymie proposée par Boissier (Fl. or. suppl. 158) de cette race avec le L. varius L., voy. Rouy Fl. Fr. IV, 191, dont nous partageons l'opinion.

897. **L. luteus** L. *Sp.* ed. 1, 722 (1753); Bert. *Fl. it.* VII, 416; Rouy *Fl. Fr.* IV, 189; Coste *Fl. Fr.* I, 307; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 228. — Exsicc. Mab. n. 414!

Hab. — Garigues sableuses de l'étage inférieur. Mai. ①. Jusqu'ici uniquement à Biguglia, cistaies de Pineto en face de la presqu'île San Damiano (Mab. ex Mars. Cat. 42; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67).

L'indication « Bastia » donnée par Shuttleworth (*Enum*. 8) se rapporte à la même localité tirée de l'exsiccata de Mabille. Le *L. luteus* n'est pas cultivé en Corse, et sa spontanéité dans une cistaie peu accessible fait pour nous d'autant moins de doute que l'espèce existe aussi en Sardaigne dans les sables maritimes. A rechercher sur la côte orientale.

**L.** albus L. Sp. ed. 1, 721 (1753); Rouy Fl. Fr. IV, 191 (1897); Coste Fl. Fr. I, 308. — En Corse la race suivante:

Var. **Termis** Car. Fl. it. X, 111 (1894) = L. termis Forsk. Fl. Aeg.-arab. 131 (1775); Ag. Syn. Lup. 14; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 365; Asch. et Graebn.

Syn. VI, 2, 230 = L. prolifer Desr. ap. Lamk Encycl. méth. III, 622 (1789) = L. varius Salis in Flora XVII, Beibl. II, 63 (1834); non L. = L. albus forme L. termis Rouy Fl. Fr. IV, 491 (1897). — Exsicc. Soleirol n. 4356!; Sieber sub: L. albus!; Mab. n. 90!: Debeaux sub: L. Thermis!; Reverch. 4880, n. 250! et ann. 4885, n. 250!

Hab. — Espèce originaire d'Orient, cultivée en grand comme fourrage dans l'étage inférieur, et entièrement naturalisée dans les prairies maritimes, vignes, friches et moissons. Avril-mai. ①. Fréquent. Cap Corse (Sieber exsicc. cit.); Luri (ex Rouy Fl. Fr. IV, 192); Erbalunga (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 52); Cardo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVII); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 63; Mab. Rech. I, 45 et exsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.; et nombreux autres observ.); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. II, 365; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 138); Evisa (Reverch. exsicc. ann. 1885); Cargèse (Mars. Cat. 42); Sagone (ex Rouy l. c.); Ajaccio (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67); Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII); Ghisoni (Rotgès in litt.); Santa Manza (Reverch. exsicc. ann. 1880); Bonifacio (Stefani ex Roux in Ann. soc. bot. Lyon XX, comptes rendus 25); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse, Marine d'Albo, prairie maritime, 26 avril fl.!; Ile Rousse, friches et garigues, 21 avril fl.!

Pédicelles généralement accompagnés de deux bractées sétacées. Corolle teintée de bleu sur la carène et vers le sommet de l'étendard.

898. **L. angustifolius** L. *Sp.* ed. 4, 724 (1753); Bert. *Fl. it.* VII, 445; Koch *Syn.* ed. 2, 473; Rouy *Fl. Fr.* IV, 493.

Hab. — Garigues, clairières des maquis dans les étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①.

 $\alpha$ . Var. typicus Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 40 (4900) = L. angustifolius Ag. Syn. Lup. 48 (4835); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 367; Boiss. Fl. or. II, 28; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 466; Coste Fl. Fr. I, 308; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 231 = L. varius Savi Fl. pis. II, 478 (4798); non L. = L. angustifolius forme L. angustifolius Rouy Fl. Fr. IV, 493 (4897). — Exsicc. Reverch. ann. 4878 sub: L. hirsutus! et ann. 4879, n. 245!

Hab. — Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 63; Mouillefarine ex Rouy *Fl. Fr.* IV, 194); Biguglia (Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* VI, 66; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXVI); Calvi (Mars. *Cat.* 43; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 138); env. d'Ajaccio (ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 367; Clément ex Rouy l. c.; Thellung in Iitt.); Aspreto (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCIII); Pozzo di

Borgo (Boullu ibid. XCVII); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. ann. 1878); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. ann. 1879 et ap. Rouy l. c.); Bonifacio (Seraf. ap. Bert. *Fl. it.* VII, 416; Kralik ex Rouy l. c.) et localité ci-dessous.

1907. — Clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!

Folioles planes ou les supérieures canaliculées; inflorescence plutôt compacte; lèvre inférieure du calice généralement 2-3denticulée; corolles relativement grandes, longues de (10-) 12-14 mm. Gousse large d'env. 8-12 mm., à semences relativement grosses.

 $\beta$ . Var. reticulatus Rouy, emend. = L. linifolius Roth Bot. Abhandl. 44, tab. 5 (4787) = L. reticulatus Desv. in Ann. sc. nat.  $2^{\text{me}}$  sér., III, 400 (4835); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 366; Coste Fl. Fr. 1, 318 (excl. L. cryptantho); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 230 = L. angustifolius forme L. linifolius et var. reticulatus Rouy Fl. Fr. IV, 494 (4897). — Exsicc. Soleirol n. 4355!; Sieber sub: L. angustifolius!; Req. sub: L. reticulatus!; Burn. ann. 4904, n. 432!

Hab. — Cap Corse (Sieber exsicc. cit.); Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. L); Bastia (André ann. 1856!; Shuttl. Enum. 8; Pœverlein!); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 366); Corté (Kesselmeyer in h. Deless.!); Calacuccia (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 126); Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. X, 510; Mars. Cat. 43; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII); Pozzo di Borgo (Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit.); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. Not. II, 4); et localités ci-dessous.

1907. — Monte Asto, maquis à 1200 m., 15 mai fl.!; maquis de la vallée inf. de la Solenzara, 500 m., 3 mai fl.!

Folioles ± pliées-canaliculées (ce qui les fait paraître plus étroites); inflorescence souvent plus lâche; lèvre inférieure du calice souvent entière, parfois 2-3denticulée; corolles plus petites, longues de 8-12 mm. Gousse large de 7-10 mm., à semences plus petites.

Ce n'est pas sans hésitation que nous conservons la valeur de races à ces deux groupes. Les formes douteuses — l'ambiguïté portant tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre des caractères indiqués, tantôt sur plusieurs de ceux-ci simultanément — sont si fréquentes, que leur distinction présente un caractère bien artificiel. Les caractères tirés de la couleur et de la disposition des marbrures sur les fruits varient à l'intérieur d'un seul et même légume (!) et ne sont d'aucun secours dans l'analyse : ils ne sont d'ailleurs pas concomitants avec ceux tirés de l'apparence générale et se modifient fortement au cours de la maturation des gousses

et plus tard avec les années! (voy. à ce sujet: Lowe Fl. of Madeira 597 et 598). Au surplus, M. Burnat a déjà attiré l'attention sur les contradictions des auteurs dans la définition des L. angustifolius et linifolius (reticulatus). Voy. Burnat Fl. Alp. mar. II, 78.

††  $\gamma$ . Var. **cryptanthus** Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 10 (1900) = L. angustifolius Lowe Fl. Madeira I, 597 (1868) = L. cryptanthus Shuttl. Enum. 8 (1872) = L. angustifolius forme L. cryptanthus Rouy Fl. Fr. IV, 195 (1897).

Hab. — Bastia (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* IV, 195; Shuttl. *Enum.* 8); Pozzo di Borgo (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXI); et localités ci-dessous.

1909. — Cap Corse: maquis en montant de Pino au col de Santa Lucia, 300 m., 26 avril, fl.! — Aulnaie à l'embouchure de la Solenzara, 7 mai fl.!

Folioles inférieures planes, les supérieures souvent canaliculées; fleurs réunies au nombre de 4-8 au sommet de l'axe principal ou des branches et presque entièrement cachées par les feuilles; lèvre inférieure du calice obscurément tridenticulée; corolle petite, longue de \( \cdot -10 \) mm., promptement caduque, parfois même avant de s'épanouir, par l'agrandissement subit du légume, et dans ce cas reproduction cleistogamique. Légume large d'env. 12 mm. — Cette curieuse race est connue — outre la Corse — du midi de la France!, du Maroc (selon M. Rouy) et de Madère (Lowe).

# SPARTIUM L. emend.

899. **S. junceum** L. *Sp.* ed. 1, 708 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 347; Rouy *Fl. Fr.* IV, 239; Coste *Fl. Fr.* I, 294; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 235. — Exsicc. Kralik n. 525!

Hab. — Maquis et haies des étages inférieur et montagnard. 1-800 m. Mai-juin. 5. Très abondant par places, mais pas partout. Commun au Cap Corse: Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LI); Ortale (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 138); Cardo (Gillot op. cit. LVI); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53; Kralik exsicc. cit.); Mab. ap. Mars. Cat. 41; Gillot op. cit. XLII); et de Bastia à Biguglia (Boullu op. cit. LXIII; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 110); sur la côte occidentale à Patrimonio (Fouc. et Sim. l.c. 438; Thellung in litt.); sur la côte orientale dans les maquis entre Alistro et Aleria!; dans l'intérieur entre Corté et Vivario! jusqu'à env. 800 m.; env. de Bocognano

(Rikli *Bot. Reisestud. Kors.* 45); aux env. d'Ajaccio (Req. *Cat.* 11; Rotgès in litt.); à Casone et Notre-Dame-de-Lorette (Mars. l. c.); env. de Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VII, 328; Revel. ex Mars. l. c.; Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. *Fl. Sud Corse* 58; et divers autres observateurs).

#### **GENISTA** L. emend.

**G.** monosperma Lamk Encycl. méth. II, 616 (1786) = Spartium monospermum L. Sp. ed. 1, 703 (1753) = Retama monosperma Boiss. Voy. Esp. II, 144 (1839); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 418.

Espèce ibérique et marocaine indiquée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 247), d'après Jaussin, absolument étrangère à la flore de l'île.

900. **G. argentea** Noulet Fl. bass. sous-pyr. 146 (1837); Scheele in Flora XXVI, 438 (1843); Burn. Fl. Alp. mar. II, 52; Rouy Fl. Fr. IV, 222 = Cystisus argenteus L. Sp. ed. 1, 740 (1753); Coste Fl. Fr. I, 304 = Argyrolobium Linnaeanum Walp. in Linnaea XIII, 508 (1839); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 233 = Argyrolobium argenteum Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 464 (1877); non Eckl. et Zeyh.

Hab. — Garigues rocheuses de l'étage inférieur. Calcicole. Avril-mai. 5. Localisé dans le bassin calcaire de S<sup>t</sup>-Florent. « Habui... ex Corsica a Lanzari a Soleirolio » (Bert. Fl. it. VII, 564); nous n'arrivons pas à déterminer exactement l'emplacement de cette localité); rochers de Farinole (Rotgès!); et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: M<sup>t</sup> S. Angelo de S<sup>t</sup>-Florent, rochers, calc., 200–300 m., 24 avril jeunes fl.!

Cette rare espèce avait déjà été signalée en Corse par Burmann (Fl. cors. 223).

901. **G. ephedroides** DC. Mém. Légum. (VI), 210, t. 36 (1825) et Prodr. II, 147; Moris Fl. sard. I, 407; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 350; Rouy Fl. Fr. IV, 221; Coste Fl. Fr. I, 299 = Spartium gymnopterum Viv. App. fl. cors. prodr. 6 (1825) = G. gymnoptera Dub. Bot. gall. 1008 (1830). Hab. — Rochers maritimes. Avril-mai. 5. « In rupibus maritimis Corsicae » (Viv. App. fl. cors. prodr. 6 et ap. Bert. Fl. it. VII, 332); Cap Corse (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67); « à San-Pietro » (Sivard;

1835, in herb. Mus. Paris ex Rouy *Fl. Fr.* IV, 221).

Cette espèce est rarissime en Corse et n'y a pas été revue depuis fort longtemps. Les indications de Viviani et de Boullu sont vagues. La localité de Sivard qu'a publiée M. Rouy ne peut pas être identifiée avec certitude. Marsilly a dit de ce Genêt (Cat. 42): « Je ne l'ai jamais vu ; mais j'ai aperçu, en avril 1866, dans la falaise au-dessous du fort de Girolata, un genêt presqu'entièrement défleuri, croissant par petites touffes, à folioles linéaires étroites, à fleurs en têtes terminales, et je n'ai pu l'atteindre. » Il est assez probable qu'il s'agissait là du G. ephedroides, et cette indication devrait servir de point de départ pour des recherches nouvelles.

G. interrupta Steud. Nom. bot. ed. 2, I, 670 (1841) = Spartium interruptum Cav. in Ann. cienc. nat. IV, 58 (1801) = G. triacanthos Brot. Fl. lus. II, 89 (1804).

Indiqué en Corse par Viviani (Fl. cors. diagn. 12); c'est là une espèce ibérique complètement étrangère à la flore de l'île.

- † 902. **G. germanica** L. *Sp.* ed. 1, 710 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 356; Rouy *Fl. Fr.* IV, 224; Coste *Fl. Fr.* I, 298; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 245.
- Hab. Clairières marécageuses des maquis de l'étage inférieur. Calcifuge. Avril-mai. 5. Jusqu'ici avec certitude seulement la localité suivante:
- 1907. Maquis marécageux entre Ste-Lucie et Ste-Trinité, 500 m., 7 mai fl.!

Ce Genista avait déjà été vaguement indiqué en Corse par Burmann (Fl. Cors. 227), puis par Gussone (ex Bert. Fl. it. VII, 362), mais n'avait été revu par personne. — La plante corse appartient à la var. typica Fiori et Paol. [Fl. anal. It. II, 20 (1900)], à rameaux pourvus de nombreuses épines trifides sous les pousses annuelles.

- 903. **G. corsica** DC. Fl. fr. V, 548 (1815); Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, II, 408; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 355; Rouy Fl. Fr. IV, 228; Coste Fl. Fr. I, 297 = Spartium corsicum Lois. Fl. gatt. ed. 4, II, 440 (1807); Bert. Fl. it. VII, 339. Exsicc. Soleirol n. 4386! et 4387!; Thomas sub: G. corsica!; Req. sub: G. corsica!; Kralik sub: G. corsica!; Bourg. n. 95!; Mab. n. 45!; Debeaux ann. 4867 sub: G. corsica! et ann. 4868, n. 64!; Reverch. ann. 4878, 4879 et 4885, n. 60!; Burn. ann. 4900, n. 39! et ann. 4904, n. 421!
- Hab. Maquis et garigues des étages inférieur et montagnard, 1-1050 m. Mars-mai. 5. Répandu et abondant dans l'île entière.
  - 1906. Cap Corse: maquis entre Luri et Meria, 6 juill. fr.!

1907. — Cap Corse: M<sup>t</sup> S. Angelo près S<sup>t</sup>-Florent, rochers et garigues, 250 m., calc., 24 avril fl.! — Garigues entre la station et le village de Pietralba, 400 m., 14 mai fl.!; garigues entre Alistro et Bravone, 10 m., 30 avril fl.!; défilé de l'Inzecca, maquis rocheux, 300-600 m., 9 mai fl.!

Espèce particulière à la Corse et à la Sardaigne, éminemment voisine du G. Scorpius, dont elle est au premier abord difficile à distinguer nettement. Le caractère de la carène aussi longue que l'étendard dans le G. corsica, plus courte que lui dans le G. Scorpius, laisse souvent dans l'embarras, vu la faible différence de longueur que présentent fréquemment ces deux organes dans le G. Scorpius. Les feuilles inférieures trifoliolées du G. corsica opposées aux feuilles toutes simples du G. Scorpius ne sont pas non plus d'un grand secours, car le plus souvent, tant dans les herbiers que dans la nature, les feuilles inférieures fugaces font défaut. Un critère bien supérieur — que Salis, avec sa sagacité habituelle, a le premier mis en évidence (in Flora XVII, Beibl. II, 53) — est tiré de l'organisation de l'inflorescence. Dans le G. Scorpius, les fleurs naissent par fascicules d'un bourgeon situé à la partie supérieure des ramuscules épineux; les épines sont florifères, et par leur réunion forment au sommet des rameaux une inflorescence ± thyrsoïdale. Au contraire, dans le G. corsica, les fleurs naissent d'un bourgeon placé au-dessous du point d'insertion du ramuscule épineux. Ce bourgeon donne naissance soit à une fleur solitaire, soit (cas de beaucoup le plus fréquent) à un ramuscule très grêle, souvent flexueux, portant 2-4 fleurs ± espacées. Les épines ne sont pas normalement florifères, et l'inflorescence qui en résulte est plus irrégulière et plus lâche. — Les différences que l'on a indiquées dans les semences (olivâtres dans le G. Scorpius, noires dans le G. corsica) sont fallacieuses et paraissent tenir, en partie du moins, à l'état de maturité plus ou moins parfait dans lequel on les étudie. Nous avons été induit en 1905 (Spic. cors. 33) à rapporter au G. Scorpius d'incontestables G. corsica d'après la couleur olivâtre et nullement noire de leurs graines. En revanche, un caractère qui a été négligé jusqu'à présent, et qui peut rendre de bons services, réside dans le légume. Chez le G. corsica, la suture postérieure est verruqueuseondulée, parfois très fortement, au moins dans la partie supérieure du légume. Dans la G. Scorpius, la suture est lisse ou très indistinctement verruculeuse.

Les jeunes pousses florifères sont toujours couvertes de poils apprimés ascendants. C'est sur cet état qu'est basé le G.  $corsica \beta pubescens$  DC. [Prodr. 11, 148 (1825)].

G. Scorpius DC. Fl. fr. IV, 498 (1805); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 354; Rouy Fl. Fr. IV, 227; Coste Fl. Fr. 1, 297; Asch. et Graebn. Syn. V1, 2, 248 = Spartium Scorpius L. Sp. ed. 1, 708 (1753) = Genista spiniflora Lamk Fl. fr. II, 614 (1778).

Cette espèce provençale, ibérique et baléarique a été vaguement indiquée en Corse par Viviani (*Fl. Cors. diagn.* 12), et cette donnée a été dès lors fréquemment reproduite. Marsilly (*Cat.* 42) a précisé en signalant le *G. Scorpius* dans les sables maritimes de Calvi. M. Fliche a dit de

cette plante (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 360): « Dans les dunes de Calvi, cette espèce est plus feuillée, plus grêle que sur le continent; par le dernier caractère elle se rapproche du *G. corsica* ». Cette phrase implique un doute qui est pour nous entièrement justifié. Nous n'avons jamais vu le *G. Scorpius* authentique en Corse et n'osons jusqu'à nouvel ordre le faire figurer dans la flore insulaire.

904. **G. Lobelii** DC. Fl. fr. IV, 499 (1805) et Prodr. II, 148; Spach in Ann. sc. nat. sér. 3, III, 141 (1845); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 431; Rouy Fl. Fr. IV, 229; Briq. Spic. cors. 33-39, fig. 1 et 2; Coste Fl. Fr. I, 297 = Spartium erinaceoides Lois. Fl. gall. ed. 1, II, 441 (1807); Bert. Fl. it. VII, 336 = G. aspalathoides Moris Fl. sard. I, 405, tab. XXX (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 354; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 249; non Lamk, nec Boiss. = G. aspalathoides β Lobelii et γ Salzmanni Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 22 (1900). — Exsicc. Soleirol n. 9!; Salzmann sub: G. umbellata!; Thomas sub: G. Lobelii!; Req. sub: G. Salzmanni!; Kralik n. 526! et 527!; Mab. n. 359!; Debeaux sub: G. Lobelii!; Reverch. ann. 1878, 1879 et 1885, n. 64!; Magnier Fl. sel. n. 2952!; Burn. ann. 1900, n. 123!; Burn. ann. 1904, n. 122!, 123!, 124!, 125!, 126! et 127!

Hab. — Garigues, principalement de l'étage montagnard dont il est un des types les plus caractéristiques, s'élevant jusqu'à 2000·m.; çà et là dans l'étage inférieur, parfois jusqu'au bord de la mer dans les sables des rivières. Mars-août, suivant l'alt. 5. Répandu et abondant dans l'île entière.

1906. — Pentes arides sur le versant N.-W. du M<sup>t</sup> Incudine, 1700 m., 18 juill. fl.!

1908. — Pentes arides entre les bergeries de Ceppo et le lac Nino, 1700 m., 28 juin fl.!

1910. - Vallée sup. d'Asinao, garigues, 1600 m., 24 juill. fl.!

1911. — Montagne de Cagna: Pointe de Compolelli, garigue montagnarde, 1000-1377 m., 5 juill. fl.!

Nous avons montré en détail en 1905 (l. c.) que le G. Lobelii doit être nettement distingué du G. aspalathoides Lamk, ainsi que l'avaient affirmé auparavant Spach et M. Rouy. Le G. Lobelii se distingue du G. aspalathoides, outre son port, par la lèvre inférieure du calice plus large, profondément tridentée, à sinus atteignant du ½ à la ½ de la hauteur du labiole (faiblement tridentée, à sinus ne dépassant pas le ¼ de la hauteur du labiole dans le G. aspalathoides), et le stigmate unilatéral interne (bilatéral, à cheval sur le sommet du style dans le G. aspalathoides!). L'aire du G. Lobelii comprend l'Espagne, le midi de la France, la Ligu-

rie, l'Etrurie, la Corse, Elbe <sup>1</sup>, la Sardaigne et la Sicile. Le *G. aspalathoides* est localisé sur les rochers littoraux en Algérie et en Tunisie, et ne touche l'Europe qu'à l'île de Pantellaria. Il est regrettable que la confusion relative à ces deux espèces ait été perpétuée par MM. Ascherson et Graebner.

Le G. Lobelii offre une apparence assez variable. Dans les étages montagnard et surtout subalpin, c'est un arbrisseau nain, haut de 20-50 cm., à rameaux très nombreux, épais relativement à la petite taille des individus, enchevêtrés, tortueux, à épines très valides, à fleurs peu nombreuses réunies vers le sommet des rameaux florifères. C'est là le G. Lobelii var. confertior Briq. Spic. cors. 39 (1905)  $\equiv G.$  Lobelii DC. 1. c., sensu stricto  $\equiv G.$  aspalathoides var. confertior Moris Fl. sard. 1, 405 (1837); Boiss. Voy. Esp. II, 146; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 354 = G. aspalathoides var. Lobelii Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 250 (1907). A mesure que l'on descend vers l'étage inférieur, l'arbrisseau devient plus élevé, dépasse 50 cm., atteint 1 m., parfois même un peu plus, les rameaux sont plus allongés, plus droits, moins enchevêtrés, à épines lâches, les florifères à fleurs plus nombreuses et plus espacées. C'est alors le G. Lobelii var. Salzmanni Spach in Ann. sc. nat., sér. 3, III, 112 (1845); Briq. Spic. cors. 38 = G. Salzmanni DC. Mém. Légum. (VI), 211 (1825) et Prodr. II, 147; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53 = G. umbellata Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 106 (1828) = G. aspalathoides Moris Fl. sard. I, 405 (1837), sensu stricto  $\equiv G$ . aspalathoides var. genuina Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 354 (1848)  $\equiv G$ . Lobelii forme G. Salzmanni Rouy Fl. Fr. IV, 230 (1897) = G. aspalathoides var. Salzmanni Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 250 (1907). — Il est facile de se rendre compte sur le terrain que ces deux états extrêmes sont en rapport avec le milieu et qu'ils sont reliés par une foule de transitions. Ce ne sont pas là des races. Les ramuscules et les feuilles sont dans leur jeunesse fortement pubescents-soyeux, ce qui donne à cette époque une apparence blanchâtre (var. incudinensis Briq. olim) aux buissons mamillaires de la forme confertior, mais ce n'est là aussi qu'un état.

**G. triquetra** L'Hérit. Stirp. nov. 483, et tab. 88 ined. (4785); Willd. Sp. pl. III, 938.

Espèce restée douteuse (voy. Burnat Fl. Alp. mar. II, 61, note) indiquée par L'Héritier à l'île Palmaria près de Gênes. Par suite d'une erreur difficilement explicable, Willdenow a indiqué la Corse au lieu de Palmaria comme lieu d'origine du G. triquetra.

**G.** pilosa L. Sp. ed. 1, 740 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 351; Rouy Fl. Fr. IV, 232; Coste Fl. Fr. I, 301; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 265.

Cette espèce a été indiquée aux environs de Bonifacio par M. Boyer (Fl. Sud Corse 59). Le G. pilosa existe au voisinage de la Corse au Monte Argentaro et à Elbe, mais il n'a, à notre connaissance, été rencontré en Corse par aucun botaniste. Nous n'osons admettre le G. pilosa comme plante corse jusqu'à plus ample informé.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et non pas Capraia, comme nous l'avons dit par erreur en 1905.

# CYTISUS L. emend.

- 905. **C. monspessulanus** L. Sp. ed. 1, 740 (1753); Briq. Etud. Cytis. 141; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 297 = Genista candicans L. Amoen. acad. IV, 284 (1759); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 358; Rouy Fl. Fr. IV, 217; Coste Fl. Fr. I, 299 = C. candicans DC. Fl. fr. IV, 504 (1805) = Teline candicans Webb in Webb et Berth. Phyt. canar. II, 36 (1836-50). Hab. Clairières des maguis ou maguis clairs, garigues rocheuses
- Hab. Clairières des maquis ou maquis clairs, garigues rocheuses. Mars-juill. 5. — En Corse les trois variétés suivantes :
- ~. Var. umbellulatus Briq. Etud. Cyt. 141 (1894) = Teline candicans var. umbellulata Webb in Webb et Berth. Phyt. canar. II, 36 (1836-1850) = C. candicans Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 452 (1877). Exsicc. Thomas sub: Genista candicans!; Sieber sub: Genista candicans!; Soleirol sub: C. candicans!; Kralik n. 528!; Mab. n. 112!; Debeaux ann. 1868 sub: Genista candicans!; Reverch. ann. 1879, n. 211! Hab. Répandue et abondante dans l'île entière.
- 1906. Cap Corse: maquis entre les Marines de Luri et de Meria, 6 juill. fr.! (f. subsericea).
- 1907. Cap Corse: garigues à Marinca, 26 avril fl. (f. subsericea)! Garigues entre Bravone et Alistro, 10 m., 30 avril fl. (f. subsericea); garigues à Santa Manza, 10 m., 6 mai fl. (f. subsericea)!
- 1911. Maquis à Togna près Sari-de-Portovecchio, 250 m., 2 juill. fl. fr. (f. calvula)!

Jeunes rameaux pourvus d'un indument apprimé court, mêlé à des poils plus longs, plus lâches, souvent un peu étalés. Folioles obovées-allongées, obtuses-apiculées au sommet, le plus souvent glabrescentes ou même glabres en dessus à la fin, pourvues en dessous d'un indument apprimé ± dense, mêlé à des poils lâches plus longs. Fleurs pseudo-ombellulées vers l'extrémité des ramuscules latéraux feuillés. Pédicelles densément pourvus de poils apprimés-ascendants. Calice soyeux-pubescent, à poils apprimés-ascendants courts mêlés à des poils plus lâches et plus longs ± abondants. Corolle médiocre, à étendard dépassant de 0,7-0,8 mm. l'orée du calice. Légume densément velu, à indument blanchâtre ou rufescent, ± crépu-étalé.

Les jeunes pousses apicales stériles de l'année ont des feuilles beaucoup plus grandes que celles des rameaux fructifères. Dans certains échantillons les feuilles ont un indument très court (f. calvula), dans d'autres l'indument est plus abondant [f. subsericea = Genista candicans var. Colmeiri Rouy Fl. Fr. IV, 218 (1897) quoad pl. cors. = C. monspessulanus var. Colmeiroi Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 298 (1907), quoad pl. cors.], mais ces variations nous paraissent caractériser des individus (parfois même des rameaux!) et non pas des races. — Le C. monspessulanus var. Colmeiroi Briq. [Etud. Cytis. 141 (1894) = C. candicans var. Colmeiroi Willk. in Bot. Zeit. V, 427 (1847)], de Catalogne, est caractérisé par rapport aux rameaux microphylles des échantillons à indument abondant de la var. umbellulatus, par « pedunculis calycibusque patule hirsutissimis » (Willk. l. c.). Postérieurement, Willkomm (in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 453) a vaguement indiqué en Corse sa var. Colmeiroi («β. quoque in Corsica»), et M. Rouy a attribué à cette variété des échantillons du Languedoc, de Provence et de Corse. Mais aucun des échantillons cités par M. Rouy que nous avons avons examinés, ne présentent des pédoncules et calices densément hérissés de poils étalés selon la formule de Willkomm. Nous ne pouvons donc pas reconnaître dans ces échantillons la plante de Catalogne, laquelle manque aux herbiers de Genève.

++ β. Var. cinerascens Briq., var. nov.

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité suivante :

1906. — Cap Corse: ravins de la Tour de l'Osse au nord de Bastia, maquis, 4 juill. fl. fr.!

Frutex elatus, ramis juvenilibus praeter indumentum breve parcum, laxe longiuscule et patule pilosis. Foliola quam in var. praecedente latius obovata, supra atro-viridia, laxe patule pubescentia, subtus laxe, longiuscule molliter pubescentia. Inflorescentia ut in var.  $\alpha$ . Pedicelli calicesque dense sericeo-pubescentia. Corolla ut in var.  $\alpha$ . Legumen dense albo-hirsutum.

Tandis que la var. α est ± pubescente-soyeuse, celle-ci est pubescentehirsute. C'est une race qui se retrouvera probablement en bien d'autrespoints de la Corse; nous l'avons vue des environs de Naples et de l'île d'Ischia, où vient d'ailleurs aussi la var. α.

†† γ. Var. **Burnatii** Briq., var. nov. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 129!

Hab. — Lancone, entre Biguglia et le col San Stefano (Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit.).

Praecedenti habitu et quoad characteres vegetativos affinis. Rami juveniles virgati, indumento adpresso brevi parcissimo, pilis patulis mollibus crebris hirsutuli. Foliola sat ample obovata, sordide virentia, supra parce pilis sparsis longis praedita, subtus pilis patulis laxis mollibus sat crebris praedita. Inflorescentia ut in var. praecedentibus. Pedicelli calicesque prorsus sericeo-pubescentia. Corolla major, calicis os 10–12 mm. excedens, vexillo ampliori. Legumina desunt.

Remarquable par la grandeur des fleurs, caractère qui rapproche beaucoup cette variété de la var. Kunzeanus Briq. [Etud. Cytis. 142 (1894) = Genista eriocarpa Kunze in Flora XXIX, 737 (1846); non Boiss. = C. Kunzeanus Willk. in Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 452 (1880)] du

midi de l'Espagne et du Maroc, aussi grandiflore, mais ériocarpe, à rameaux et feuilles finement pubescents-soyeux. A rechercher.

906. **C. scoparius** Link Enum. hort. berol. II, 241 (1822); Briq. Etud. Cytis. 146 = Spartium scoparium L. Sp. ed. 1,709 (1753) = Genista scoparia Lamk Encycl. méth. II, 623 (1786); Rouy Fl. Fr. IV, 204; non Chaix = Sarothamnus vulgaris Wimm. Fl. Schles. ed. 1,278 (1832); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 348 = Sarothamnus scoparius Wimm. ap. Koch Syn. ed. 1,452 (1837); Coste Fl. Fr. I, 294; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,289. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 128!

Hab. — Châtaigneraies, lisière des maquis jusque dans l'étage montagnard, descendant sur les terrains sableux du littoral. Calcifuge. Avril-mai. 5. Répandu au sud-est de St-Florent. St-Florent (Mab. ex Mars. Cat. 42); Castagniccia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54), en particulier aux env. d'Orezza (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXVI); Calvi (Mars. l. c.); Vico (Req. Cat. 14); Bocognano (Req. l. c.; Mars. l. c.; Rikli Bot. Reisestud. Kors. 45; Ellman et Jahandiez in litt.); pont de la Gravone sous Tavera (Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit.); et de là aux env. d'Ajaccio (Req. l. c.; Blanc in Bull. soc. bot. Lyon 2<sup>me</sup> sér., XI, 8); Cauro (Req. l. c.); col de St-Georges (Mars. l. c.); Bastelica (Mars. l. c.); descente du col de Verde sur Zicavo (Briq. not. mss.); Quenza (Revel. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1906. — Châtaigneraies entre Zicavo et la Chapelle de S. Pietro, 800 m., 10 juill. fr.!

1907. — Châtaigneraies en montant de Ghisoni au col de Sorba, 800-900 m., 10 mai fl.!

Les échant. corses appartiennent à la var. **genuinus** Briq. [Etud. Cytis. 146 (1894)], à folioles obovées, à style cilié. Erigés dans les châtaigneraies, les buissons deviennent couchés sur les sables des dunes balayés: par le vent [Genista scoparia var. maritima Rouy Fl. Fr. IV, 204), modification stationnelle très inconstante. Fliche (in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 359) a mis en doute l'indigénat du C. scoparius à Calvi parce que cette espèce « a été répandue largement, par voie artificielle, pour fixer les dunes ». Mais — à part la distribution artificielle — le C. scoparius descend sans aucun doute spontanément le long des rivières jusqu'à la mer.

C. multiflorus Sweet Hort. britann. ed. 1, 112 (1827); Briq. Etud. Cytis. 154; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 300 = Genista alba Lamk Encycl. méth. II, 622 (1786) = Spartium multiflorum Ait. Hort. kew. ed. 3, I, 11 (1789) = Spartium album Desf. Fl. atl. II, 132 (1798-1800) = C. albus Link Enum. hort. berol. II, 241 (1822); non Hacq. (1790) = Genista multiflora Spach in

Ann. sc. nat. sér. 3, III, 155 (1845) = Spartocytisus albus C. Koch Dendrol. I, 31 (1869).

Cultivé dans les jardins. Deux individus subspontanés, âgés de 6-8 ans, dans les maquis à côté du château de Pozzo di Borgo (Sagorski! mai 1908, in *Mitt. thür. bot. Ver.* XXVII, 46).

907. **C. triflorus** L'Hérit. Stirp. nov. 484 (1785); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 364; Briq. Etud. Cytis. 457; Coste Fl. Fr. I, 304; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 304; non Lamk = C. nigricans L. Mant. II, 444 (1774); non L. Sp. ed. 4 (4753) = Genista triflora Rouy Fl. Fr. IV, 208 (4897). — Exsicc. Soleirol n. 4368!; Salzmann sub: C. triflorus!; Req. sub: C. triflorus!; Kralik n. 529!; Mab. n. 443!; Burn. ann. 4904, n. 430! et 434! Hab. — Maquis, surtout de l'étage inférieur, 4-800 m. Mars-mai. 5. Répandu et abondant dans l'île entière.

1907. — Cap Corse: maquis à Marinca, 26 avril fl.!; maquis sur le versant E. du col de Teghime, 500 m., 23 avril fl.!

#### LABURNUM Medik.

**L. vulgare** Griseb. *Spic. fl. rumel.* 7 (1843); Briq. *Etud. Cytis.* 124; Rouy Fl. Fr. IV,  $199 = Cytisus \ Laburnum \ L. Sp. ed. 1, 739 (1753); Gr. et Godr. <math>Fl. Fr. I$ , 359; Coste Fl. Fr. I,  $303 = Laburnum \ laburnum \ Asch. et Graebn. <math>Syn. VI$ , 2, 271 (1907).

Cultivé çà et là dans les bosquets, planté au voisinage de la maison forestière de Tartagine, nulle part spontané en Corse.

# ULEX L.

908. **U. europaeus** L. *Sp.* ed. 1, 241 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. 1, 344; Rouy *Fl. Fr*. IV, 240; Rikli in *Bull. soc. bot. suisse* VIII, 4; Coste *Fl. Fr*. I, 292; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 284.

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Mars-avril. 5. Calcifuge. Disséminé et paraissant manquer dans le sud de l'île. Cap Corse à Pietra Corbara (Mab. ex Mars. *Cat.* 41); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 53; Soleirol ex Bert. *Fl.it.* VII, 367); Novella (Rotgès in litt.); Castagniccia (Salis 1.c.), en particulier aux env. d'Orezza (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXVI); couvent de Vico (Mars. l. c.); entre Vico et Guagno (Mars. l. c.); env. de Sagone (Req. *Cat.* 14; Mars. l. c.).

Nous avons aussi vu l'*U. europaeus* au pied de la chaîne de Tende entre Ponte alla Leccia et Pietralba. La plante corse appartient à la var. **genuinus** Rouy [= *U. europaeus* forme *U. europaeus* var. *genuinus* Rouy *Fl. Fr.* IV, 241 (1897) = *U. europaeus* var. *typicus* C. K. Schneid. *Handb. Laubholzk.* II, 58 (1907)], robuste, fortement et longuement épineux.

# CALYCOTOME Link

909. **C. spinosa** Link *Enum. hort. berol.* II, 225 (1822); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 346; Rouy *Fl. Fr.* IV, 248 emend.; Coste *Fl. Fr.* I, 293; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 277 = *Spartium spinosum* L. *Sp.* ed. 1, 997 (1753) = *Cytisus spinosus* DC. *Fl. fr.* IV, 503 (1805) = *C. spinosa* subsp. *spinosa* Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 57 (1896). — Exsicc. Thomas sub: *C. spinosa*!; Soleirol n. 1369!; Mab. n. 110!; Burn. ann. 1904, n. 119!

Hab. — Maquis des étages inférieur et montagnard, 4-800 m. Marsavril. 5. Répandu, mais bien moins fréquent et abondant que l'espèce suivante. Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LI); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 53; Mars. Cat. 41; Gillot op. cit. XLI); Serra di Pigno (Mab. exsicc. cit.; Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVIII); col de Teghime (Thellung in litt.); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIII); entre Olmetta et Oletta (Briq. Spic. 33 et Burn. exsicc. cit.); St-Florent (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 346); de Ponte alla Leccia à Belgodère (Mars. l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 138); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 343; Fouc. et Sim. l. c.); Cargèse (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIV); env. d'Ajaccio (ex Gr. et Godr. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIX; Blanc in Bull. soc. bot. Lyon, sér. 2, XI, 7); Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 52); et localité ci-dessous.

1906. — Cap Corse: maquis entre les Marines de Luri et de Meria, 6 juill. fr.!

910. **C. villosa** Link in Schrad. Neu. Journ. Bot. II, 2, 54 (1808); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 347; Coste Fl. Fr. I, 293 = Spartium villosum Poir. Voy. Barb. II, 207 (1789) = Cytisus lanigerus DC. Fl. fr. IV, 504 (1805) = C. spinosa subsp. villosa Burn. Fl. Alp. mar. II, 57 (1896); Rouy Fl. Fr. IV, 249. — Exsicc. Thomas sub: Cytisus lanigerus!; Salzmann sub: Cytisus lanigerus!; Req. sub: C. lanigerus!; Söleirol n. 1367!; Mab.

- n. 111!; Debeaux ann. 1867 et 1868, sub: C. villosa!; Burn. ann. 1900, n. 1! et 2!; Soc. Rochel. n. 4857!; Burn. ann. 1904, n. 120!
- Hab. Maquis des étages inférieur et montagnard, 1-800 m. Marsmai. 5. Répandu et abondant dans l'île entière.
- 1906. Cap Corse : maquis entre les Marines de Luri et de Meria, 6 juill. fr. !
  - 1907. Maquis de la Pointe de l'Aquella, 200 m., 4 mai fl.!
  - 1911. Descente de Sari sur Cala d'Oro, maquis, 200 m., 2 juill. fr.!

Espèce facile à distinguer de la précédente par les rameaux et épines densément pubescents-tomentelleux, à microptères plus nombreux, les bractées arrondies et obscurément trilobées (trifides ou tripartites dans l'espèce précédente), le légume longuement velu-laineux, à suture inférieure étroitement ailée. La longueur absolue des épines est très variable, les variantes (var. genuina Rouy l. c. et macracantha Rouy l. c.) pouvant d'ailleurs s'observer sur les divers rameaux d'un seul et même individu.

### ERINACEA Adans.

**E. Anthyllis** Link Handb. II, 456 (4834) = Anthyllis Erinacea L. Sp. ed. 1, 720 (4753) = E. pungens Boiss. Voy. Esp. II, 445 (4839-45); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 345; Rouy Fl. Fr. IV, 247; Coste Fl. Fr. I, 292 = Erinacea erinacea Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 270 (4907).

Indiqué vaguement en Corse par Viviani (Fl. Cors. diagn. 13). Cette espèce de Tunisie, d'Algérie et de la péninsule ibérique, dont l'aire se termine dans les Pyrénées orientales, est étrangère à la flore de l'île.

#### ONONIS L.

911. O. spinosa L. Sp. ed. 1, 716 (1753), ampl.; Burn. Fl. Alp. mar. II, 83 = 0. vulgaris Rouy Fl. Fr. IV, 268 (1897).

Un examen renouvelé des groupes de l'O. spinosa nous confirme entièrement dans les conclusions auxquelles nous avions abouti il y a treize ans dans un travail inédit dont certaines parties ont été englobées par M. Burnat dans sa Flore des Alpes maritimes. L'unité ou groupe spécifique O. spinosa ne peut être rompue sans donner une idée inexacte des rapports de ses parties constituantes, ainsi que l'a dit M. Burnat (Fl. Alp. mar. II, 84) et ainsi que l'a confirmé M. Rouy, sous une forme différente (Fl. Fr. IV. 268). Malgré le progrès incontestable apporté à la connaissance de plusieurs races par le travail consciencieux de MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 344-355), nous ne pouvons approuver la résolution du groupe en 4 espèces opérée par ces auteurs.

I. Subsp. antiquorum Briq. = 0. antiquorum L. Sp. ed. 2, 1006 (1763); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 353 = 0. spinosa var. glabra DC. Prodr. II, 163 = 0. spinosa var. antiquorum Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 157 (1882) = 0. vulgaris forme 0. antiquorum Rouy Fl. Fr. IV, 272 (1897).

Plante non stolonifère. Tige à indument de développement variable, mais généralement sans localisation linéaire nette le long des entre-nœuds, à ramuscules très épineux. Folioles petites, ± étroitement oblongues, ± pubescentes-glanduleuses. Fleurs petites, à corolle longue de 6-10 mm., n'atteignant pas ou dépassant à peine l'extrémité des dents calicinales.

††  $\alpha$ . Var. **pungens** Briq. = 0. antiquorum L. 1. c. sensu stricto = 0. macracantha Clarke Trav. ottom. emp. II, 354 (1813–16) ex Spieng. Neue Entdeck. III, 151 (1822); non Bernh. (1835) = 0. pungens Pomel Nouv. mat. fl. atl. 166 (1860) = 0. antiquorum var. genuina Rouy Fl. Fr. IV, 272 (1897) = 0. antiquorum var. pungens Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 354 (1907).

Plante glabrescente, à glandes foliaires très brièvement stipitées, à rameaux blanchâtres, glabrescents à la fin, à calice pourvu de glandes stipitées courtes, rares et caduques, presque glabre à la maturité.

Race orientale et africaine (Maroc!, Algérie!, Chypre!, Crète!, Rhodes!, Karpathos!, Grèce!, Dalmatie!), qui manque totalement (d'après les matériaux des herbiers de Genève) en Italie, en Sicile et dans l'archipel toscan. Elle a été indiquée à Bastia (Kralik ex Rouy Fl. Fr. VI, 273), mais nous ne pouvons accepter cette indication sans nouvelle vérification : nous ne connaissons de Corse et de Sardaigne que la variété suivante.

Cette race a donné lieu à des contestations dues à une détermination inexacte de Freyn. Ce dernier auteur [in Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien XXVII, 304 (1878)] a désigné sous le nom d'O. antiquorum une forme de la sous-esp. legitima (O. spinosa L. sensu strictiore), ainsi qu'en font foi les originaux de Freyn de l'herbier Burnat que nous avons sous les yeux. Par contre, l'O. antiquorum Vis. de Dalmatie était identifié par Freyn avec l'O. leiosperma Boiss. Cette opinion a pour elle les termes de la diagnose donnée par Visiani pour l'O. antiquorum [« seminibus laevibus »: Vis. Fl. dalm. III, 273 (1852)], mais il convient de faire remarquer que l'on rencontre en Dalmatie deux Ononis différents de ce groupe, lesquels ont tous deux été distribués sous le nom d'O. antiquorum. L'un (distribué par Petter!) possède des fruits à semences nettement verruculeuses et appartient à la var. pungens; l'autre (distribué par Pichler ap. Kern. fl. exsicc. austro-hung. n. 1237!) est caractérisé par des semences lisses [ce qu'a déjà vu M. Pospichal (Fl. österr. Küstenl. II, 353)], et paraît bien appartenir au groupe de l'O. leiosperma Boiss. sensu lato. — Quant à l'O. antiquorum L. (non alior.), il ne saurait y avoir de doute sur sa signification. Il est en effet basé sur l'Anonis legitima antiquorum de Tournefort (Coroll. inst. rei herb. 26), dont nous avons retrouvé un original dans la collection Burmann de l'herbier Delessert : or, cet original appartient certainement à l'O. spinosa subsp. antiquorum var. pungens! Cette constatation rend caduque la note de M. Burnat (Fl. Alp. mar. II, 83) identifiant l'O. antiquorum L. avec l'O. leiosperma Boiss.

On ne peut conserver à cette race le nom qui lui a été donné par M. Rouy (l. c.), parce que cet auteur a décrit deux variétés genuina différentes à l'intérieur de la même espèce (O. vulgaris) et parce que le terme genuina se trouverait être appliqué à une race différente de l'O. spinosa L. type, sensu stricto (Règl. nom. bot. art. 29 et 51, 4°).

 $\beta$ . Var. confusa Burn. Fl. Alp. mar. II; 85 (1896) = 0. antiquorum Moris Fl. sard. I, 424 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 374 (1848) = 0. campestris var. confusa Loret Fl. Montp. éd. 1, 454 (1876) = 0. vulgaris forme 0. antiquorum var. transiens Rouy Fl. Fr. IV, 272 (1897) = 0. antiquorum var. glandulifera Halacs. Consp. fl. græc. I, 349 (1900) = 0. antiquorum var. confusa Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 354 (1907), p. p., excl. syn. Freynii! — Exsicc. Mab. n. 360!; Debeaux ann. 1868 sub: 0. antiquorum!; Reverch. ann. 1880, n. 366!; Burn. ann. 1904, n. 133!

Hab. — Garigues des étages inférieur et montagnard, s'élevant parfois jusque dans l'étage subalpin, 1-1500 m. Mai-juill. 4. Répandue. Vallon du Fango (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LIV); Sainte-Lucie (Mab. exsicc. cit.); Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 43; Debeaux exsicc. cit.) et de là à Folelli (Gillot op. cit. LXXIII); St-Florent (Mab. ap. Mars. l. c.); Ponte alla Leccia (Lit. Voy. I, 3) et de là à Belgodère (Mars. l. c.); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); Corté (Kesselmeyer! in herb. Deless.); vallée de Tavignano (Mars. l. c.); env. de Calacuccia, jusqu'au-dessus de Lozzi (Lit. Voy. II, 6 et in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 126); Evisa (Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46); entre Cristinacce et le col de Sevi (Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: garigues près de Morsiglia, 7 juill. fl.! — Cistaies entre Novella et le col de S. Colombano, 500 m., 10 juill. fl.!; talus entre Tralonca et Sta-Lucia-di-Mercurio, 700-800 m., 30 juill. fl.!; bords de la route près du Tavignano entre Corté et Sermano, 350 m., 28 juill. fl.!

1908. — Pietralba, garigues, 450 m., fl.!; Olmi, garigues, 800-900 m., 6 juill. fl.!

Diffère de la précédente par les feuilles et les rameaux pourvus de glandes assez longuement stipitées  $\pm$  abondantes. Calice lâchement hérissé-glanduleux.

Cette race n'est pas seulement caractéristique pour la Corse et la Sardaigne, mais se retrouve en Provence!, Italie! et en Grèce! MM. Ascherson et Graebner l'indiquent encore en Istrie et en Croatie. Mais ce que nous avons vu de ces régions sous le nom d'O. antiquorum (env. de

Pola: Freyn!, Untschj in Dörfl. herb. norm. n. 3284!), appartient à la sous-esp. legitima et s'écarte notablement de la var. confusa par des fleurs à corolle bien plus grande, longue de 10-14 mm., dépassant régulièrement et assez longuement les dents calicinales. Les rameaux rougeâtres, moins grêles, à indument plus localisé en lignes, lui donnent d'ailleurs un port particulier.

γ. Var. hirsuta Briq. = 0. diacantha Sieb. ap. Reichb. Pl. crit. I, 9, tab. 14 (1823); Spreng. Syst. III, 178; Halacs. Consp. fl. græc. I, 348 = 0. antiquorum var. hirsuta Raulin Descr. Crète 736 (1869) = 0. antiquorum var. lanata Heldr. Fl. Cephal. 31 (1883).

Diffère de la précédente par les fleurs plus petites, l'apparence cendrée, les rameaux finement et mollement subtomenteux, les feuilles et calices grisâtres, couvertes d'un indument dense très court mélangé à des glandes brièvement stipitées et des poils étalés plus longs. — Race jusqu'ici spéciale aux îles de Crète, Cythère et Céphalonie <sup>1</sup>, que nous mentionnons ici par comparaison et parce qu'elle a été confondue avec les précédentes.

II. Subsp. legitim a Briq. = O. spinosa L. Sp. ed. 1, 716 (1753); excl. var.  $\beta$ ; Wallr. Sched. crit. 379; Koch Syn. ed. 2, 173; Asch. et Graebn. Syn. VI. 2, 351 = O. spinosa  $\beta$  spinosa L. Sp. ed. 2, 1006 (1763) = O. arvensis L. Syst. ed. 12, 473 (1766); non L. Syst. ed. 10 = O. legitima Delarbre Fl. Auv. 446 (1797) = O. campestris Koch et Ziz Cat. Palat. 22 (1814); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 373 = O. vulgaris forme O. campestris Rouy Fl. Fr. IV, 273 (1897).

Plante non stolonifère. Tige à indument tendant à une localisation 1-2linéaire, à rameaux latéraux généralement épineux. Folioles oblongues ou obovées, plus grandes en général que dans la sous-espèce précédente, finement glanduleuses. Fleurs relativement grandes, longues de 12-20 mm., à corolles dépassant longuement les dents calicinales. Fruits et semences plus volumineux que dans la sous-esp. I.

δ. Var. spinosa L. Sp. ed. 2, 1006 (1763); Burn. Fl. Alp. mar. II, 84 = O. vulgaris forme O. campestris var. genuina Rouy Fl. Fr. IV, 274 (1897) = O. spinosa A typica a genuina Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 352 (1907).

Plante lâchement épineuse. Folioles médiocres, oblongues ou étroite-

ment oblongues.

Cette race a été indiquée aux env. de Bastia par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 54), mais seulement « de souvenir » (avec le signe †) et par M. Boyer (Fl. Sud Corse 59) aux env. de Bonifacio. Il est à peu près certain que ces deux indicatious se rapportent à l'O. spinosa subsp. antiquorum var. confusa, abondant aux env. de Bastia et de Bonifacio, et que ces auteurs ne mentionnent pas. M. Sagorski (in Mitt. thür. bot. Ver.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indiquée aussi à Zante par Margot et Reuter (Fl. Zante 38), mais l'échant. de Margot qui existe dans l'herbier Burnat appartient à une variété de la sous-esp. legitima.

XXVII, 56) dit avoir vu l'O. spinosa en compagnie de l'O. antiquorum var. confusa près d'Evisa, mais sans préciser de quelle forme il s'agit.

ζ. Var. intermedia Briq. = O. intermedia C. A. Mey. ex Becker in Bull. soc. nat. Moscou, ann. 1852, I, 28 = O. vulgaris forme O. intermedia Rouy Fl. Fr. IV, 271 (1897) = O. repens subsp. intermedia Asch. et Graebn. Syn. VI, O350 (1907).

D'après les échantillons originaux de Becker (de Sarepta, Russie méridionale) que nous avons étudiés, l'O. intermedia représente une des nombreuses formes intermédiaires entre les O. spinosa (legitima) et O. procurrens, non ou faiblement spinescent, à indument peu ou pas localisé linéairement sur les entrenœuds, mais non stolonifère, à calice couvert d'une pubescence apprimée très courte, avec quelques poils étalés plus longs subéglanduleux, et remarquable par la petitesse relative des fleurs, qui sont longues de 10-12 mm. et rassemblées en épis ± denses à l'extrémité des rameaux. L'O. intermedia paraît être mal connu des botanistes russes, car nous avons pu examiner des plantes très dissemblables distribuées sous ce nom. — L'O. intermedia Beck. a été signalé à «Saint-Pierre» (leg. Kralik) par M. Rouy (Fl. Fr. IV, 272). Nous ne pouvons que reproduire cette indication se rapportant à une localité insuffisamment précisée (il existe plusieurs San Pietro), en engageant nos successeurs à porter leur attention sur ce groupe d'Ononis. Nous n'avons vu l'O. intermedia que du sud de la Russie (M. Rouy l'indique, outre la Corse, en Istrie, et MM. Ascherson et Graebner en Italie).

III. Subsp. **procurrens** Briq. = 0. procurrens Wallr. Sched. crit. 381 (1882) = 0. procurrens var. arvensis Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 374 (1848) = 0. vulgaris forme 0. procurrens Rouy Fl. Fr. IV, 269 (1897) = 0. repens subsp. procurrens Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 345 (1907).

Plante stolonifère. Tige à indument ± également réparti, à rameaux latéraux le plus souvent inermes. Folioles oblongues-obovées, arrondies ou tronquées, généralement très glanduleuses. Fleurs grandes, longues de 15-20 mm., à corolle dépassant longuement les dents calicinales. Fruits et semences à peu près comme dans la sous-esp. II. — Cette sous-espèce a été signalée aux env. de Bastia par Salis (in *Flora* XVII, Beibl. II, 54), mais « de souvenir » (avec le signe †). Cette indication isolée reste très douteuse.

912. **O. serrata** Forsk. *Fl. aeg.-arab.* 130 (1775); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 375; Boiss. *Fl. or.* II, 63; Rouy *Fl. Fr.* IV, 267; Coste *Fl. Fr.* I, 312. — En Corse seulement la sous-espèce suivante:

Subsp. diffusa Rouy Fl. Fr. IV, 268 (1897)  $\equiv 0.$  diffusa Ten. Fl. nap. prodr. 41 (1811) et Fl. nap. IV, 100 et V, 98, tab. 169; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 398; Debeaux Notes pl. méd. 13  $\equiv 0.$  villosissima Lois. Nouv. Not. 31 (1827) et Fl. gall. ed. 2, II, 112; non Desf.  $\equiv$ 

\*O. serrata var. major Boiss. Fl. or. II, 59 (1872) p. p. = O. serrata β diffusa Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 26 (1900). — Exsicc. Soleirol n. 191!; Mab. n. 361!; Debeaux ann 1868 sub: O. serrata!, et 1869 sub: O. diffusa!

Hab. — Sables maritimes. Avril-mai. ①. Assez rare. De Bastia à Biguglia, surtout à la Renella (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55; Mab. ex Mars. *Cat.* 43 et exsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.; Shuttl. *Enum.* 9; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXVI; Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* VI, 66); Ostriconi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 173); Aleria (ex Gr. et Godr. l.c.); Bonifacio (ex Gr. et Godr. l.c.).

Diffère de la sous-esp. eu-serrata Briq. (=0. serrata Forsk. sensu stricto) par le calice à dents plus largement lancéolées, à la fin même ovéestr angulaires et longuement acuminées, 5-7nerviées à la base, 3nerviées jusque vers le sommet, ½ à 1 fois plus longues (3-4 mm.) que le tube (2-3 mm.) et la corolle plus grande. Dans la sous-esp. eu-serrata, les dents sont plus étroites, 3-5nerviées à la base, moins longuement trinerviées sous le sommet, et beaucoup plus longues (3-4 mm.) que le tube (1-2 mm.). — En général, la sous-esp. diffusa est plus robuste et à folioles plus larges, mais plusieurs de nos échant. corses n'en diffèrent pas à ce point de vue. Les formes douteuses dans l'ensemble de l'aire justifient la réduction de l'O. diffusa Ten. au rang de sous-espèce.

- 913. O. alopecuroides L. Sp. ed. 1, 717 (1753); Viv. Fl. cors. diagn. 12; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 378; Rouy Fl. Fr. IV, 266; Coste Fl. Fr. I, 312; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 356. Exsicc. Kralik n. 531! Hab. Garigues herbeuses de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Calcicole. Très rare. Corté (Graves in herb. Deless.!); Bonifacio (Seraf. in Viv. Fl. cors. diagn. 13 et ap. Bert. Fl. it. VII, 372; Kralik exsicc. cit.; Revel. ex Mars. Cat. 43).
- 914. **O. mitissima** L. *Sp.* ed. 1, 717 (1753); Viv. *Fl. cors. diagn*. 13; Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 377; Rouy *Fl. Fr*. IV, 265; Coste *Fl. Fr*. I, 312; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 357. Exsicc. Kralik n. 400!
- Hab. Garigues de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Calcicole. Rare. Entre Patrimonio et Farinole (Rotgès!); au-dessus de Santa-Manza (Revel. ap. Mars. *Cat.* 43); Bonifacio (Seraf. ap. Viv. *Fl. cors. diagn.* 143 et Bert. *Fl. it.* VII, 374; de Pouzolz ap. Lois. *Fl. gall.* ed. 2, II, 142; Req. in Kralik exsicc. cit.); indiqué en outre probablement à tort par Boullu, d'après « des vieux souvenirs trop vagues », aux env. d'Ajaccio (in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII).

915. **O. variegata** L. Sp. ed. 1, 717 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 375; Rouy Fl. Fr. IV, 274; Coste Fl. Fr. I, 313 = 0. aphylla Lamk Encycl. meth. I, 509 (1783). — Exsicc. Thomas sub: 0. variegata!; Soleirol n. 1347!; Mab. n. 116!

Hab. — Sables maritimes. Mai-juin. ①. Disséminé le long de la côte orientale. Abondant de Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54; Bernard ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 376; Mab. ex Mars. *Cat.* 43 et exsicc. cit.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXVI; Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 360; et nombreux autres observateurs); Aleria (Soleirol ap. Bert. *Fl. it.* VII, 386 et Gr. et Godr. l. c. et exsicc. cit.); sur la côte occidentale à Galeria (Soleirol selon Rouy *Fl. Fr.* IV, 275); et localité ci-dessous.

1911. — Sables maritimes entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, 20 juin fl. fr.!

916. **O. minutissima** L. Sp. ed. 1, 717 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 377; Rouy Fl. Fr. IV, 277; Coste Fl. Fr. I, 315; Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 360. — Exsicc. Sieber sub: O. minutissima!; Soleirol n.1352!; Kralik n. 529 a!

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-juin. 4. Calcicole. Rare. Mont S. Angelo de S<sup>t</sup>-Florent (Soleirol ap. Bert. Fl. it. VII, 385 et exsicc. cit.); env. de Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54; Sieber exsicc. cit.; Kralik exsicc. cit.; Mars. Cat. 43; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 138; et nombreux autres observateurs); indiqué en outre — probablement à tort — aux env. d'Ajaccio par Boullu (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII), mais d'après des « vieux souvenirs vagues ».

On a distingué à l'intérieur de cette espèce deux formes. Dans l'une [var. genuina Rouy Fl. Fr. IV, 278 (1897); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 361] les feuilles florales sont relativement longues et non dépassées par les dents calicinales, dans l'autre [O. barbata Cav. Ic. II, 12, tab. 153 (1793) = O. minutissima var. calycina Willk. et Lang. Prodr. fl. hisp. III, 401 (1877); Rouy l. c. = O. minutissima B barbata Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 361 (1907)] les feuilles florales sont moins développées et dépassées par les dents calicinales. On trouve très souvent des formes douteuses entre ces deux états extrêmes que nous ne pouvons envisager comme des variétés.

† 917. O. pusilla L. Syst. ed. 10, II, 1159 (1759); Fior. et Paol. Fl.

anal. It. II, 28; Schinz et Thell. in Bull. herb. Boiss. 2<sup>me</sup> sér., VII, 188; Schinz et Kell. Fl. Suisse éd. fr. I, 321 = 0. Columnae All. Syn. meth. hort. Taur. 77 (1774) et Fl. ped. I, 318, tab. 20, fig. 3; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 376; Rouy Fl. Fr. IV, 276; Coste Fl. Fr. I, 345; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 359 = 0. subocculta Vill. Prosp. 44 (1779) et Hist. pl. Dauph. I, 255 = 0. parviflora Lamk Encycl. méth. I, 510 (1783); non Thunb. = 0. minutissima Jacq. Fl. austr. III, 23, tab. 240 (1775); non L. = 0. Cherleri Bert. Fl. it. VII, 382 (1847); non L.

Hab. — Garigues herbeuses de l'étage inférieur. Mai-juin. 4. Calcicole. Signalé seulement aux env. de Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 59). A rechercher.

La présence de cette espèce de l'Europe méridionale est très vraisemblable en Corse, car elle se rencontre à Elbe et en Sardaigne, ainsi que dans les parties voisines de l'Italie. — Ainsi que l'a dit Richter (Codex Linn. 699), l'O. pusilla L. du Systema Naturae ed. 10 est sûrement l'espèce décrite plus tard par Allioni sous le nom d'O. Columnae. La confusion que Linné a faite ensuite de l'O. pusilla avec l'énigmatique O. Cherleri L. [signalé en Corse par Burmann (Fl. Cors. 237)] ne change rien à la signification de la diagnose primitive. Nous suivons donc MM. Fiori et Paoletti, Schinz et Keller, en reprenant le nom linnéen princeps.

L'O. pusilla se distingue de l'O. minutissima par la pubescence glanduleuse, les stipules ovées-lancéolées dépassées par le pétiole (et non pas linéaires-sétacées plus longues que le pétiole), les feuilles florales notablement plus développées, les dents calicinales linéaires-lancéolées (bien moins longuement subulées au sommet que dans l'O. minutissima).

918. **O. Natrix** L. *Sp.* ed. 1, 717 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 369; Boiss. *Fl. or*. II, 58; Rouy *Fl. Fr.* IV, 255; Coste *Fl. Fr.* I, 314; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 363, ampl.

Hab. — Garigues de l'étage inférieur et sables maritimes. Avriljuin. Rare. 4. — En Corse les sous-espèces suivantes:

† I. Subsp. eunatrix Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 363 (1907) = 0. Natrix L. l. c.; Rouy l. c.; sensu stsicto.

Hab. — St-Florent (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 394).

Feuilles toutes trifoliolées, sauf les supérieures réduites à 1 foliole, à folioles égales ou subégales. Fleurs grandes, en grappes allongées ; dents calicinales aiguës ou subaiguës au sommet.

Les échant. de Soleirol appartiennent selon M. Rouy à la var. major Boiss. [Voy. Esp. I, 149 (1839-45); Rouy op. cit. 256; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 363 = O. Natrix var. genuina Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 369 (1848)], à

tige dressée, très visqueuse, à pédoncules égalant les feuilles, à corolle très grande, d'un jaune doré.

II. Subsp. inaequalifolia Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 364 (1907) = 0. inaequalifolia Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54 (1834); Bert. Fl. it. VII, 388 (1847); non DC. (1825) = 0. Natrix var. b Mut. Fl. fr. I, 238 (1834) = 0. Natrix var. inaequalifolia Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 369 (1848) = 0. Natrix forme 0. inaequalifolia Rouy Fl. Fr. VI, 257 (1897) = 0. Natrix  $\beta$  inaequalifolia Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 28 (1900). — Exsicc. Soleirol n. 1348!

Hab. — Garigues rocheuses. Paraît localisée sur le versant occidental du Cap Corse. Farinole (Rotgès!); Patrimonio (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54 et ap. Bert. *Fl. it.* VII, 388); S<sup>t</sup>-Florent (Soleirol exsicc. cit. et ap. Mut. l. c.); et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: garigue rocheuse entre la Marine de Negro et Nonza, 25 avril fl.!

Feuilles inférieures et moyennes à 5-7 folioles, réunies en deux groupes, à folioles souvent inégales. Fleurs médiocres, en grappes allongées; dents calicinales obtusiuscules au sommet. — Sous-espèce du bassin occidental de la Méditerranée, atteignant en Corse et en Sardaigne sa limite orientale.

† III. Subsp. ramosissima Briq. = 0. ramosissima Desf. Fl. ātl. II, 142, tab. 186 (1800); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 370; Coste Fl. Fr. I, 315; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 365 = 0. Natrix var. ramosissima Vis. Fl. dalm. III, 276 (1852); Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 28 = 0. Natrix forme 0. ramosissima Rouy Fl. Fr. IV, 258 (1897).

Hab. — Garigues littorales, sables maritimes. Corse, sans indication de localité (Soleirol ex Moris *Fl. sard.* 1, 412). A rechercher.

Diffère des sous-espèces précédentes par la tige très rameuse, les feuilles trifoliolées à folioles plus minces, relativement étroites, caduques, les fleurs sensiblement plus petites à dents calicinales plus courtes, plus étroites,  $\pm$  subulées. — Cette sous-espèce n'a pas été retrouvée depuis l'époque de Soleirol, mais il n'y a pas lieu de mettre en doute l'indication de Moris, attendu que l'O. Natrix subsp. ramosissima abonde sur plusieurs points de la Provence, de l'Italie et de la Sardaigne.

919. **O. ornithopodioides** L. Sp. ed. 1, 718 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 373; Rouy Fl. Fr. IV, 263; Coste Fl. Fr. I, 313; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 370. — Exsicc. Thomas sub: O. ornithopodioides!; Soleirol n. 7!

- Hab. Garigues littorales. Avril-mai. ①. Rare. Bastia (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 373; Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67); Ostriconi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 397); Ile Rousse (Soleirol exsicc. cit.); Bonifacio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54).
- 920. **O. reclinata** L. Sp. ed. 2, 1011 (1763); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 372; Rouy Fl. Fr. IV, 264; Coste Fl. Fr. I, 313; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 371 = 0. Cherleri Desf. Fl. atl. II, 148 (1800); vix L. = 0. laxiflora Viv. Fl. cors. diagn. 13 (1824); non Desf.
- Hab. Garigues et rocailles de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. En Corse les variétés suivantes :
- α. Var. Linnaei Webb et Berth. *Phyt. canar*. II, 26 (1836-50); Rouy *Fl. Fr.* IV, 264; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 372 = 0. reclinata var. genuina Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 372 (1848). Exsicc. Req. sub: 0. reclinata!; Kralik n. 530!
- Hab. Assez répandue. Cap Corse (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67); Porticciolo (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 138); Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LI); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54; Mab. ex Mars. Cat. 43); Ile Rousse (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 372); Calvi (Fouc. et Sim. l. c.); vallée du Fiumalto (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV); îles Sanguinaires (ex Gr. et Godr. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVIII; Le Grand ibid. XXXVII, 19); Ajaccio (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67); Bonifacio (Seraf. ex Viv. Fl. cors. diagn. 13; Req. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 43; Kralik exsicc. cit.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.
- 1907. Garigues entre Port de Favone et Sta-Lucia, 10 m., 4 mai fl.!; rocailles de la Pointe de l'Aquella, 250-370 m., calc., 4 mai fl.!

Pédoncule aussi long ou plus long que le calice. Corolle atteignant env. ou dépassant les dents calicinales. Légume faisant saillie hors du calice.

- † β. Var. inclusa Rouy Fl. Fr. IV, 264 (1897); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 372 = 0. inclusa Bert. Fl. it. VII, 382 (1847); non Pourr.
- Hab. Bastia (Kralik ex Rouy Fl. Fr. IV, 265); Ostriconi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 382).

Pédoncule très court ou plus court que le calice. Corolle n'atteignant pas les dents calicinales. Légume plus court que le calice.

† γ. Var. minor Moris Fl. sard. I, 422 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 372; Rouy Fl. Fr. IV, 265; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 372 = 0. mollis Savi in Mem. soc. it. IX, 351, tab. 8 (1802); Bert. Fl. it. VII, 380 = 0. reclinata var. Fontanesii Webb et Berth. Phyt. canar. II, 28 (1836-50) = 0. pilosa Bartl. in Bartl. et Wendl. Beitr. Bot. II, 77 (1825). — Exsicc. Sieber sub: 0. reclinata; Soleirol n. 1346!

Hab. — Cap Corse (Soleirol ex Mut. Fl. fr. 1, 236); Bastia (Soleirol ex Mut. l.c.; Rotgès!); Ostriconi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Mut. l.c. et Bert. Fl. it. VII, 381); Calvi (Soleirol ex Mut. l. c.); îles Sanguinaires (Sieber exsicc. cit.); Bonifacio (Req. ex Bert. op. cit. X, 509); Stefani!; Pœverlein!).

Fleurs petites. Pédoncule plus long que le calice. Corolle n'atteignant pas les dents calicinales. Fruit mûr un peu plus long que le calice. — Ces trois formes ne pourront conserver la valeur de races qu'après de nouvelles observations (voy. aussi Asch. et Graebn. l. c.).

## TRIGONELLA L.

† 921. **T. monspeliaca** L. *Sp.* ed. 4, 777 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 397; Rouy *Fl. Fr.* V, 47; Coste *Fl. Fr.* I, 330; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 385. — Exsicc. Soleirol n. 4231!

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-juin. ①. Très rare ou passé inaperçu. Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VIII, **249**). A rechercher.

#### MEDICAGO L.

922. **M. lupulina** L. Sp. ed. 1, 779 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 383; Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 52, t. 1, fig. 2; Rouy Fl. Fr. V, 8; Coste Fl. Fr. I, 321; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 393.

Hab. — Garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril.-juin. ① - ¾ . Assez rare ou peu observé.

α. Var. typica Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 52 (1873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 394.

Hab. — Erbalunga (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. L); de Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54; Mab. ex Mars. *Cat.* 44); Patrimonio (Thellung in litt.); col de S. Quilico près de Soveria

(Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 138); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Bonifacio (Mars. 1. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: M<sup>t</sup> Silla Morta, garigues, calc., 100 m., 23 avril fl. fr.! — Montagne de Caporalino, garigues, calc., 450-650 m., 11 mai fl. fr.!

Plante annuelle. Etendard tout au plus  $1\sqrt[3]{4}$  fois aussi long que le calice. — La sous-var. eriocarpa Rouy [op. cit. 9 (1899) = M. lupulina var canescens Moris Fl. sard. I, 432 (1837)], plus fortement pubescente-soyeuse, à légume pubescent ou velu se rencontre dans les stations très sèches.

 $+\beta$ . Var. Cupaniana Boiss. Fl. or. II, 105 (1872); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 52 (1873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 395 = M. Cupaniana Guss. Syn. fl. sic. II, 362 (1844) = M. lupulina forme M. Cupaniana Rouy Fl. Fr. V, 9 (1899).

Hab. — Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VIII, 260). A rechercher.

Plante vivace. Fleurs plus grandes; étendard atteignant le double du calice. Fruit plus gros.

M. sativa L. Sp. ed. 1, 778 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 384; Coste Fl. Fr. I, 322 = M. sativa var. vulgaris Alef. Landw. Fl. 75 (1866); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 57; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 400.

Fréquemment cultivé dans l'étage inférieur et plus ou moins naturalisé, en particulier aux env. de Bastia (Mars. Cat. 44; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIV), de Corté (Mars. l. c.) et de Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 59).

923. **M. marina** L. *Sp.* ed. 1, 779 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 392; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb*. XV, 59; Rouy *Fl. Fr.* V, 16; Coste *Fl. Fr.* I, 324; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 404. — Exsicc. Sieber sub: *M. marina*!; Soleirol n. 1248!; Kralik n. 535 b!; Reverch. ann. 1885, n. 235!

Hab. — Sables maritimes. Avril-juill. 7. Répandu. Cap Corse (Revel. ex Mars. Cat. 44); de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55; Sieber exsicc. cit.; Mab. ex Mars. l. c.) à Furiani (Thellung in litt.) et à Biguglia (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 66; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI); St-Florent (Mab. ex Mars. l. c.; Bras in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXII); Ile Rousse (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139; N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); Algajola (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 113); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 285); Porto (Reverch. exsicc. cit.; Lit. Voy. II, 19); Sagone (Mars. l. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII,

sess. extr. CXIII; N. Roux ibid. CXXXIV); embouchure du Liamone (Coste ibid. CXV); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI et CVII); Campo di Loro (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIV; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139); Ghisonaccia à la plage de Vignale (Rotgès in litt.); Solenzara (Fouc. et Sim. l. c.); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); Propriano (N. Roux in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLIV); Santa-Manza (Pœverlein!); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 285; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.

- 1997. Berges de l'étang de Biguglia, 16 avril fl. !; sables maritimes à St-Florent, 23 avril fl. !
- 1911. Entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, sables maritimes, 30 juin fr. !
- 924. **M. orbicularis** All. *Fl. ped.* I, 314 (1785); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 385; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 60, t. I, fig. 22 et 23; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 96; Rouy *Fl. Fr.* V, 18; Coste *Fl. Fr.* I, 324; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 405 = *M. polymorpha* var. *orbicularis* L. *Sp.* ed. 1, 779 (1753) = *M. ambigua* Jord. in Bor. *Fl. Centre* éd. 3, II, 147 (1857).
- Hab. Friches, garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①. En Corse les deux races suivantes :
- α. Var. **typica** Asch: et Graebn. Syn. VI, **2**, 405 (1907). Exsicc. Soleirol n. 1239 bis!; Kralik n. 537 a.
- Hab. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 44); vallon du Fango (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 126); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54; Mab. ex Mars. l. c.); St-Florent (Mab. ex Mars. I. c.); Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Balagne (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 271); Caporalino (Fouc. et Sim. I. c.); Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. CXVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV); Isolaccio di Fiumorbo (Rotgès in litt.); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Stefani!); et Iocalités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: balmes de la montagne des Stretti, 100 m., 25 avril fl. jeunes fr.! Montagne de Pedana, clairières des chênaies, 14 mai fr.!; Ile Rousse, garigues, 20 avril fr.!; partie inf. du Rio Stretto, garigues, calc., 280 m., 14 mai fr.!; montagne de Caporalino, garigues, 450-650 m.,

11 mai fl. fr.!; vallée inf. de la Solenzara, rocailles des Fours à chaux, 150-200 m., calc., 3 mai fl. fr.!; vallon de Canalli, garigues, 30 m., 6 mai fr.!

Lègume diminuant graduellement de diamètre vers le sommet et vers la base, de sorte que les tours de spire, serrés, ne se superposent pas. Fruit mesurant 1,3-1,8 cm. de diamètre, noircissant souvent à la maturité. — Les dimensions du fruit varient de 9 mm. [M. orbicularis var. microcarpa Ser. in DC. Prodr. II, 174 (1825) Rouy Fl. Fr. V, 18 (1899)] à 18 mm. (M. orbicularis var. macrocarpa Rouy l. c.), de fortes différences se manifestent parfois sur les fruits mûrs d'un seul et même individu. Nous ne pouvons attribuer à ces variations qu'une très faible valeur systèmatique, de même qu'au degré de développement de la glandulosité.

β. Var. marginata Benth. Cat. Pyr. 100 (1826); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 60 (1873) = M. marginata Willd. Enum. hort. berol. II, 802 (1813); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 385 = M. orbicularis var. laxicycla Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54 (1834) = M. orbicularis forme marginata Rouy Fl. Fr. V, 18 (1899). — Exsicc. Soleirol n. 1239!

Hab. — Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. 11, 54); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. *Fl. Fr.* 1, 385); Corté (Gillot *Souv*. 3); Ajaccio (Mars. *Cat*. 44); Bonifacio (Mars. l. c.); et localité ci-dessous. 1907. — Santa Manza, garigues, 10 m., 6 mai fr.!

Lėgume variant peu de diamètre du sommet à la base, de sorte que les tours de spire, làches, se superposent (sauf le premier et le dernier). Fruit de mêmes dimensions que dans la var.  $\alpha$ , jaunissant souvent à la maturité.

†† 925. **M.** ciliaris Krock. *Fl. sil.* II, 2, 244 (1790); Willd. *Sp. pl.* III, 1411 (1803); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 391; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 61, t. I, fig. 31; Rouy *Fl. Fr.* V, 20; Coste *Fl. Fr.* II, 324; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 410 = ? *M. polymorpha* var. *ciliaris* L. *Sp.* ed. 2, 1099 (1763).

Hab. — Cultures, friches et garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Rare ou peu observé. Calvi (Salle in herb. mus. Paris ex Rouy Fl. Fr. V, 21); Bonifacio (Salle ibid.).

Espèce répandue sur plusieurs points des côtes voisines de l'Italie, à Capraia et en Sardaigne, à rechercher en Corse.

926. **M. scutellata** All. *Fl. ped.* I, 315 (1785); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 384; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 63, t. II, fig. 32; Rouy *Fl. Fr.* V, 18; Coste *Fl. Fr.* I, 324; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 411. — Exsicc. Kralik n. 537 b!; Mab. n. 219!

- Hab. Moissons, cultures, friches, garigues de l'étage inférieur. Avril-juin. ①. Disséminé. Erbalunga (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. L); Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54; Mars. *Cat.* 44; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIII); Biguglia (Mab. exsicc. cit. et ap. Shuttl. *Enum.* 9); St-Florent (Mab. ex Mars. *Cat.* 44); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.).
- 927. **M. rugosa** Desr. in Lamk *Encycl. méth.* III, 632 (prob. 1792 ¹); Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 63, t. II, fig. 33 et 34; Rouy *Fl. Fr.* V, 19; Coste *Fl. Fr.* I, 323; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 411 = *M. elegans* Jacq. in Willd. *Sp. pl.* III, 1408 (1803); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 385. Exsicc. Soleirol n. 1241 p. p. sec. Gr. et Godr. l. c.

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Très rare. « Cette plante, cueillie par M. Soleirol, à Calvi en Corse, a été distribuée par lui sous le nº 1241, confondue avec le *M. Soleirolii* » (Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 386).

Espèce croissant dans l'Italie méridionale, la Sardaigne, Elbe et Giglio, à rechercher à nouveau en Corse.

928. **M.** Soleirolii Dub. Bot. gall. I, 124 (1828); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 386; Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 65; Rouy Fl. Fr. V, 20; Coste Fl. Fr. I, 323; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 413 = M. plagio-spira Dur. in Duch. Rev. Bot. I, 365 (1845-46). — Exsicc. Soleirol n. 1241! Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avri-mai. ①. Très rare. Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Duby I. c. et Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 386); Aleria (Soleirol ex Gr. et Godr. l. c.).

Cette élégante espèce a été décrite pour la première fois par Duby d'après les originaux corses de Soleirol. C'est seulement plus tard que le

<sup>1</sup> Desrousseaux cite Gaertner dans son article sur les Lusernes de l'Encyclopédie méthodique, t. III. Voy. à ce sujet: Urban in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 38; Burnat Fl. Alp. mar. II, 99, note 2; O. Kuntze Rev. gen. pl. I, CXXII. — Nous pouvons compléter les remarques de nos prédécesseurs de la façon suivante: La date du lundi 19 octobre 1789 est la date de publication de la trente-quatrième livraison de l'Encyclopédie, laquelle comprenait — à côté de fascicules se rapportant à d'autres branches — la première partie du tome III de la Botanique (voy. le prospectus Continuation de la souscription de l'Encyclopédie du libraire Plessan, p. 1: bibliothèque du Conservatoire botanique de Genève). Mais le genre Medicago n'est traité qu'à la fin (pp. 627-638), soit dans le dernière partie du tome III, laquelle commençait très probablement à la page 553 (feuille Aaaa). Or, l'Avis de l'Auteur, soit la préface — qui a été imprimée avec la dernière partie pour être reliée en tête du volume, avec pagination en chiffres romains — dit (p. VIII) que l'ouvrage de Gaertner (De fruct. et sem. pl., préface du t. II du 6 avril 1791) a été publié « très récemment ». Si l'on tient compte du temps nécessaire à Desrousseaux pour l'utilisation de l'œuvre de Gaertner et pour l'impression de son propre travail, on ne sera pas éloigné de la vérité en attribuant à ce dernier la date de 1792.

M. Soleirolii a été retrouvé en Algérie et en Tunisie, puis à l'état subspontané ou naturalisé en Provence et en Ligurie. Il est curieux que cette espèce — comme d'ailleurs plusieurs autres parmi celles découvertes par Soleirol — n'ait plus été observée depuis 1830. — M. Rouy (Fl. Fr. V, 20) indique encore le M. Soleirolii à Biguglia d'après Campbell (lire Shuttleworth!). Mais dans son Enumération (p. 9), Shuttleworth fait figurer un trait après la mention de cette espèce, ce qui, pour cet auteur, équivaut à l'absence de localité spéciale. Il y aura donc lieu à l'avenir de rechercher en première ligne le M. Soleirolii dans les localités originales de Soleirol.

†† 929. **M. obscura** Retz. Obs. bot. I, 24 (1799), emend. Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 66; Rouy Fl. Fr. V, 24; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 413. — En Corse seulement la race suivante:

†† Var. tornata Urb. 1. c. 66 (1873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 414 = M. tornata Willd. Sp. pl. III, 1409 (1803); Coste Fl. Fr. I, 327 = M. obscura forme M. tornata Rouy Fl. Fr. V, 24 (1899).

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Très rare. Env. de Corté (Burnouf in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XXXI).

Caractérisée par un fruit à 4-8 tours d'hélice (au lieu de 1 ½-4 tours comme dans la var. *Helix* Urb.), variant d'ailleurs sans aiguillons (subvar. *inermis* Urb. l. c.) ou avec aiguillons (subvar. *muricata* Urb. l. c.). Le *M. obscura* se retrouve sur les côtes voisines de l'Italie et en Sardaigne. A rechercher.

930. **M. truncatula** Gaertn. *De fruct*. II, 350 (1791) ampl. Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb*. XV, 67, tab. II, fig. 41; Burn. *Fl. Alp. mar*. II, 99; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 414 = *M. tribuloides* Desr. in Lamk *Encycl. méth*. III, 635 (prob. 1792, sensu amplo; Rouy *Fl. Fr*. V, 22; Coste *Fl. Fr*. I, 327.

Hab. — Prairies maritimes, garigues, cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. — En Corse les deux variétés suivantes :

 $\alpha$ . Var. narbonensis Ser. in DC. Prodr. II, 478 (1825); Thell. Fl. adv. Montp. 311 = M. truncatula Gaertn. 1. c. (1791), sensu stricto = M. tentaculata Willd. Sp. pl. III, 4413 (1803) = M. tribuloides var. brevia-culeata Moris Fl. sard. I, 441 (1837) = M. tribuloides var. truncatula Koch Syn. ed. 1, 162 (1837) = M. truncatulata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 395 (1848) = M. truncatula var. breviaculeata Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 67 (1873) = M. truncatula var. tentaculata Burn. Fl. Alp.

mar. II, 400 (1896); Urb. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,445 = M. tribuloides forme M. tentaculata Rouy Fl. Fr. V, 23 (1899).

Hab. — Rare. Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. Cat. 45); Ajaccio (Thellung in litt.); Bonifacio (Revel. ex Mars. l.c.; Kralik ex Rouy Fl. Fr. V, 24).

Légume à aiguillons courts, plus courts que le rayon de la spire, à la fin recourbés et appliqués. Graines plus fortement arquées.

β. Var. genuina Briq. = M. tribuloides Desr. l. c.; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 394; Rouy l. c.; sensu stricto = M. crassispina Vis. in Flora XII, 20 (1829) = M. tribuloides var. genuina Koch Syn. ed. 1, 162 (1837) = M. truncatula var. longeaculeata Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 67 (1873) = M. truncatula var. tribuloides Burn. Fl. Alp. mar. II, 100 (1896); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 416. — Exsicc. Kralik n. 536 a! et 537 a! Hab. — Bien plus répandue. Cap Corse (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 394);

Hab. — Bien plus répandue. Cap Corse (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 394); Bastia (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360; André in herb. Burnat!); Patrimonio (Rotgès!); Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139, sub: M. Murex Godr.); Ponte alla Leccia (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXII); Ajaccio (Req. ex Bert. Fl. it. VIII, 301, sub: M. Murex; Mars. Cat. 45; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII; Thellung in litt.); Aleria (Soleirol sine num.! et ap. Bert. Fl. it. VIII, 288); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Pœverlein!); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse : Couvent de la Tour de Sénèque, talus arides, 450 m., 8 juill. fr. !

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo, prairies maritimes, 26 avril fl. fr.! — Entre Novella et le col de S. Colombano, garigues, 500-600 m., 19 avril fl. jeunes fr.!; garigues à Cateraggio, 30 m., 1 mai fl. fr.!; Aleria, pentes rocailleuses, 1 mai fl. fr.!; fossés humides (f. vegeta) et garigues (f. reducta) à Santa Manza, 5 m., 6 mai fl. fr.!

Légume à aiguillons longs, égalant ou dépassant le rayon de la spire. Graines moins fortement arquées. Varie à aiguillons droits au sommet : subvar. vulgaris Briq. [var. tribuloides subvar. vulgaris Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 445 (1907) = M. tribuloides var. <math>vulgaris Rouy Fl.Fr.V, 22 (1899)], ou oncinés : subvar. uncinata Briq. [var. tribuloides subvar. uncinata Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 416 (1907) = M. tribuloides var. <math>uncinata Rouy Fl.Fr.V, 22 (1899)]. — Les formes de passage entre les variétés  $\alpha$  et  $\beta$  constituent le M. tribuloides var. rectiuscula Rouy (Fl.Fr.V, 23).

931. M. litoralis Rohde in Lois. Not. 118 (1810); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 69, t. II, fig. 42 et 43; Burn. Fl. Alp. mar. II,

- 103; Rouy Fl. Fr. V, 29; Coste Fl. Fr. I, 327; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 417.
- Hab. Sables et garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. En Corse les subdivisions suivantes :
- α. Var. inermis Moris Fl. sard. I, 439 (1837); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 69; Burn. Fl. Alp. mar. II, 403; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 417.
- Hab. Rare. Env. de Bastia [Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55 (sub: *M. pentacycla*!)]; Ajaccio [Clément ex Rouy *Fl. Fr.* V, 31; Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CIV (sub: *M. pentacycla*)]; Bonifacio [Mars. *Cat.* 44 (sub: *M. striata*)].

Légume inerme, ou à marges de la spire faiblement tuberculeuses. — On peut distinguer les deux sous-variétés suivantes :

- $\alpha^4$  subvar. **tricycla** Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 69 (1873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 418 = M. tricycla DC. Cat. monsp. 125 (1813) = M. striata Bast. in Desv. Journ. Bot. III, 19 (1814) = M. litoralis var. inermis Rouy Fl. Fr. V, 30 (1899). Légume plus large que haut, à 2-4 tours de spire.
- $\alpha^2$  subvar. **pentacycla** Urb. l. c. (1873); Asch. et Graebn. l. c. = M. litoralis forme M. cylindracea var. inermis Rouy Fl. Fr. V, 31 (1899). Légume aussi haut ou plus haut que large, à 3-6 tours de spire.
- β. Var. breviseta DC. Fl. fr. V, 568 (1815); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 70 (1873); Burn. Fl. Alp. mar. II, 103; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 418 = M. littoralis α Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55 (1834). Exsicc. Mab. n. 220!
- Hab. Répandue. De Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55; Mab. exsicc. cit.; André ex Rouy *Fl. Fr.* V, 51; Rotgès!); Ajaccio [Mars. *Cat.* 44; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI (sub: *M. cylindracea*)]; et localités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: montagne des Stretti, balmes, calc., 100 m.; 25 avril fl. fr. (subvar. depressa)! Dunes d'Ostriconi, 20 avril fl. fr. (subvar. depressa)!; Ile Rousse, sables maritimes, 21 avril fl. fr.)! (subvar. depressa)!; entre Cateraggio et Tallone, clairières sablonneuses des maquis, 30 m., 1 mai fl. fr. (subvar. depressa)!; Santa Manza, sables maritimes, 6 mai fl. fr. (subvar. cylindracea)!

Légume à épines courtes, plus courtes que le rayon de la spire. — On peut ici aussi distinguer deux sous-variétés.

β' subvar. depressa Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 70 (1873); Asch.

et Graebn. Syn. VI, 2, 418 = M. litoralis var. breviseta Rouy Fl. Fr. V, 29 (1899). — Légumes plus larges que hauts, à 2-4 tours de spire.

 $\beta^2$  subvar. cylindracea Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 70 (1873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 418 = M. tornata  $\beta$  Desr. in Lamk Encycl. méth. III, 633 (prob. 1792) = M. cylindracea DC. Cat. monsp. 123 (1813) = M. tetracycla Presl Fl. sic. I, 20 (1826) = M. litoralis forme M. cylindracea var. breviseta Rouy Fl. Fr. V, 30 (1899). — Légume plus haut ou aussi haut que large, à 3-6 tours de spire.

γ. Var. longiseta DC. Fl. fr. V, 568 (1815); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 70; Burn. Fl. Alp. mar. II, 403; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 418 = M. arenaria Ten. Cat. pl. hort. neap. 59 (1819) = M. litoralis var. longispina Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55 (1834) = M. litoralis var. longeaculeata Moris Fl. sard. I, 440, tab. XL, fig. C (1837) = M. litoralis Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 393 [(1848), f. sinistrorsa] et M. Braunii Gr. et Godr. l. c. (f. dextrorsa). — Exsicc. Mab. n. 362!

Hab. — Répandue. Sisco (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 245); de Bastia (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VIII, 302; Mars. *Cat.* 44; Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 360; Rotgès!) à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55; Mab. exsicc. cit.); S¹-Florent (Salis l. c.; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139); Ile Rousse (Fouc. et Sim. l. c.; N. Roux in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLIV); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCII et in *Ann. soc. bot. Lyon* XXIV, 68; Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CVI et CVII); Aspretto (Fouc et Sim. l. c.); Propriano (Petit l. c.); Bonifacio (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 51; Boy. *Fl. Sud Corse* 59; Lit. Voy. I, 21 sub: *M. Soleirolii* et in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 126); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Mt Silla Morta, garigues, 50 m., calc., 23 avril fl. fr. (subvar. brachycarpa, f. ad var. brevisetam vergens)! — Sables maritimes à St-Florent, 23 avril fl. fr. (subvar. brachycarpa, f. ad var. brevisetam vergens)! — Citadelle de Bonifacio, calc., 50 m., 5 mai fl. fr. (subvar. brachycarpa)!

Légume à épines allongées, aussi longues ou plus longues que les rayons de la spire. — On distingue :

 $\gamma^{i}$  subvar. brachycarpa Briq. = M. litoralis var. inermis Rouy Fl. Fr. V, 30, 1899). — Légume subdiscoïde, à 2-4 tours de spire.

 $\gamma^2$  subvar. dolichocarpa Briq. = M. litoralis forme M. cylindracea var. longiseta Rouy Fl. Fr. V, 30 (1899). — Légume cylindracé, à 3–6 tours de spire.

On peut hésiter entre les deux arrangements opposés adoptés par M. Urban et par M. Rouy pour les formes de cette espèce, car les deux

caractères tirés du degré de développement des aiguillons et du nombre des tours de spire présentent tous deux d'innombrables formes de passage (souvent sur le même pied!) et caractérisent des formes de très faible valeur systématique; dans le doute, nous avons adopté l'arrangement de M. Urban, parce qu'il est le plus ancien.

- 932. **M. rigidula** Desr. in Lamk *Encycl. méth.* III, 634 (prob. 1792); Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 68; Burn. *Fl. Alp. mar.* 1I, 401; Rouy *Fl. Fr.* V, 24; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 449 = *M. polymorpha* var. *rigidula* L. *Sp.* ed. 1, 780 (1753) = *M. Gerardi* Kit. in Willd. *Sp. pl.* III, 1415 (1803); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 393; Coste *Fl. Fr.* I, 328.
- Hab. Garigues, rocailles, moissons des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①-②. En Corse les races suivantes :
- α. Var. Gerardi Burn. Fl. Alp. mar. II, 101 (1896) = M. germana Jord. in F. Sch. Arch. fl. Fr. et All. 315 (1843-54) = M. Morisiana Jord. Pug. 53 (1852) = M. rigidula var. germana, Morisiana et eriocarpa Rouy Fl. Fr. V, 25 (1899) = M. rigidula a germana (incl. 2 Morisiana et 3 eriocarpa Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 420 (1907). Exsicc. Soleirol n. 1256!; Mab. n. 364!
- Hab. Répandue. Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. L); vallon du Fango (Gillot ibid. LV); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55; Mars. Cat. 45); St-Florent (Mab. exsicc. cit.; Mars. l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Ponte alla Leccia (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXII); Orezza (Soleirol exsicc. cit. et ex Bert. Fl. it. VIII, 287); Corté (Gillot Souv. 3; Fouc. et Sim. l. c.); Partinello (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 126); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Propriano (N.Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIV); et localités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: M<sup>t</sup> Silla Morta, garigues, calc., 100 m., 23 avril fl., jeunes fr.!; montagne de Pedana, moissons, 500 m., calc., 14 mai fr.!; montagne de Caporalino, garigues, calc., 450–650 m., 11 mai fl., jeunes fr.!; Corté, garigues, 300 m., 11 mai fl. fr.!; garigues entre Bravone et Alistro, calc., 10 m., 3 avril fl. fr.!; garigues rocheuses arides à Aleria, 30–40 m., 1 mai fl. fr.!

Fruit relativement grand, mesurant 6-9 mm. de diamètre, ± discoïde, à aiguillons non sillonnés et à marge dépourvue ou presque dépourvue de sillons. — La distinction entre les *M. germana* et *Morisiana* (à fruits plus globuleux et à aiguillons plus grêles) est inextricable; on hésite souvent à rattacher les fruits d'un seul et même individu à l'une ou à l'autre de ces « espèces »; il en est de même pour la var. *eriocarpa* (à fruits plus

densément velus-glanduleux). Les *M. Timeroyi* Jord., *cinerascens* Jord. et surtout *agrestis* Ten. correspondent à des races plus facilement (ou « moins malaisément ») caractérisables, mais elles sont toutes reliées entre elles par des variations ambiguës; les deux premières n'ont pas encore été observées en Corse.

++  $\beta$ . Var. agrestis Burn. Fl. Alp. mar. II, 102 (1896); Asch. et Graebn. Syn. VI. 421 = M. agrestis Ten. Fl. nap. prodr. 45 (1811); Boiss. Fl. or. II, 101 = M. depressa Jord. Cat. jard. Dijon ann. 1848, 28 = M. rigidula subsp. agrestis Rouy Fl. Fr. V, 27 (1899).

Hab. — St-Florent (Rotgès in litt.).

Fruit relativement grand, mesurant env. 8–10 mm. de diamètre, ± discoïde, à aiguillons radiairement sillonnés à la base, à marges nettement et profondément sillonnées entre les aiguillons. — Race méditerranéenne probablement plus répandue.

933. **M**. aculeata Gaertn. De fruct. II, 349 (1794) emend. Thell. Fl. adv. Montp. 311; non alior. = M. turbinata Willd. Sp. pl. III, 1409 (1803) emend. Moris Fl. sard. I, 445; Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 70, t. II, f. 47; Rouy Fl. Fr. V, 27; Coste Fl. Fr. I, 328; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 423 = M. polymorpha var. turbinata et muricata L. Sp. ed. 1, 780 et 781 (1753) = M. turbinata et M. muricata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 393 et 396 (1848).

Hab. — Garigues et cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Très rare ou peu observé. Rivages de la Corse (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 395); Rogliano (Revel. ex Mars. Cat. 45); Campo di Loro (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139).

Les renseignements manquent sur la ou les formes spéciales de cette espèce qui se rencontrent en Corse.

934. **M. tuberculata** Willd. *Sp. pl.* III, 1410 (1803); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 395; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 71; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 404; Rouy *Fl. Fr.* V, 31; Coste *Fl. Fr.* I, 327; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 424 = *M. spinulosa* DC. *Fl. fr.* V, 569 (1815) = *M. catalonica* Schrank *Pl. rar. hort. monac.* t. 28 (1819). — En Corse jusqu'ici la variété suivante:

Var. **vulgaris** Moris et De Not. *Fl. Caprar*. 36 (1839); Urb. op. cit. 72, t. II, fig. 48; Burn. l. c.; Rou**y** l. c. — Exsicc. Soleirol n. 1243!; Req. sub: *M. tuberculosa*!

Hab. — Garigues, cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Rare. Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 395); Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); Aleria (Soleirol exsicc. cit. et ap. Mut. Fl. fr. I, 248 et Bert. Fl. it. VIII, 296); Santa Manza (Bernard ex Rouy Fl. Fr. V, 32); Bonifacio (ex Gr. et Godr. l. c.; Revel. ex Mars. Cat. 45; Boy. Fl. Sud Corse 59).

Légume à aiguillons graduellement submergés par les tissus périphériques et transformés en verrues non ou très faiblement épineuses.

935. **M. Murex** Willd. Sp. pl. III, 1440 (1803); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 72, t. II, fig. 50 et 51; Burn. Fl. Alp. mar. II, 104; Rouy Fl. Fr. V, 32; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 425 = M. sphaerocarpa Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 396 (1848); Coste Fl. Fr. I, 328. — En Corse la variété suivante:

Var. aculeata Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 72, t. II, fig. 50 (4873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 425 = M. Murex var. sphaerocarpa Burn. Fl. Alp. mar. II, 104 (1896). — Exsicc. Soleirol n. 135! et 1263!; Req. sub: M. sphaerocarpos!; Kralik n. 537!; Mab. n. 365!

Hab. — Garigues et champs de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandue. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 45); Griggione (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLV); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55; Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 294; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 45; Rotgès!); St-Florent (Mab. ex Mars. l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139; Montemaggiore (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. l. c.); Calvi (Mab. ex Mars. l. c.; Fouc. et Sim. l. c.); env. d'Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. l. c.; Mars. Cat. 45; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI; Thellung in litt.); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Revel. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: prairies entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl. (f. *vegeta*)! — Garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fr. (f. *reducta*)!

Fruits aiguillonnés. — On peut distinguer les trois sous-variétés suivantes :

 $\alpha^1$  subvar. ovata Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 73 (1873); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 426 = M. ovata Carmign. in Giorn. accad. It. V, 11

(1810)  $\equiv$  M. sphaerocarpa var. ovalis Moris Fl. sard. I, 446, tab. 46 fig. C (1837)  $\equiv$  M. Murex forme M. ovata Rouy Fl. Fr. V, 33 (1899). — Légume ovoïde, mesurant env. 7–9 mm. de diamètre.

 $\alpha^2$  subvar. macrocárpa Urb. l. c.; Asch. et Graebn. l. c. = M. macrocarpa Moris Fl. sard. I, 446, t. 45 (1837) = M. Murex var. macrocarpa Rouy Fl. Fr. V, 33 (1899). — Légume de même grandeur, mais  $\pm$  sphérique.

 $\alpha^3$  subvar. sphaerocarpa Urb. l. c.; Asch. et Graebn. l. c.  $\equiv M.$  sphaerocarpos Bert. Rar. Lig. pl. dec. III, 60 (1810)  $\equiv M.$  sphaerocarpa Moris Fl. sard. l, 446, t. 46 (1837)  $\equiv M.$  Murex var. sphaerocarpa Rouy Fl. Fr. V, 33 (1899). — Légume  $\pm$  sphérique, mesurant env. 5-7 mm. de diamètre.

Certains échantillons à épines très courtes [M. Murex var. brevispina Rouy Fl. Fr. V, 33 (1899)] font le passage à la var. inermis Urb. (l. c. 73), mais nous n'avons pas vu de Corse cette dernière race à légume dépourvu d'aiguillons. Nos échant. ci-dessus cités appartiennent à la sousvar. sphaerocarpa.

† 936. **M.** arabica All. Fl. ped. I, 315 (1785); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 73, t. II, fig. 52; Burn. Fl. Alp. mar. II, 405; Rouy Fl. Fr. V, 34; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 427 = M. polymorpha var. arabica L. Sp. ed. 1, 780 (1753) = M. cordata Desr. in Lamk Encycl. méth. III, 636 (prob. 4792) = M. maculata Sibth. Fl. oxon. (1794) ex Dayd.-Jacks. in Journ. of Bot. XXV, 180; Willd. Sp. pl. III, 1412; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 391; Coste Fl. Fr. I, 325. — Exsicc. Reverch. ann. 1879 sub: M. maculata!

Hab. — Prairies maritimes, garigues herbeuses, clairières des maquis, cultures des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①. Répandu. Furiani (Thellung in litt.); Biguglia (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245); Pietra-Moneta (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 283; Fouc. et Sim. l. c.); env. de Corté (Burnouf in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XXXI); Ajaccio (Boullu ibid. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.); Campo di Loro (Fouc. et Sim. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1907. — Friches près de Pietralba, 450 m., 14 mai fl. fr.!; partie inf. du Rio Stretto, garigues, 280 m., 14 mai fl. fr.!; entre Cateraggio et Tallone, clairières des maquis, 20 m., 1 mai fl.!; maquis près de Cateraggio, 20 m., 1 mai fl.!; oliveraies à Santa Manza, 40 m., 6 mai fl. fr.!

937. M. hispida Gaertn. De fruct. II, 349 (1791) emend. Urban Ind. sem. hort. berol. ann. 1872, App., 3 et in Verh. bot. Ver. Brandenb.

XV, 74, t. II, fig. 53; Burn. Fl. Alp. mar. II, 106; Rouy Fl. Fr. V, 35; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 428 = M. reticulata, polycarpa et lappacea Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 387, 389 et 390 (1848); Coste Fl. Fr. I, 326.

Hab. — Prairies maritimes et submaritimes, garigues, cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. — Espèce polymorphe représentée en Corse par les races suivantes :

† 2. Var. apiculata Burn. Fl. Alp. mar. II, 106 (1896); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 430 = M. apiculata Willd. Sp. pl. III, 1414 (1803) = M. polymorpha var. apiculata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 390 (1848) = M. hispida var. microcarpa subvar. apiculata Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 74 (1873) = M. hispida subsp. polymorpha var. apiculata Rouy Fl. Fr. V, 36 (1899) = M. denticulata var. apiculata Posp. Fl. österr. Küstenl. II, 362 (1899). — Exsicc. Soleirol n. 1250!

Hab. — Castello (Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* VI, 62); de Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54); Ostriconi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VIII, 275).

Légume large de 4-6 mm. à 1 ½-3 ½ tours de spire, à aiguillons très courts généralement non crochus, dont la longueur atteint environ le ⅓ du diamètre du fruit. Inflorescence 3-8flore.

† β. Var. denticulata Burn. Fl. Alp. mar. II, 106; Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 430 = M. denticulata Willd. Sp. pl. III, 1415 (1803) = M. polycarpa var. denticulata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 390 (1848) = M. hispida var. microcarpa subvar. denticulata Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 74 (1873) = M. polycarpa Mars. Cat. 44 = M. hispida subsp. polymorpha var. denticulata Rouy Fl. Fr. V, 36 (1899) = M. denticulata var. typica Posp. Fl. österr. Küstenl. II, 362 (1899). — Exsicc. Req. sub: M. denticulata!; Burn. ann. 1904, n. 136!

Hab. — Répandue. Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. L); vallon du Fango (Gillot ibid. LV); de Bastia (Gillot ibid. XLIII; Bamberger in herb. Deless.!; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 126) à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 276; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Corté (Fouc. et Sim. l.c.); entre Appietto et Calcatoggio (Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit.); Ajaccio (Req. exsicc. cit.; Mars. Cat. 44; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII); Bonifacio (Fouc. et Sim. l.c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: prairies entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl. fr.! — Ile Rousse, garigues, 20 avril fl. fr.!; Casamozza, 30 avril fr.!; Alistro, talus herbeux, 10 m., 30 avril fl. fr.!; entre Alistro et Bravone, garigues, 10 m., calc., 30 avril fl.!; Aleria, talus, 20 m., 1 mai fl. fr.!; Ghisonaccia, prairies, 10 m., 8 mai fl. fr.!; Solenzara, prairie humide, 5 m., 3 mai fl. jeunes fr.!; entre le col d'Aresia et Finocchio, garigues, 80 m., 5 mai fr.!; Santa Manza, garigues, 10 m., 6 mai fr.!

Légume large de 4-6 mm., à 1 ½-3½, tours de spire, à aiguillons allongés, dont la longueur atteint le rayon de la spire. Inflorescence 3-8flore. — Race extrêmement variable suivant les stations: géante et ± dressée dans les prairies maritimes humides, elle devient petite et couchée dans les garigues, c'est alors le M. Reynieri Alb. [in Bull. herb. Boiss. 4re sér., I, App. I, 14 (1893) = M. hispida subsp. polymorpha var. Reynieri Rouy Fl. Fr. V, 37 (1899)  $\equiv M$ . hispida var. denticulata subvar. Reynieri Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 431 (1907)]. Les échantillons extrêmes, nains et microphylles, à fruits aussi un peu plus petits, mais à aiguillons à peine réduits (p. ex. nos échantillons de Casamozza) représentent exactement le M. gracillima Tineo [ex Urb. l. c. (1873) et in Todaro fl. sic. exsicc. n. 850! = M. hispida subsp. polymorpha var. gracillima Rouy Fl. Fr. V, 37 (1899) = M. hispida var. denticulata subvar. gracillima Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 430 (1907)]. Les formes de passage entre les variétés α et β représentent le M. hispida subsp. polymorpha var. oligocarpa Rouy [Fl. Fr. V.  $36 (1899) \equiv M. \ hispida \ var. \ apiculata \ subvar. \ oligocarpa \ Asch. \ et \ Graebn.$ Syn. VI, 2, 430 (1907)].

†† γ. Var. aculeata Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 431 (1907) = M. hispida var. polygyra subvar. aculeata Urb. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1872, App. 4 et in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 74 = M. Loreti Albert in Bull. herb. Boiss.  $1^{re}$  sér., I, App. I, 13 (1893) = M. hispida forme M. polygyra var. aculeata Rouy Fl. Fr. V, 37 (1899).

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité ci-dessous.

1907. — Moissons près du Fort d'Aleria, 30-40 m., 1 mai fl. fr.!

Légume large de 4-6 mm. à 4-6 tours de spire,  $\pm$  cylindracé, à aiguillons courts, dont la longueur atteint le tiers ou le quart du rayon de la spire. Inflorescence 2-4flore.

δ. Var. lappacea Burn. Fl. Alp. mar. II, 107 (1896); Urb. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 432 = M. lappacea Desr. in Lamk Encycl. méth. III, 638 (prob. 1792) p. p. = M. denticulata var. lappacea Moris Fl. sard. 447 (1837) et tab. 47; Reichb. Ic. XXII, tab. 2121, fig. 3 (1869) = M. lappacea var. tricycla Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 390 (1848) = M. hispida var. tricycla subvar. longispina Urb. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1872, App. 4 et in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 75 = M. hispida subsp. lappacea Rouy Fl. Fr. V, 38 (1899).

Hab. — De Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54); Ile Rousse (N. Roux in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLIV); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139); Ajaccio (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CVI); Sartène (Mars. *Cat.* 44).

Légume large de 7-40 mm., à  $1^{4}/_{2}$ - $3^{4}/_{2}$  tours de spire, à aiguillons allongés, crochus, dont la longueur atteint env. le rayon de la spire. Inflorescence 2-4flore.

ε. Var. brachyacantha Briq. = M. Terebellum Willd. Sp. pl. III, 1416 (1803) = M. lappacea var. pentacycla subvar. (M. Terebellum) Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 390 (1848) = M. lappacea var. brachyacantha Lowe Man. fl. Madeira 158-(1868) = M. hispida var. pentacycla subvar. breviaculeata Urb. in Ind. sem. hort. berol. ann. 1872, App. 4 et in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 75 = M. hispida subsp. lappacea forme M. pentacycla var. breviaculeata Rouy Fl. Fr. V, 38 (1899) = M. hispida var. Terebellum Urb. in Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 432 (1907).

Légume large de 7-10 mm., à 4-6 tours de spire, à aiguillons courts, généralement non crochus, dont la longueur atteint env. le rayon de la spire. Inflorescence 2-4flore. — Cette race, qui a pu être confondue avec la suivante sous le nom de M. pentacycla, est à rechercher en Corse, où elle a été indiquée avec doute par Duby (Bot. gall. I, 125).

ζ. Var. macracantha Briq. = M. nigra Willd. Sp. pl. III, 1418 (1803) = M. hystrix Ten. Prodr. fl. neap. 45 (1811) = M. pentacycla DC. Cat. monsp. 124 (1813) = M. lappacea var. pentacycla subvar. (M. nigra) Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 390 (1848) = M. lappacea var. macracantha Lowe Man. fl. Madeira 158 (1868) = M. hispida var. pentacycla subvar. longeaculeata Urb. in Ind. sem. hort. berol. 1872, App. 4 et in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 75 = M. hispida var. nigra Burn. Fl. Alp. mar. II, 108 (1896); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 433 = M. hispida subsp. lappacea forme M. pentacycla var. longeaculeata Rouy Fl. Fr. V, 38 (1899).

Hab. — Plus rare que les précédentes. Bastia, où elle est peu fréquente (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55); Ajaccio (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CIV).

Légume large de 7-10 mm., à 4-6 tours de spire, à aiguillons allongés, généralement crochus, dont la longueur atteint env. le rayon de la spire. Inflorescence 2-4flore.

938. **M.** praecox DC. Cat. monsp. 123 (1813); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 389; Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 75; Rouy Fl. Fr. V,

39; Coste *Fl. Fr.* I, 326; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 434. — Exsicc. Thomas sub: *M. praecox*!; Soleirol n. 4556!; Req. sub: *M. praecox*!; Kralik n. 536! et 536 bis!; Mab. n. 79!.

Hab. — Prairies maritimes sableuses, garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandu. Vallon du Fango (Debeaux Not. 72); de Bastia (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 277; Mab. ap. Mars. Cat. 44; André in herb. Burn.!; et autres observateurs) à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55); Morsiglia (Ellman et Jahandiez in litt.); Patrimonio (Thellung in litt.); Ile Rousse (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 439; Thellung in litt.); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. l. c.; Fouc. et Sim.l.c.; Ellman et Jahandiez in litt.); Galeria (Soleirol ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 389); Ponte alla Leccia (Thellung in litt.); Corté (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 77); Ajaccio (Req. exsicc. cit.; Kralik exsicc. cit. n. 536; Mars. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CVII; Thellung in litt.); Tizzano (Kralik exsicc. cit. n. 536 bis); Porto-Vecchio (Mab. et Revel. in Mab. exsicc. cit.); île de Cavallo (Kralik ex Rouy Fl. Fr. V, 39); Bonifacio (Kralik ex Rouy l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo, prairie maritime, 26 avril fr.!; talus entre les Marines de Farinole et de Negro, 25 avril fr.! — Garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fr.!; Ile Rousse, garigues, 21 avril fr.!

++ 939. **M. coronata** Desr. in Lamk Encycl. méth. III, 634 (prob. 1792); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 389; Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 76, t. II, f. 56; Rouy Fl. Fr. V, 40; Coste Fl. Fr. I, 325; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 434 = M. polymorpha var. coronata L. Sp. ed. 1, 780 (1753). Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Très rare. Jusqu'ici seulement à Prunelli-di-Fiumorbo (Pieri ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 89).

940. **M. laciniata** All. *Fl. ped.* I, 316 (1785); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 392; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 77, tab. II, fig. 57; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 108; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 435 = *M. polymorpha* var. *laciniata* L. *Sp.* ed. 1, 781 (1753).

Hab. — Garigues et clairières des maquis de l'étage inférieur. Avrilmai. ①. Rare. Graviers près des ruines d'Aleria (Mars. Cat. 44); et localité ci-dessous.

1907. — Clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl. jeunes fr.!

Cette espèce est considérée comme d'un indigénat douteux en Europe par M. Urban ainsi que par MM. Ascherson et Graebner, et comme non indigène en Corse par M. Rouy (Fl. Fr. V, 314). Elle a été signalée en Corse, sans indication précise de localité, par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 55), lequel n'en avait vu que les feuilles. La découverte de Marsilly près des ruines d'Aleria pouvait laisser des doutes sur sa spontanéité. Mais la trouvaille que nous en avons faite en 1907 dans les clairières des maquis entre Tallone et Cateraggio, sur les sables éocènes, en dehors de toute culture (en compagnie du M. gracillima Tineo!), où elle était très abondante, nous amène à envisager les stations isolées du M. laciniata en Corse comme se rattachant à l'aire de cette espèce en Tunisie et en Algérie.

† 941. **M. minima** Grufb. in L. *Fl. angl.* 21 (1754, avec renvoi à Ray *Syn.* ed. 3, p. 333, n. 2); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 391; Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XV, 78, tab. II, fig. 59; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 109; Rouy *Fl. Fr.* V, 40; Coste *Fl. Fr.* I, 325; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 437 = *M. polymorpha* var. *minima* L. *Sp.* ed. 1, 780 (1753).

Hab. — Garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. Calcicole préférent. ①. — En Corse, les deux variétés suivantes :

† α. Var. **vulgaris** Urb. in *Verh. bot. Ver. Brandenb*. XV, 78 (1873); Burn. *Fl. Alp. mar*. II, 109; Rouy *Fl. Fr.* V, 41; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 438. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 39.

Hab. — Répandue. Lavesina (Mab. in Feuill. jeun. nat. VII, 111); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55); Patrimonio (Thellung in litt.); Valle-di-Rostino (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 305, « Rustino »); Ponte alla Leccia (Mand. et Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 89); montagne de Caporalino (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139; Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit.); Barbicaja (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIX); Ajaccio (Boullu ibid. XCVIII); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: Couvent de la Tour de Sénèque, talus arides, 450 m., 8 juill. fr.! — Cime de la Chapelle de S. Angelo, rocailles, 1180 m., calc., 15 juill. fr.!

1907. — Cap Corse: Balmes de la Montagne des Stretti, calc., 100 m., 25 avril fl. fr.!; Mt Silla Morta, garigues, calc., 100 m., 23 avril fl. fr.!— Montagne de Pedana, balmes, calc., 500 m., 14 mai fl. fr.!; garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl.!; clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 30 m., 1 mai fl. fr.!; vall. inf.

de la Solenzara, rocailles des fours à chaux, 150-200 m., 3 mai fl. fr.!; Pointe de l'Aquella, rocailles calc., 250-370 m., 4 mai fl. fr.!

Fruits à aiguillons égalant ou dépassant un peu le rayon de la spire. — Les échant, corses appartiennent à la forme canescens  $[=M.\ minima\ var.\ canescens\ Ser.\ in\ DC.\ Prodr.\ II, 178\ (1825)]$ , à tige et feuilles soyeuses-blanchâtres ou grisâtres. Les aiguillons ont une tendance à s'allonger plus que dans les formes de l'Europe centrale, ce qui établit une transition à la race méditerranéenne suivante.

† β. Var. recta Burn. Fl. Alp. mar. II, 109 (1896); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 438 = M. polymorpha var. recta Desf. Fl. atl. II, 212 (1800) = M. graeca Hornem. Enum. hort. hafn. 728 (1815) = M. recta Willd. Sp. pl. III, 1415 (1803) = M. minima var. longiseta DC. Prodr. II, 178 (1825); Urb. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XV, 78 (1873); Rouy Fl. Fr. V, 41 = M. minima var. longispina Lowe Man. fl. Madeira 156 (1868).

Hab. — Corse (Soleirol ex Mut. Fl. fr. I, 246); au croisement des routes de Bracolaccia et de St-Florent (Rotgès ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 89); Corté (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Bonifacio (Pœverlein!); et localité ci-dessous.

1907. — Citadelle de Bonifacio, calc., 50 m., 5 mai fl. fr.!

Fruits à aiguillons allongés, atteignant presque ou dépassant même le diamètre de la spire. Plante canescente comme la précédente.

## MELILOTUS 1 Adans.

†† 942. **M.** alba Desr. in Lamk *Encycl. méth.* IV, 63 (1796); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 402; Rouy *Fl. Fr.* V, 52; O. E. Schulz in Engl. *Bot. Jahrb.* XXIX, 694, tab. VI, f. 5 et tab. VIII, f. 55; Coste *Fl. Fr.* I, 334; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 450 = *Trifolium Melilotus officinalis* L. *Sp.* ed. 1, 765 (1753) p. p.

Hab. — Points ombragés humides de l'étage montagnard. Juin-juill. ①-②. Observé jusqu'ici seulement au hameau de Rosse près de Ghisoni (Rotgès ex Fouc. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 89).

943. **M.** italica Lamk Fl. fr. II, 594 (1778); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 400; Rouy Fl. Fr. V, 51; O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, 709,

<sup>1</sup> Linné a employé *Melilotus* au féminin, et tous les auteurs suivants, qui ont élevé le groupe de Trèfles désigné par Linné sous le nom de *Melilotus* au rang de genre, ont suivi cette manière de faire, en particulier Lamarck [Fl. fr. éd. 1, 592 et suiv. (1778)]. Il n'y a aucune raison de décliner dans le genre *Melilotus* les noms spécifiques au masculin (*Règl. nom. bot.* art. 24 et 50).

- tab. VI, f. 14; Coste Fl. Fr. I, 332 = Trifolium Melilotus italicu L. Sp. ed. 1, 765 (1753) = M. Melilotus italicus <sup>1</sup> Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 458 (1907).
- Hab. Garigues rocheuses de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Disséminé. Centuri (Ellman et Jahandiez in litt.); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55); citadelle d'Ajaccio (Le Grand in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVII, 19); et localités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: de Pino au col de Santa Lucia, clairières des maquis, 200 m., 26 avril fl.!; montagne des Stretti, rocailles calc., 260 m., 25 avril fl. jeunes fr.!; M<sup>t</sup> S. Angelo près S<sup>t</sup>-Florent, rocailles calc., 200 m., 24 avril fl.!
- 944. M. neapolitana Ten. Fl. nap. prodr. Suppl. I, 62 (1811-1815); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 401; Rouy Fl. Fr. V, 56; O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, 711, t. VI, fig. 15 et 16 et t. VII, fig. 36-38; Coste Fl. Fr. I, 332; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 460 = M. gracilis DC. Fl. fr. V, 565 (1815); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 55. — Exsicc. Soleirol n. 1315!; Req. sub: M. gracilis!; Mab. n. 117!; Burn. ann. 1904, n. 183! Hab. — Garigues rocheuses, rocailles de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandu dans la partie septentrionale de l'île. Pino (Ellman et Jahandiez in litt.); Erbalunga (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LI); Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55, Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 46; Gillot op. cit. XLIII; Lit. Voy. II, 2); Barbaggio (Rotgès in litt.); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 66); Patrimonio (Rotgès!); St-Florent (Soleirol exsicc. cit.); Ponte alla Leccia (Mand. et Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 89); montagne de Caporalino (Briq. Spic. 39) et Burn. exsicc. cit.); Corté (Req. exsicc. cit.; Raymond in herb. Deless.!; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Aleria (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.
- 1907. Montagne de Pedana, rocailles calc., 500 m., 14 mai fl.!; vallon du Rio Stretto au-dessus de Francardo, garigues, calc., 280 m., 14 mai fl.!; montagne de Caporalino, rochers, calc., 450-650 m., 11 mai fl.!

Rachis de l'inflorescence presque toujours aristé; grappes courtes et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les combinaisons de noms créées par MM. Ascherson et Graebner en faisant passer dans le genre *Melilotus* les noms spécifiques linnéens doubles (composés du nom *Melilotus* et d'un adjectif) sont contraires aux *Règl. internat. de la Nomenclature*. C'est là selon nous un cas particulier de l'art. 55, 2°, qui interdit dans l'épithète spécifique la répétition pure et simple du nom générique.

lâches à fleurs relat. grandes, longues de 4-6 mm.; légumes pubescents dans la jeunesse,  $\pm$  dressés, subglobuleux, à bec conique droit. — Les échant. corses appartiennent à la var. **typicus** Asch. et Graebn. [Syn. VI, 2, 460 (1907) = M. neapolitanus var. microcarpus Rouy Fl. Fr. V, 57 (1899) p. p., non M. microcarpus C. A. Mey.] à fleurs longues de 4-6 mm., à légume 1sperme long d'env. 2,5-3 mm. à la maturité.

945. **M.** indica All. Fl. ped. I, 308 (1785); Burn. Fl. Alp. mar. II, 114; Rouy Fl. Fr. V, 54; O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, 713; Asch. et Graebn. Syn. V1, 2, 462 = Trifolium Melilotus indica L. Sp. ed. 1, 765 (1753, var.  $\alpha$ ) = M. parviflora Desf. Fl. atl. II, 192 (1800); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 401; Coste Fl. Fr. I, 332.

Hab. — Prairies maritimes, cultures de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. De Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55; Bamberger in herb. Deless.!; Rotgès!) à Biguglia (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXIV; Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* XXIV, 58); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139); Ajaccio (Mars. *Cat.* 45; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII); Porto-Vecchio (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 120); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Revel. ex Mars. l. c.).

Rachis de l'inflorescence presque toujours mutique; grappes denses et allongées, à fleurs petites, longues de 2-3 mm.; légumes glabres dans la jeunesse, ± réfléchis-étalés, ± ellipsoïdaux, à bec plus mince.

Nos échant, appartiennent d'après les caractères du fruit à la var. **genuinus** Rouy (Fl. Fr. V, 55; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 462), mais ils ont la vigueur de port des var. Bonplandii (Ten.) O. E. Schulz et permixta (Jord.) O. E. Schulz. Il est douteux que ces deux dernières formes constituent de véritables races.

946. **M. elegans** Salzm. ap. Seringe in DC. *Prodr*. II, 188 (1825); Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 56; Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 401; Rouy *Fl. Fr*. V, 57; O. E. Schulz in Engl. *Bot. Jahrb*. XXIX, 746; Coste *Fl. Fr*. I, 333; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 465. — Exsicc. Kralik n. 539!

Hab. — Prairies maritimes, points ombragés ou humides de l'étage inférieur. Avril-juin. ①. Répandu. Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 45; Rotgès!); St-Florent (Mab. ex Mars. l.c.); env. de Pietra-Moneta (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); Calvi (Soleirol ex Rouy Fl. Fr. V, 58); vallée du Fiumalto (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV); Corté (Fouc. et Sim. l. c.); îles Sanguinaires (Clément ex Rouy l. c.); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCI et

in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV); env. de Propriano (Lutz ibid. CXLII); Bonifacio (Kralik exsicc. cit. et ap. Rouy I. c.; Revel. ex Mars. I. c.).

Facile à distinguer à la maturité, tant des espèces précédentes que des suivantes par les nervures des fruits en forme de S et pourvues de faibles anastomoses transversales. Ressemble pendant l'anthèse au *M. neapolitana* Ten., dont il diffère par le jeune légume glabre et les ailes un peu plus courtes que l'étendard et la carène.

947. **M. infesta** Guss. *Fl. sic. prodr.* II, 486 (1828); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 400; Boiss. *Fl. or.* II, 406; Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 375; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 414; O. E. Schulz in Engl. *Bot. Jahrb.* XXIX, 719, tab. VII, fig. 23; Coste *Fl. Fr.* I, 333 = *M. corsica* SoleiroI ex Gr. et Godr. l. c. (1848) = *M. sulcatus* subsp. *infestus* Rouy *Fl. Fr.* V, 62 (1899). — Exsicc. SoleiroI n. 420!; Soc. Rochel. n. 4863!

Hab. — Prairies maritimes, cultures de l'étage inférieur. Avril-juin. ①. Assez rare. Macinaggio (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 245); Calvi (Soleirol exsicc.cit.); Ajaccio (Boullu in *Ann. soc. bot. Lyon* XXIV, 68); env. de Sartène (Mars. *Cat.* 45); Porto-Vecchio (Stefani in Soc. Rochel. cit.); Bonifacio (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 62).

Tiges robustes, dressées. Folioles relativement grandes, celles des feuilles inférieures et moyennes obovées, la terminale atteignant jusqu'à  $2.5 \times 1.5$  cm. de surface, denticulées dans la partie supérieure; stipules inférieures semi-ovées ou sagittées et acuminées, pourvues de 7-9 dents inégales et robustes, les supérieures entières ou subentières, longuement acuminées. Grappes lâches et allongées. Fleurs relativement grandes, longues de 6-7,5 mm., à étendard égalant ou dépassant la carène. Légume long de 4-5 mm., subglobuleux ou obovoïde, sessile, à nervures  $\pm$  distantes et peu nombreuses. — Comparer les diagnoses des deux espèces suivantes :

948. **M.** sulcata Desf. Fl. atl. II, 193 (1800); Burn. Fl. Alp. mar. II, 143; Rouy Fl. Fr. V, 60; O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, 721, tab. VII, fig. 24 et 25 et tabl. VIII, fig. 44; Coste Fl. Fr. I, 332; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 466 = Trifolium Melilotus indica L. Sp. ed. 2, 1077 (1763, var.  $\gamma$ ) = M. mauritanica Willd. Enum. hort. berol. 789 (1809) = M. longifolia Ten. Fl. nap. prodr. Suppl. I, 43 (1811-15) = Trifolium sulcatum Viv. Fl. lyb. spec. 45 (1824) = M. sulcata var. genuina Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 400 (1848).

Hab. — Garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard.

Avril-mai. ①. Calcicole préférent. Montée de S. Martino-di-Lota au Monte Fosco (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LIX); Biguglia (Boullu ibid. LXIV); Patrimonio (Rotgès in litt.); Ajaccio (Boullu op. cit. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI; Rotgès in litt.); abondant aux env. de Bonifacio (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 56; Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 78; Revel. ex Mars. *Cat.* 45; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139; Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Montagne des Stretti, rocailles, calc., 200 m, 25 avril fl.!; M<sup>t</sup> Silla Morta, garigues, calc., 200 m., 25 avril fl.!; Pointe de l'Aquella, rocailles, calc., 250–370 m., 4 mai fl. fr. (f. *Aschersonii*)!

Tiges plus grêles, souvent ascendantes ou même ± couchées. Folioles médiocres ou petites, obcunéiformes, les terminales atteignant jusqu'à 2,5 × 1 cm., mais en général plus petites et plus étroites, denticulées jusque près de la base; stipules inférieures semi-ovées à la base et lancéolées, incisées-dentées, les supérieures linéaires-subulées et entières à partir de la base élargie et 3-4dentées. Grappes relativement courtes, un peu làches. Fleurs petites, longues de 2,5-4 mm., à étendard un peu plus court que la carène et un peu plus long que les ailes. Légume long de 3-3,5 mm., subglobuleux, arrondi à la base et sessile, à nervures serrées et nombreuses.

C'est à une forme de cette espèce qu'appartiennent les échantillons distribués par Todaro (fl. sic. n. 1255!) et Lo Jacono (pl. sic. rar. n. 485!) sous le nom de M. compacta (non M. compacta Salzm.) dont M. Burnat a parlé en 1896 (Fl. Alp. mar. II, 113), et à laquelle se rapporte probablement en partie le M. sulcatus var. segetalis Rouy (Fl. Fr. V, 61). Varie beaucoup selon les stations, dans les dimensions, le degré de ramification et l'étroitesse des feuilles. Les grandes formes ont été décrites sous le nom de var. procerior Guss. [Enum. pl. Inar. 83 (1854) = M. sulcatus var. longiracemosus Rouy Fl. Fr. V, 60 (1899)  $\equiv M$ . Fabrei Sennen], les formes réduites et sténophylles sous le nom de var. angustifolius Willk. et Lange [Prodr. fl. hisp. III, 375 (1877)] avec une sous-variété humilis Rouy (l. c.) très réduite. M. Schulz, suivi par M. Ascherson, a vu dans ce dernier groupe une race distincte à rameaux diffus, plus hérissés, et plus microcarpe, désignée sous le nom de var. Aschersonii O. E. Schulz [in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, 722 (1901); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 468)]. Nous n'avons pu nous convaincre du bien-fondé de cette distinction.

949. **M. segetalis** Ser. in DC. *Prodr*. II, 187 (1825); O. E. Schulz in Engl. *Bot. Jahrb*. XXIX, 723, tab. VII, fig. 26-27 et tab. VIII, fig. 51; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 469 = *Trifolium Melilotus segetalis* Brot. *Fl. lus*. II, 484 (1804) = *M. sulcata* var. *major* Camb. *Enum. pl. Bal*. 65 (1827); Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55; Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 400;

Burn. Fl. Alp. mar. II, 413 = M. compacta Salzm. ap. Guss. Prodr. fl. sic. II, 485 (1828) = M. sulcata var. compacta Salzm. ap. Moris Fl. sard. I, 464 (1837) = M. leiosperma Pomel Nouv. mat. fl. atl. 479 (1879); Batt. et Trab. Fl. Alg. 4923 = M. infesta Cus. et Ansb. Herb. fl. fr. tab. 4068; Hérib. Fl. Auv. 496; non Guss. 4068; M. sulcatus forme M. leiospermus Rouy Fl. Fr. V, 496 (1899) = M. Melilotus segetalis Asch. et Graebn. Syn. VI, 496 (1907).

Hab. — Prairies maritimes, points marécageux de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Rare ou peu observé. Marais de Rogliano (Revel. ex Mars. *Cat.* 45); de Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 66); Ajaccio (Le Grand in *Bull. assoc. fr. Bot.* II, 66).

Tige plus épaisse, érigée ou ascendante, souvent creuse. Folioles médiocres ou assez grandes, largement obovées, rarement plus étroites, les terminales atteignant jusqu'à  $2 \times 1,3$  cm. de surface, mais souvent beaucoup plus petites, denticulées jusque près de la base; stipules inférieures entières (caractère important, mais rarement constatable dans les herbiers!), les supérieures incisées vers la base élargie. Grappes denses,  $\pm$  allongées. Fleurs relativement grandes, longues de 5–8 mm.; étendard plus court que la carène. Légume long d'env. 3 mm., obliquement obovoïde, atténué-stipité à la base, à nervures serrées et nombreuses.

Varie aussi beaucoup de dimensions et dans l'ampleur des feuilles; les formes signalées par MM. Schulz et Ascherson et Graebner (ll. cc.) devront être recherchées. Diffère écologiquement de l'espèce précédente, qui est très xérophile, du moins en Corse, tandis que le *M. segetalis* est un hygrophile caractérisé.

950. **M. messanensis** All. *Fl. ped.* I, 309 (1785); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 399; Rouy *Fl. Fr.* V, 63; O. E. Schulz in Engl. *Bot. Jahrb.* XXIX, 725, tab. VII, fig. 29; Coste *Fl. Fr.* I, 333; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 471 = *Trifolium messanense* L. *Mant.* II, 275 (1771).

Hab. — Prairies maritimes, points ombragés humides du littoral. Mai-juin. ①. Rare. Marais de Rogliano (Revel. in Bor. Not. I, 6 et ap. Mars. Cat. 45); îles Sanguinaires (Clément ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 399; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXVI, 81 et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68).

## TRIFOLIUM L. emend.

951. **T. dubium** Sibth. Fl. oxon. 231 (4754); Britten et Rendle List brit. seed.-pl. 9; Schinz et Thell. in Bull. herb. Boiss. 2<sup>me</sup> sér. VII, 188;

Schinz et Kell. *Fl. Suisse* éd. fr. I, 340 = *T. procumbens* <sup>1</sup> L. *Sp.* ed. 1, 727 (1753), non herb.; Huds. *Fl. angl.* ed. 1, 328; Savi *Bot. etr.* IV, 50; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 423 = *T. filiforme* L. *Fl. suec.* ed. 2, 261 (1755); non *Sp.* ed. 1 (1753), nec herb. = *T. minus* Sm. in Relh. *Fl. cantabr.* ed. 2, 290 (1802) et *Fl. brit.* 1403 (1800); Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Chronosem.* 44 (*Malpighia* III); Rouy *Fl. Fr.* V, 74; Coste *Fl. Fr.* I, 341; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 477.

Hab. — Variable. Etages inférieur et montagnard. Mai-juin. ①. Répandu.

Stipules ovées, à base arrondie-élargie. Pédoncule droit, ténu. Capitules le plus souvent multiflores ; pédicelles plus courts ou à peine aussi longs que le tube calicinal. — En Corse les deux variétés suivantes :

α. Var. **genuinum** Briq. = *T. minus* Rouy l. c.; Asch. et Graebn.l. c., sensu stricto. — Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: *T. agrarium*!; Burn. ann. 1904, n. 149!

Hab. — Berges des ruisseaux, fossés, talus humides. Furiani (Thellung in litt.); env. de Corté (Req. ex Bert. Fl. it. VIII, 205); col de Sevi (Mars. Cat. 48); Vizzavona (Briq. Spic. sub: T. patens et Burn. exsicc. cit.); Vico (Mars. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); îles Sanguinaires (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXVII); env. d'Ajaccio (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCVIII); Cauro (Mars. l. c.); col de S¹-Georges (Mars. l. c.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1908. — Vallée inf. du Tavignano, bords des sources, 900 m., 26 juin fl. fr.

Plante médiocre, à tiges ascendantes, atteignant jusqu'à 20-30 cm. de longueur ; folioles relativement grandes, la médiane atteignant souvent  $1-1,3 \times 5-8$  mm. Capitules généralement multiflores (8-15 fleurs). — Nos prédécesseurs n'ayant pas distingué entre les var.  $\alpha$  et  $\beta$ , il se pourrait que l'une ou l'autre des localités ci-dessus citées, en particulier celles des stations littorales, se rapportassent à la var.  $\beta$ .

++ β. Var. microphyllum Briq. = T. minus var. microphyllum Ser. in DC. Prodr. II, 206 (1825); Rouy Fl. Fr. V, 74 = T. filiforme var.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les noms spécifiques linnéens pour nos Trèfles de la section Chronosemium (n° 951-954) sont tous des nomina confusa dans le sens le plus complet du terme. Il est impossible, d'après les diagnoses et l'habitat, de les tirer au clair et les synonymes cités sont le plus souvent en désaccord entre eux ou avec la diagnose, aussi ont-ils subi les interprétations les plus diverses. Nous estimons que ces noms doivent être complètement abandonnés, en appliquant l'art. 51, 40 des Règles de la Nomenclature, selon le judicieux conseil donné par MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 476 et 477).

pygmaeum Soy.-Will. Obs. Trift. 148 (1828) = T. filiforme var. minimum Gaud. Fl. helv. IV, 600 (1829). — Exsicc. Kralik n. 551!; Burn. ann. 1904, n. 151!

Hab. — Talus desséchés, garigues sableuses. Vizzavona (Briq. *Spic.* 40 et Burn. exsicc. cit.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.).

Plante naine, à tiges couchées atteignant env. 3-12 cm. de longueur; folioles petites, la médiane mesurant env.  $2-6 \times 1,5-6$  mm. Capitules généralement pauciflores (6-10 fleurs, très rarement moins).

Ces deux variétés méritent des études ultérieures : nous ne sommes pas convaincu qu'elles représentent deux races distinctes, il s'agit peutêtre de deux états stationnels?

952. **T. micranthum** Viv. Fl. lyb. spec. 45, tab. 49, fig. 3 (1824); Ser. in DC. Prodr. II, 206; Rouy Fl. Fr. V, 75; Coste Fl. Fr. I, 341; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 479 = T. filiforme L. Sp. ed. 1, 773 (1753) p. p.; Sm. Fl. brit. III, 1404; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 422; Bert. Fl. it. VIII, 206; Gib. et Belli Riv. Trif. Chronosem. 37 (Malpighia III); non L. Fl. suec. ed. 2, 261.

Hab. — Variable, 1-1300 m. Févr.-juill. (1). Répandu.

Stipules plus étroites que dans l'espèce précèdente, atténuées vers la base et vers le sommet; pédoncules ± flexueux, capillaires; capitule le plus souvent pauciflore; pédicelles très grêles, plus longs que le tube calicinal.

Le *T. controversum*, tel que Salis l'entendait [« pedunculis tenuissimis vere capillaribus flexuosis, 5–8 (raro plurifloris) »], est évidemment synonyme du *T. micranthum*, comme l'ont affirmé Grenier et Godron (l. c.) et MM. Gibelli et Belli (l. c., dubitativement), et non pas du *T. dubium* comme l'ont dit M. Rouy (l. c.) et MM. Ascherson et Graebner (l. c.). D'ailleurs Bertoloni (*Fl. it.* VIII, 206) qui a vu le *T. controversum* de Salis le cite en synonymie de son *T. filiforme*, avec le *T. micranthum* Viv. — Nous maintenons provisoirement les deux variétés décrites par Salis (reliées par des intermédiaires!) et qui correspondent aux var. α et β du *T. dubium*.

† a. Var. maritimum Briq. = T. controversum var. maritimum Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58 (1834). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 152! Hab. — Prairies maritimes, fossés, points frais et humides. De Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Rotgès!); col de Sevi (Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit.).

Plante relativement élevée, à tiges ascendantes, atteignant et dépassant parfois  $20\,\mathrm{cm}$ . Feuilles relativement grandes, à foliole terminale atteignant  $6\text{-}12 \times 3\text{-}8~\mathrm{mm}$ . Capitules souvent moins pauciflores que dans la var.  $\beta$ , 3-9flores, plus longuement pédonculés. — D'après Salis (l. c.), les

légumes seraient 2spermes, tandis qu'ils seraient généralement 1spermes dans la var. β.

† β. Var. montanum Briq. = T. controversum var. montanum Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58 (1834). — Exsicc. Req. sub: T. micranthum!; Reverch. ann. 1878, n. 150!; Burn. ann. 1904, n. 153!

Hab. — Garigues sableuses, fossés desséchés, bords des sources. Bien plus répandue. Vallon du Fango (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LV); au-dessus de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Mab. ex Mars. Cat. 48); S¹-Florent (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 440); Calvi (Fouc. et Sim. l. c.); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX); Vizzavona (Gillot Souv. 5); col de Sevi (Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit.; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 127); env. d'Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 206; Fouc. et Sim. l. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV); Campo di Loro (Thellung in litt.); col de S¹-Georges (Mars.l.c.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1906. — Descente du col de S. Colombano sur Palasca, 450 m, 10 juill. fl.! 1911. — Punta della Vacca Morta, sources, 1200–1300 m., 9 juill. fl.!

Plante naine à tiges  $\pm$  couchées, grêles, longues de 2-10 cm. Feuilles petites, à foliole terminale mesurant env. 5-8  $\times$  2-5 mm. Capitules pauciflores (1-3, rarement 5 ou 6flores), en général brièvement pédonculés. — Les var.  $\alpha$  et  $\beta$  du T. micranthum correspondent aux var.  $\alpha$  et  $\beta$  du T. dubium, avec les mêmes réserves et observations en ce qui concerne les indications de nos prédécesseurs.

953. **T.** campestre Schreb. in Sturm *Deutschl. Fl.* XVI, tab. 13 (1804), ampl. Pers. *Syn.* II, 352 (1807); Rouy *Fl. Fr.* V, 72; Coste *Fl. Fr.* I, 341; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 481 = *T. procumbens* L. *Fl. suec.* ed. 2, 261 (1755); non *Sp.* ed. 1 (1753), nec herb.; Koch *Syn.* ed. 2, 194 = *T. agrarium* L. *Sp.* ed. 1, 772 (1753) et herb. p. p.; Poll. *Hist. pl. Pal.* II, 342 (1777); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 423; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. Chronosem.* 14 (*Malpighia* III).

Hab. — Points sableux, garigues, clairières des maquis, prairies maritimes, 1-1000 m. Avril-juin. ①. — En Corse les variétés suivantes :

 $+\uparrow$  a. Var. majus Greml. Exkursionsfl. Schw. ed. 1, 129 (1867) = T. campestre Schreb. l. c. (1804), sensu stricto = T. procumbens var. campestre Ser. in DC. Prodr. II, 205 (1825) = T. procumbens var. majus

Koch Syn. ed. 2, 194 (1844) = T. agrarium var. majus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 424 (1848) = T. agrarium var. campestre Rapin Guide bot. Vaud éd. 2, 146 (1862) = T. campestre var. genuinum Rouy Fl. Fr. V, 73 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 482.

Hab. — Vallon du Fango (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LV); Furiani (Thellung in litt.); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 140); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); Ajaccio (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CIV et CVII; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Campo di Loro (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIV; Thellung in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 190; Boy. *Fl. Sud Corse* 59).

Plante ± élevée, à tiges ± dressées. Pédoncules à peu près de la longueur de la feuille axillante. Capitules relativement grands, longs d'env. 1,2-1,3 cm. Corolle d'un jaune doré pendant l'anthèse, relativement grande, d'un brun très foncé après l'anthèse.

† \$\beta\$. Var. minus Greml. Exkursionsfl. Schw. ed. 1, 129 (1867) = T. procumbens Schreb. in Sturm 1. c. (1804) = T. pseudoprocumbens Gmel. Fl. bad. III, 240 (1808) = T. procumbens var. minus Koch Syn. ed. 2, 195 (1844) = T. agrarium var. minus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 424 (1848) = T. Schreberi Jord. ap. Reut. Cat. pl. Genève éd. 2, 49 (1864) = T. agrarium var. procumbens Rapin Guide bot. Vaud éd. 2, 146 (1862) = T. agrarium var. Schreberi Ducomm. Taschenb. schw. Bot. 173 (1869) = T. agrarium var. subsessite Boiss. Fl. or. II, 154 (1872) = T. agrarium var. pseudoprocumbens Lloyd et Fouc. Fl. ouest Fr. 100 (1886) = T. agrarium var. pratense Posp. Fl. österr. Küstenl. II, 370 (1898) = T. campestre var. Schreberi Rouy Fl. Fr. V, 72 (1899) = T. campestre var. pseudoprocumbens Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 482 (1907). — Exsicc. Kralik sub: T. agrarium!

Hab. — Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 58); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.). Probablement plus répandue, mais confondue avec la var. «.

Plante souvent basse, à tiges couchées ou ascendantes. Pédoncules env. deux fois aussi longs que la feuille axillante. Capitules assez petits, hauts d'env. 0,7-1 cm. Corolle plus petite, d'un jaune-paille pendant l'anthèse, brune après l'anthèse.

Les échantillons réduits des stations très riches représentent le T. procumbens var. nanum Ser. [in DC. Prodr. II, 205 (1825)  $\equiv T$ . campestre var. nanum Rouy Fl. Fr. V, 73 (1899)  $\equiv T$ . campestre var. pseudoprocumbens

Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 482 (1907)]. C'est la forme indiquée aux environs de Bastia par Salis l.c.; elle représente sans doute un simple état.

†† γ. Var. thionanthum Maly in Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 482: (1907) = T. thionanthum Hausskn. in Mitt. thür. bot. Ver. V, 71 (1885) = T. agrarium var. thionanthum Hausskn. in Mitt. thür. bot. Ver. 2<sup>me</sup> sér., V, 78 (1893).

Hab. — Env. de Bastia (Pœverlein!); et localités ci-dessous, mais probablement plus répandue et confondue avec les var.  $\alpha$  et  $\beta$ .

1907. — Cap Corse : Marine d'Albo, talus, 25 avril fl.!; M<sup>t</sup> Silla Morta, garigues, calc., 250 m., 23 avril fl. fr.!; garigues entre Alistro et Bravone, 10 m., calc.. 30 avril fl.!; clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!; prairies à Ghisonaccia, 10 m., 8 mai fl.!

Plante médiocre, d'un vert glaucescent, à tiges ascendantes, grêles. Pédoncules à peu près de la longueur de la feuille axillante. Capitules médiocres hauts d'env. 1 cm. Corolle grande, d'un jaune très pâle ou ochroleuque, parfois légèrement rosée, à étendard plus largement arrondi et plus ample que dans les variétés précédentes, d'un fauve pâle après l'anthèse. Cette race d'aspect très caractéristique, n'était connue jusqu'ici que de la Grèce et de l'île de Thasos. Elle paraît être répandue en Corse et se retrouvera probablement ailleurs dans le bassin méditerranéen. La plante corse cadre exactement avec les nombreux échantillons grecs des herb. Burnat et Delessert: elle a beaucoup de rapports (port, grandeur des fleurs, ampleur de l'étendard) avec le T. patens var. erythranthum Asch. et Graebn. (= T. Lagrangei Boiss.) d'Orient, qui ne s'en distingue guère autrement que par les corolles d'un rouge violacé.

954. **T. patens** Schreb. in Sturm *Deutschl. Fl.* I, XVI (1804); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 423; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Chronosem.* 27 (*Malpighia* III); Rouy *Fl. Fr.* V, 71; Coste *Fl. Fr.* I, 340; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 483 = T. aureum Thuill. *Fl. env. Paris* ed. 2, 385 (1798-99); non Poll. = T. parisiense DC. *Fl. fr.* V, 562 (1815) = T. procumbens Lois. *Fl. gall.* ed. 2, 127 (1828); non L. = T. chrysanthum Gaud. *Fl. helv.* IV, 603 (1829). — Exsicc. Reverch. ann. 1885 sub: T. patens!

Hab. — Prairies sablonneuses du littoral, points frais et humides jusque dans l'étage montagnard. Mai-juill. ①. Disséminé. Biguglia (Mab. ex Mars. Cat. 48); env. de Ponte alla Leccia (Petry in litt.); Ota (Reverch. exsicc. cit.); Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI); Ste-Marie-Siché (Ellman et Jahandiez in litt.); montagne de Sartène (Mars. Cat. 48); Monte Bianco près Sari (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Porto-

Vecchio (Revel. in Bor. Not. II, 45); env. de Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1906. — Points herbeux humides du vallon de Manganello, 700 m., 18 juill. fl.!

1907. — Prairies sablonneuses à Ghisonaccia, 10 m., 8 mai fl.!

955. **T. Michelianum** Savi Obs. Trifol. 93 (1810) et Fl. pis. II, 159; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 420; Gib. et Belli Trif. sez. Amoria 9 (Attiaccad. sc. Tor. XXII); Rouy Fl. Fr. V, 84; Coste Fl. Fr. I, 345; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 488 = T. Vaillantii Lois. in Desv. Journ. Bot. II, 365 (1809); non alior. — Exsicc. Salzmann sub: T. Michelianum!

Hab. — Prairies maritimes. Juin-juill. ①. Rare ou peu observé. Corse (Salzmann exsicc. cit. et ap. Duby Bot. gall. 134 et Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 421); Biguglia (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); entre Ajaccio et Campo di Loro (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCII); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. Not. II, 4).

956. **T. nigrescens** Viv. Fl. it. fragm. 12, tab. 13 (1808); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 419; Gib. et Belli Trif. sez. Amoria 31 (Atti accad. sc. Tor. XXII) p. p.; Rouy Fl. Fr. V, 82; Coste Fl. Fr. I, 344; Asch. et Graebn, Syn. VI, 2, 489 = T. hybridum Savi Fl. pis. II, 90 (1798); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57; non L. = T. pallescens DC. Fl. fr. V, 555 (1815); non Schreb. = T. angulatum Ten. Fl. nap. V, 150 (1835-36); non W. K.

Hab. — Garigues, clairières des maquis, bords des chemins des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. — En Corse les variétés suivantes :

++  $\alpha$ . Var. genuinum Rouy Fl. Fr. V, 83 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 489.

Hab. — Rare ou passée inaperçue.

1906. — Bords des chemins à Vizzavona, 905 m., 14 juill. fl.!

Plante robuste. Capitules multiflores, volumineux; fleurs relativement grandes, longues de 9-11 mm.

†† β. Var. intermedium Rouy Fl. Fr. V, 83 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 489. — Exsicc. Soleirol n. 1295!; Reverch. ann. 1878, sub: T. nigrescens!

- Hab. — Répandue et abondante dans l'île entière.

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo près de Nonza, talus, 25 avril fl.! — Garigues entre Alistro et Bravone, 10 m., calc., 30 avril fl.!; clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m.. 1 mai fl.!; prairies sèches près de Ghisonaccia, 10 m., 8 mai fl.!; garigues de la Pointe de l'Aquella 150 m., 4 mai fl.!; prairies entre le col d'Aresia et Porto-Vecchio, 50 m., 6 mai fl.!; garigues à Bonifacio, 100 m., calc., 5 mai fl.!

Plante plus basse. Capitules multiflores, d'un tiers plus petits; fleurs relativement petites, longues de 6-8 mm.

†† γ. Var. gracile Lo Jac. Tent. mon. Trif. Sic. 101 (1878); Rouy Fl. Fr. V, 93; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 490.

Hab. — Signalée en Corse par M. Rouy (l. c.) sans indication de localité. A rechercher.

Plante très grêle, naine, à rameaux et pédoncules presque capillaires. Capitules petits, pauciflores; fleurs petites, roses (blanches ou à peine rosées dans les var.  $\alpha$  et  $\beta$ ), longues d'env. 5 mm. — Nous avons vu cette plante, d'abord décrite en Sicile, aussi de la Bulgarie méridionale. — Ces trois variétés du T. nigrescens sont de faible valeur et reliées par de multiples transitions, surtout celles  $\alpha$  et  $\beta$ .

†† 957. **T. isthmocarpum** Brot. *Phyt. Lus.* I, 148, t.61 (1816); Gib. et Belli *Trif. sez. Amoria* 36 (*Atti accad. sc. Tor.* XXII); Rouy. *Fl. Fr.* V, 83; Coste *Fl. Fr.* I, 345; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 491. — En Corse la race suivante:

†† Var. **Jaminianum** Gib. et Belli op. cit. 37 (1887); Asch. et Graebn. l. c. = T. strangulatum Huet pl. sic. ann. 1855 (nomen nudum) = T. Jaminianum Boiss. Diagn. pl. or.  $2^{\text{me}}$  sér., II, 19 (1856) = T. Rouxii Gren. Fl. mass. adv. 27 (1857) = T. isthmocarpum subsp. Jaminianum Murb. Contrib. Fl. nord-ouest Afr. I, 67 (1897) = T. isthmocarpum forme T. Jaminianum Rouy Fl. Fr. V, 491 (1899).

Hab. — Prairies maritimes, talus des marécages littoraux. Mai-juin. ①. Rare. Lavesina (Mab. in *Feuill. jeun. nat.* VII, 111); Biguglia (Mab. l. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXV).

Diffère de la var. *genuinum* Briq. (Espagne, Portugal et Maroc) par les feuilles à folioles plus étroites et à stipules généralement plus longues, les dents calicinales plus étroites un peu plus longues que le tube, plus étalées, les fleurs plus pâles dépassant moins longuement le calice.

958. **T. cernuum** Brot. *Phyt. Lus.* I, 150, t. 62 (1816); Ser. in DC. *Prodr.* II, 199; Willk. et Lange *Prodr. ft. hisp.* III, 356; Gib. et Belli *Riv.* 

Trif. it. Galearia, etc. 60, t. III, 4 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 86; Coste Fl. Fr. I, 345 = T. parviflorum Perr. Cat. Fréj. 84 (1833); non Ehrh. = T. Perreymondi Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 422 (1848); Cus. et Ansb. Herb. fl. fr. t. 4130; Lo Jac. in Nuov. giorn. bot. it. XV, 240; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 493 = T. minutum Coss. Not. pl. crit. 5 (février 1849).

Hab. — Points herbeux humides des étages inférieur et montagnard. Mai-juill. ①. Rare et signalé seulement dans la partie sud de l'île. Vizzavona (N. Roux in *Bull. soc. bot. Fr.* CXXVIII); Quenza (Revel. ex Mars. *Cat.* 48); montagne de Sartène (Mars. l. c.); Porto-Vecchio à l'Agoniello (Revel. in Bor. *Not.* II, 4).

Dans leur Synopsis (l. c.), MM. Ascherson et Graebner déclarent maintenir provisoirement le T. Perreymondi comme espèce distincte du T. cernuum (sans indiquer d'ailleurs de caractères distinctifs entre les deux « espèces »), parce que leurs aires paraissent « dans quelque mesure » distinctes et parce que les monographes récents reconnaissent dans le T. Perreymondi une espèce distincte. Nous ignorons de quels monographes il peut s'agir ici; en tous cas, MM. Gibelli et Belli (l. c.), non cités par les auteurs du Synopsis, ont donné le T. Perreymondi comme un simple synonyme du T. cernuum en expliquant longuement que Grenier et Cosson n'ont caractérisé le T. Perreymondi (T. minutum) comme espèce nouvelle que par rapport au T. parviflorum Ehrh. (avec lequel Perreymond l'avait confondu), et par ignorance du T. cernuum Brot. Nous ne pouvons que confirmer de la façon la plus absolue les conclusions des savants italiens : il n'y a aucune différence entre les T. cernuum et T. Perreymondi. — M. Rouy (l. c.) a suivi MM. Gibelli et Belli, mais en distinguant trois var. genuinum Rouy (Espagne et Portugal), intermedium Rouy (Espagne, Portugal, sud-ouest de la France) et *Perreymondi* Rouy (Provence et Corse), dont la var. intermedium Rouy est devenue le T. Perreymondi var. minutum Asch. et Graebn. (l. c.). L'examen d'abondants matériaux montre cependant que ces distinctions ne répondent ni à des races, ni même à des sous-variétés, mais que les caractères sur lesquels elles sont basées sont purement individuels, voire même spéciaux à des fragments d'individus. Les pédoncules sont nuls, courts ou atteignent env. 1 cm. dans nos échantillons portugais, du sud-ouest de la France et de la Provence (ce que Cosson avait déjà dit en ce qui concerne la France), et cela parfois sur le même individu, en tous cas d'un individu à l'autre dans la même localité; la distinction entre les pédoncules capillaires ou grêles nous échappe complètement entre les échantillons de nos diverses provenances; le nombre des fleurs dans le capitule n'a aucune constance dans les trois aires et varie sur un seul et même échantillon; partout les deux dents supérieures du calice sont longuement acuminées, un peu plus longues que le tube, et un peu plus longues que lés trois inférieures; enfin l'étendard dépasse un peu à la fin de l'anthèse les dents supérieures du calice, et cela dans toutes les provenances y compris les échantillons

de Daveau de l'Estrémadure (herb. lus. n. 1059!), cités par M. Rouy pour la var. genuinum (« corolle plus courte que le calice » Rouy l. c.). — Le T. Perreymondi a été souvent confondu avec les T. parviflorum Ehrh., angulatum W. K. et glomeratum L. Il diffère: 1º du T. parviflorum Ehrh. par les fleurs pédicellées, les pédicelles des fleurs inférieures égalant à la fin environ le tube du calice (et non pas subsessiles plus courts que le tube), les 2 dents supérieures du calice un peu plus courtes seulement que les 3 inférieures (et non pas d'un tiers plus courtes), les pièces des ailes et de la carène non appendiculées à l'extrémité postérieure de la marge supérieure (appendiculées dans le T. parviflorum), l'étendard émarginé au sommet (obtus ou mucronulé dans le T. parviflorum); 2º du T. angulatum W. K. par les pédoncules nuls et courts (et non pas allongés, plus longs que la feuille axillante), les pédicelles égalant le tube du calice (et non 2-3 fois plus longs), les dents calicinales un peu inégales, lancéolées, un peu recourbées, les supérieures plus longues que le tube (subégales, subulées, droites et bien plus longues que le tube dans le T. angulatum), la corolle dépassant un peu les dents du calice à la fin de l'anthèse (corolle deux fois plus longue que le calice dans le T. angulatum), l'étendard émarginé obové (et non pas obtus ou mucroné et oblong). 3º Le T. glomeratum L. (distribué par exemple par Motelay à plusieurs reprises de la Gironde sous le nom de T. Perrey, mondi!) diffère immédiatement du T. Perreymondi par le calice ventrucampanulé, un peu contracté sous les dents, celles-ci ovées, courtes, élargies et ± réticulées-veinées à la base, brièvement acuminées au sommet, environ d'un tiers plus courtes que le tube, l'étendard oblong non émarginé, etc., etc.

**T. hybridum** L. Sp. ed. 1, 766 (1753) p. p.; Poll. Hist. pl. Palat. II, 330 (1777); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 426; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 495; non Savi = T. Michelianum Gaud. Fl. helv. IV, 573 (1829); non Salvi = T. elegans Rouy Fl. Fr. V, 81 (1899) = T. elegans et T. fistulosum Coste Fl. Fr. I, 343 (1901).

Les indications relatives à la Corse faites sous le nom de T.hybridum (par ex. Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57) se rapportent au T.hybridum Savi (= T. nigrescens Viv.), et non pas au T. hybridum L. emend. Poll. Le T. hybridum L., sous toutes ses formes, est étranger à la flore insulaire.

- 959. **T. repens** L. Sp. ed. 1, 767 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 419; Gib. et Belli Trif. sez. Amoria 18 (Atti accad. sc. Tor. XXII); Rouy Fl. Fr. V, 78; Coste Fl. Fr. I, 343; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 497.
- Hab. Variable, Mai-juill, selon l'altitude. 4. En Corse les races suivantes :
- α. Var. typicum Asch. et Graebn: Syn. VI, 2, 498 (1908).
- Hab. Prairies maritimes, bords ombragés des chemins, points humides des étages inférieur et montagnard. Répandue dans l'île entière.

Plante grande ou moyenne, pluricaule, à tige s'enracinant à la base; feuilles longuement pétiolées, à stipules grandes, d'abord lancéolées, puis brusquement subulées, à folioles largement obovées, obtuses ou faiblement émarginées, longues de 1–2 cm.; capitules larges de 1–2 cm., à corolles blanches.

†† β. Var. minus Gib. et Belli *Trif. sez. Amoria* 22 (*Atti accad. sc. Tor.* XXII, ann. 1887, excl. pl. Gall. occid.) = *T. Biasoletti* Steud. et Hochst. in *Flora* X, 72 (1827); Freyn in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* XXVII, 312 = T. prostratum Bias. in *Flora* XII, 532 (1829) = *T. repens* forme *T. Biasolettianum* Rouy *Fl. Fr.* V, 79 (1899) = *T. repens* var. *Biasoletti* Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 500 (1908) = *T. monvernense* Shuttlew. ap. Rouy l. c.

Hab. — Berges des sources de l'étage montagnard. Jusqu'ici seulement dans les localités ci-dessous, mais probablement plus répandue.

1906. — Rochers humides de la fontaine d'Argento au-dessus de Zicavo, 1000 m., 18 juill. fl.!

1910. — Cap Corse: points humides en montant du col Bocca Rezza vers le Monte Capra, 1000-1100 m., 16 juill. fl.!

Cette race, bien étudiée par M. Freyn (l. c.), est sans doute assez facile à distinguer dans ses formes typiques du T. repens var. a: plante plus grêle, à tige rampante s'enracinant sur toute sa longueur, stipules membraneuses, lancéolées-acuminées, folioles obcordées, fleurs ± rosées. Mais d'autre part, il existe entre la var. minus et le T. repens var. genuinum des formes incontestablement intermédiaires (par ex. la var. microphyllum Lagr.-Foss. Fl. Tarn-et-Garonne p. 95; Rouy Fl. Fr. V, 78). Nous avons récolté au bord du sentier muletier de la vallée du Tavignano, en amont de Corté, 900-1000 m., 26 juill. fl. fr.! une de ces formes ambiguës. - Steudel et Hochstetter, ainsi que Biasoletto, attribuent au T. Biasoletti des pétioles et pédoncules poilus à poils étalés, et MM. Ascherson et Graebner se sont servis de ce caractère pour opposer le T. Biasoletti aux autres variétés du T. repens. Par contre, M. Freyn s'est borné à dire (l. c.): « feuilles poilues le long des pétioles, d'ailleurs ainsi que tout le reste de la plante glabre ou presque glabre ». M. Rouy qui a décrit le T. monvernense Shuttl. (originaux dans l'herb. Delessert!) l'assimile au T. Biasoletti, sans mentionner cet indument. A notre avis, Freyn et M. Rouy ont raison : on ne saurait faire jouer à l'indument le rôle que lui attribuent MM. Ascherson et Graebner. Plusieurs de nos échantillons d'Istrie présentent en effet des poils fins, un peu ondulés, disséminés le long des pétioles et des pédoncules, mais aucun d'eux n'est « abstehend borstig behaart » (Asch. et Graebn. l. c.), plusieurs sont presque glabres, ce qui est le cas pour le T. monvernense Shuttl. et pour la plante corse. D'ailleurs nous avons retrouvé un indument analogue dans divers échantillons de la var. genuinum.

++ γ. Var. pozzicola Briq., var. nov.

Hab. — Pozzines de l'étage subalpin. Jusqu'ici seulement la localité ci-dessous.

1906. — Pozzines près des bergeries d'Aluccia, 1500 m., 18 juill. fl.!

Pusillum. Caulis tenuis, prostratus, tota longitudine radicans. Folia longe graciliter petiolata, foliolis parvis glabris pulchre obcordatis, superficie 5–10  $\times$  3–8 mm.; stipulae membranaceae, lanceolato-acuminatae. Pedunculi tenues petiolos vix vel aliq. superantes. Capitula parva, pauciflora, sect. long. 1,2  $\times$  1,5 cm. Pedicelli calice aliq. breviores. Calicis dentes superiores tubum circiter aequantes, inferiores superioribus triente brevioribus, omnibus lanceolato-acuminatis. Corolla alba calice bis longior.

Cette curieuse race se rattache à la précédente, dont elle constitue, pour ainsi dire, une miniature et rappelle par son port les formes naines des T. Thalii Vill. et T. pallescens Schreb., sans d'ailleurs en présenter les caractères distinctifs. Elle est fort voisine de la var. Orphanideum Boiss. (Fl. or. II, 145 (1872); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 499 = T. Orphanideum Boiss. Diagn. pl. or. ser. 2, II, 17 (1856), dont elle diffère par les rameaux longuement radicants, les feuilles longuement pétiolées atteignant environ les capitules, la corolle blanche, etc.

960. **T. glomeratum** L. Sp. ed. 1, 770 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 446; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia 53, tab. III, 4 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 88; Coste Fl. Fr. I, 346; Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 508. — Exsicc. Soleirol n. 1293!; Kralik n. 543 a!

Hab. — Garigues, clairières des maquis, friches des étages inférieur et montagnard, 1-800 m. Répandu. De Bastia (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIII) à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 140); Evisa (Lit. *Voy.* II, 13); Corté (Gillot *Souv.* 2; Fouc. et Sim. l.c.); Venaco (Fouc. et Sim. l.c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); île Mezzomare (Thellung in litt.); env. d'Ajaccio (Mars. *Cat.* 47; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII; Coste ibid. CIV, CVII et CVIII); Campo di Loro (Thellung in litt.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1906. — Garigues rocailleuses au col de Vizzavona, 1100 m., 15 juill. fl. fr.! 1907. — Clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!

961. **T. suffocatum** L. *Mant*. II, 276 (1771); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 416; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Galearia* 56, tab. III, 2

- (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 89; Coste Fl. Fr. I, 346; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 510. Soleirol n. 1289 (ex Gr. et Godr. l. c.); Kralik n. 540!
- Hab. Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Disséminé. Rogliano (Rev. ex Mars. Cat. 47); de Bastia (Mars. l. c.; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVII) à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57); St-Florent (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Pietra-Moneta (Fouc. et Sim. I. c.); Calvi (Fouc. et Sim. l. c.); île Mezzomare (Thellung in litt.); Ajaccio (Mars. l. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. CIV et CVII; Thellung in litt.); Porto-Vecchio (Rev. in Bor. Not. II, 4); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.).
- 962. **T. Melilotus-ornithopodioides** L. Sp. ed. 1, 766 (1753); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 510 = T. ornithopodioides Sm. Fl. brit. 1, 682 (1800); Malladra in Malpighia IV, 168-239; Taub. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. III, 3, 25 et in Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII, 368; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia 63, tab. III, 5 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI) = Melilotus ornithopodioides Desr. in Lamk Encycl. méth. IV, 67 (1796) = Trigonella ornithopodioides DC. Fl. fr. IV, 550 (1805); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 398; Rouy Fl. Fr. V, 49; Coste Fl. Fr. I, 329.
- Hab. Garigues, friches, cultures de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Jusqu'ici seulement aux env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 55; Soleirol ex Rouy *Fl. Fr.* V, 50; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIII).
- 963. **T. spumosum** L. *Sp.* ed. 1, 771 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 415; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Trigantheum* 9, tab. I, 1 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XLII); Rouy *Fl. Fr.* V, 94; Coste *Fl. Fr.* I, 342; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 512. Exsicc. Kralik n. 542!; Mab. n. 222!
- Hab. Friches, cultures, moissons, points secs des prairies maritimes, dans l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Disséminé. Pietranera près Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 58); Biguglia (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXIV); Algajola (Mab. exsicc. cit.); Calvi (Mab. ex Mars. *Cat.* 47; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 140); Ajaccio (ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 415; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 183; Revel. ex

Mars. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localité cidessous.

1907. – Ile Rousse, moissons, 20 avril fl.!

- 964. **T. vesiculosum** Savi *Fl. pis.* II, 465 (4798); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 445; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Trigantheum* 43 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XLII); Rouy *Fl. Fr.* V, 95; Coste *Fl. Fr.* I, 342; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 543. Exsicc. Soleirol 4308!; Req. sub: *T. vesiculosum*!; Reverch. ann. 4879 et ann. 4885, n. 496!
- Hab. Prairies maritimes, cultures, points ombragés des étages inférieur et montagnard. Mai-juill. ①. Disséminé. Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58); Porto (Reverch. exsicc. ann. 1885); Vico (Mars. Cat. 47); Bocognano (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 445); Sagone (Lit. Voy. II, 26); Ajaccio (Robert et de Pouzolz ex Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 126; Salis l. c.; Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 181; Mars. Cat. 47; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 85; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII); de Sartène à S. Lucia di Tallano (Seraf. ex Bert. I. c.; Lit. Voy. I, 19); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. ann. 1879); Porto-Vecchio (Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Revel. ex Mars. l. c.); env. de Bonifacio (Robert et de Pouzolz ex Lois. l. c.; Salis l. c.; Soleirol exsicc. cit.).

Cité encore à Calvi par M. Rouy (l. c.) d'après Campbell (lire Shuttleworth); mais Shuttleworth (*Enum*. 9) cite le *T. vesiculosum* en Corse sans indication de localité (avec un —).

**T. uniflorum** L. Sp. ed. 1, 771 (1753); Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Calycomorphum et Cryptosciadium 45 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLIII); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 515 = T. Savianum Guss. Fl. sic. prodr. II, 488 (1828); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 417; Coste Fl. Fr. I, 346.

Cette espèce des montagnes de la Sicile — qui manque à l'archipel toscan et à la Sardaigne, et qui se rencontre naturalisée en quelques points de la Provence — a été vaguement signalée en Corse par Viviani (Fl. cors. diagn. 14) : indication extrêmement douteuse.

965. **T. strictum** L. Amoen. acad. IV, 285 (1755); Bert. Fl. it. VIII, 99; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 520 = T. laevigatum Desf. Fl. atl. II, 195 (1800); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 416; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia etc. 41, tab. II, 2 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 90; Coste Fl. Fr. I, 344 = T. strictum elatius Salis in Flora XVII,

Beibl. II, 57 (1834). — Exsicc. Thomas sub: T. strictum!; Req. sub: T. strictum!; Soleirol n. 4291!; Kralik n. 543!

Hab. — Points herbeux humides des garigues, clairières des maquis des étages inférieur et montagnard. Mai-juin. ①. Disséminé surtout dans la partie sud de l'île. Calvi (Soleirol ap. Mutel Fl. fr. I, 256; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 440); Corté (Soleirol exsicc. cit.); env. d'Ajaccio (Req. exsicc. cit.; Mars. Cat. 47; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCII); Pozzo di Borgo (Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXII); Ghisoni (Rotgès in litt.); entre le Fiumorbo et Porto-Vecchio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57), en particulier au Monte Bianco près Sari (Fouc. et Sim.l.c.); env. de Sartène (Mars.l.c.); env. de Bonifacio (Seraf. ex Viv. Fl. cors. diagn. 43 et Bert. Fl. it. VIII, 400; Kralik exsicc. cit.; Revel. in Bor. Not. I, 6; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 59).

966. **T. resupinatum** L. Sp. ed. 4, 771 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 414; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia 10, tab. I, 1 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 92; Coste Fl. Fr. I, 342; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 521.

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①-②. — Deux variétés.

**2.** Var. **typicum** Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 522 (1908). — Exsicc. Reverch. ann. 4880, n. 336!

Hab. — Répandue et abondante dans l'île entière.

Capitules mesurant 1,5–2 cm. de diamètre à la maturité, à fleurs relativement grandes, longues d'env. 4–7 mm. Calice mûr long de 7–8 mm. — Nos échantillons appartiennent à la sous-var. **genuinum** Asch. et Graebn. [l. c. = T. resupinatum var. genuinum Rouy Fl. Fr. V, 92 (1899)] à tige assez grêle, peu fistuleuse, à folioles médiocres, à pédicelles grêles.

††.  $\beta$ . Var. minus Boiss. Fl. or. II, 137 (1872); Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia 10 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI) = T. Clusii Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 414 (1848) = T. resupinatum forme T. Clusii Rouy Fl. Fr. V, 93 (1899) = T. resupinatum var. Clusii Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 522 (1908).

Hab. — Signalée à Calvi et de Pietra-Moneta à S<sup>t</sup>-Florent (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 140).

Capitules mesurant env. 8-9 mm. de diamètre à la maturité, à fleurs

relativement petites, longues de moins de 4 mm. Calice mûr long d'env. 4 mm. Race plus grêle et plus petite que la précédente.

- 967. **T. tomentosum** L. Sp. ed. 1, 771 (1753); Gr. et Codr. Fl. Fr. I, 414; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia 17, tab. I, 2 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 94; Coste Fl. Fr. I, 342; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 523. Exsicc. Salzmann sub: T. tomentosum!; SoleiroI n. 1272!; Mab. n. 118!; Reverch. ann. 1880, n. 337!; Burn. ann. 1904, n. 148!
- Hab. Garigues sableuses ou rocheuses des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①-②. Répandu. Vallon du Fango (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LV); de Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 47); Patrimonio (Thellung in litt.); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 414; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); montagne de Caporalino (Briq. Spic. 40 et Burn. exsicc. cit.); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Ajaccio (Req. ex Bert. Fl. it. VIII, 188; Mars. l.c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV et CVIII; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Campo di Loro (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIV); Sartène (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360); La Trinité (Reverch. (exsicc. cit.); et localités ci-dessous.
- 1907. Cap Corse: M<sup>t</sup> Silla Morta, garigues, calc., 23 avril fl. fr.! Ostriconi, bords des routes, 20 avril fl. fr.!; garigues entre Alistro et Bravone, 45 m., 30 avril fl. fr.!; vallée inf. de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl. fr.!; garigues entre le col d'Aresia et Finocchio, 80 m., 5 mai fr.!; garigues à Santa Manza, 40 m., 6 mai fl. fr.!
- 968. **T. fragiferum** L. Sp. ed. 1, 772 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 413; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Galearia 22, tab. I, 3 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI); Rouy Fl. Fr. V, 91; Coste Fl. Fr. I, 341; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 525.
  - Hab. Variable. Mai-août. 4. En Corse les deux races suivantes:
- $\alpha$ . Var. genuinum Briq. = T. fragiferum L.; Asch. et Graebn. Syn. VI, 524; sensu stricto.
- Hab. Garigues, bords des routes dans l'étage inférieur. Serait très commun selon Marsilly (*Cat.* 47), ce qui ne ressort ni des herbiers, ni de la bibliographie, ni de notre expérience personnelle. De Bastia à

Biguglia, pas fréquent (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 58); Ajaccio (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVIII); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 190; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localité ci-dessous.

1906. — Cap Corse: talus rocailleux entre les marines de Luri et de Meria, 6 juill. fl. fr.!

Plante médiocre ou robuste [f. majus = T. fragiferum var. majus Rouy Fl. Fr. V, 91 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 525], à rameaux traçants allongés, à capitules longuement pédonculés, atteignant 1,5-2  $\times$  1,3-1,5 cm. en section longitudinale à la maturité, à calice densément pubescent.

- †† β. Var. pulchellum Lange Pug. pl. hisp. 365 (1865); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 361; Rouy Fl. Fr. V, 91; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 524 = T. fragiferum var. alicola Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 25 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLI (1890)].
- Hab. Points humides au voisinage de la mer. Jusqu'ici seulement la localité suivante :
  - 1911. Etang d'Urbino, clairières humides des maquis, 30 juin fl. fr.!

Plante naine, à rameaux traçants courts, épais, serrés, à feuilles bien plus petites que dans la var. a, à pétioles et nervures plus velus, à capitules brièvement pédonculés, n'atteignant que  $1-1,3 \times 1$  cm. à la maturité, à calice densément blanc-tomenteux. — Cette remarquable race a d'abord été signalée par Lange (l. c.) dans les sables du littoral atlantique de l'Espagne, puis indiquée près de Pise par MM. Gibelli et Belli (l. c.). MM. Ascherson et Graebner l'envisagent comme une forme des sables marins et des salines, et estiment, sans toutefois préciser sa distribution géographique, qu'elle mérite des études ultérieures vu le port particulier des formes du bassin méditerranéen. Cependant, Lange (l. c.) avait déjà annoncé que la var. pulchellum se trouve près de Biarritz sur les collines argileuses, donc en dehors de la ceinture littorale des halophiles. Il en est de même à l'étang d'Urbino : nous y avons observé la var. pulchellum bien caractérisée, non seulement au bord de la lagune, mais en abondance dans les dépressions humides des maquis à env. 20 m. au-dessus du niveau de la lagune. Il ne s'agit donc pas là d'une forme stationnelle halophile du T. fragiferum, mais d'une race méridiona e qui mérite en tous cas d'être distinguée, et dont la distribution exacte en Corse reste à établir.

- 969. **T. striatum** L. *Sp.* ed. 1, 770; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 412; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 19, tab. I, 1 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XXXIX); Rouy *Fl. Fr.* V, 100; Coste *Fl. Fr.* I, 349; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 527.
- Hab. Garigues des étages inférieur et montagnard, passant dans les moissons. Mai-juin. ①. En Corse les variétés suivantes :

α. Var. **genuinum** Lange *Pug. pl. hisp.* 363 (1865); Rouy *Fl. Fr.* V, 101; ampl. Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 528. — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 146!

Hab. — Probablement répandue, mais peu observée. Au-dessus de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57); Corté (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 440); Calacuccia (Ellman et Jahandiez in litt.); Lozzi (Cousturier!); Campo di Loro (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCIV); Bastelica (Revel. ex Mars. *Cat.* 47).

Rameaux généralement courts. Capitules assez courtement cylindracés ou ovoïdes. Dents calicinales plus courtes que la corolle. — Varie selon les stations à tige érigée  $\pm$  élancée [f. strictum Asch. et Graebn. Syn. Vl, 2, 528 (1908) = T. striatum var. strictum Drej. in Lange Haandb. danske Fl. 4, 832 (1888)] ou couchée [f. prostratum Asch. et Graebn. l. c. = T. striatum var. prostratum Lange in Bot. Tidsskr. III, 124 (1869) ou naine [f. nanum Asch. et Graebn. l. c. = T. prostratum var. nanum Rouy Fl. Fr. V, 101 (1899)].

 $\beta$ . Var. elatum Lo Jac. Tent. mon. Trif. Sic. 124 (1878) et Fl. sic. I, 2, 92 = T. incanum Presl Del. prag. I, 48 (1828) = T. tenuiflorum Ten. Fl. nap. V, tab. 172 (1835); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 412 p. p.; Freyn in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 311 = T. striatum var. elongatum Rouy Fl. Fr. V, 529 (1899) = T. striatum var. incanum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 528 (1908). — Exsicc. Soleirol n. 1286 ex Gr. et Godr. l. c.

Hab. — Bastelica (Revel. ex Mars. *Cat.* 47); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. *Not.* II, 4); Bonifacio (Soleirol exsicc. cit. ap. Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 412).

Rameaux le plus souvent allongés. Capitules ± cylindriques dès le début. Dents calicinales atteignant presque la corolle.

970. **T. arvense** L. *Sp.* ed. 1, 769 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 440; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 24, tab. I, 2 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XXXIX); Rouy *Fl. Fr.* V, 104; Coste *Fl. Fr.* I, 350; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 530.

Hab. — Variable. Mai-juill. ①. — En Corse les variétés suivantes :

++  $\alpha$ . Var. perpusillum Ser. in DC. *Prodr*. II, 191 (1825); Lloyd et Fouc. Fl. Ouest éd. 4, 97 = T. littorale Jord. ap. Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 153 (1857) = T. arvense var. littorale Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140 (1898) = T. arvense forme T. agrestinum var. littorale Rouy

Fl. Fr. V, 406 (4899) = T. arvense I typicum b 1 perpusitlum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 532 (4908).

Hab. — Sables maritimes. Indiquée seulement à la Chapelle des Grecs près d'Ajaccio (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 140).

Plante naine, à tige diffusément et densément rameuse, à entrenœuds raccourcis, pubescents, microphylle et microcéphale. Capitules mesurant  $6\text{--}10 \times 6\text{--}8$  mm. en section longitudinale. Pédicelles longs de 0,8--1 mm. Calice petit, à tube long de 1--1,2 mm., globuleux à la fin, à dents longues d'env. 2 mm., densément ciliées. Corolle atteignant presque l'extrémité des dents calicinales.

C'est là une race très remarquable que nous ne connaissons personnellement que du littoral atlantique français, mais qui existe aussi sur les côtes de l'Angleterre et que MM. Ascherson et Graebner (l. c.) disent aussi avoir vue des côtes de la Méditerranée, ce qui rend vraisemblable l'indication de MM. Foucaud et Simon. La var. perpusillum manque dans l'herbier du *Prodromus*, mais Seringe a basé sa variété sur une phrase et une petite figure de Ray (Syn. meth. stirp. brit. 330 et 332, t. XIV, fig. 2), lesquelles malgré l'absence d'analyses et de détails sur la fleur, nous paraissent s'appliquer exactement à notre var. «. Brébisson [Fl. Norm. éd. 1, 76 (1836)] a signalé sous le nom de var. littorale une forme littorale [T. arvense var. agrestinum f. maritima Corb. Nouv. fl. Norm. 158 (1893) = T. arvense forme T. Brittingeri  $\beta$  maritimum Rouy Fl. Fr. V, 105 (1899)] qui, à part le port réduit et diffus, possèderait les caractères floraux de la var. genuinum. Nous connaissons en effet de pareilles formes; elles présentent un intérêt surtout écologique et ne doivent pas ètre confondues avec la var. perpusillum, laquelle, par les caractères floraux, a une valeur systématique au moins équivalente à celle des var. genuinum Gr. et Godr. (emend.), gracile DC. et longisetum Boiss.

β. Var. genuinum Gr. et Gr. Fl. Fr. I, 440 (1848) = T. arvense var. typicum Beck Fl. Nieder-Österr. 848 (1892) emend. Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 531 = T. arvense formes T. Brittingeri et T. agrestinum Rouy Fl. Fr. V, 405 (1899). — Exsicc. Sieber sub: T. arvense!; Debeaux ann. 1868 sub: T. arvense var. aethnense!; Reverch. ann. 1878 sub: T. arvense (f. nanum)!

Hab. — Garigues, clairières des maquis, 1-4300 m. Répandue. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 56; Sieber exsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.); Biguglia (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXIV); Accendi Pija entre Ponte Nuovo et la Barchetta (Doùmet in *Ann. Hér.* V, 202); Corté (Soulié ex Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXIX); Calacuccia (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 127); Lozzi (Cousturier! f. nana); entre Porto et Piana (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXI); Vizzavona (Lit. Voy. I, 43); Ghisoni, au

hameau de Rosse (Rotgès in litt.); env. d'Ajaccio (Mars. Cat. 46; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VIII, 177; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: Tour de Sénèque. maquis, 500 m., 8 juill. fl.! — Résinerie de la forêt d'Asco, 950 m., 27 juill. fl. fr.!; bords des chemins près de la station de Vizzavona, 905 m., 14 juill. fl. fr.!

1907. — Clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 80 m., 1 mai fl.!; garigues à Bonifacio, calc., 100 m., 5 mai fl.!

1908. — Pentes de la montagne de Pedana, friches, 500 m., 30 juin fl. fr.!

1911. — Descente de Sari sur Cala d'Oro, garigues, 200 m., 2 juill. fl.!; Fourches de Bavella, versant S., garigue montagnarde, 1200-1300 m., 13 juill. fl. fr.!

Port assez variable, parfois presque naine (échantillons de M. Reverchon), parfois géante (échantillons de Debeaux dépassant 50 cm.), généralement à rameaux allongés,  $\pm$  velue-pubescente, à feuilles et capitules plus grands que dans la var.  $\alpha$ . Capitules mesurant env.  $1-2 \times 1$  cm. de surface en section longitudinale. Pédicelles longs de 1 mm. Calice plus grand, à tube long de 1,2 mm., à dents atteignant env. 3 mm., ciliéesbarbues. Corolle atteignant environ la moitié des dents calicinales.

La plupart de nos échantillons peuvent être rapportés au T. agrestinum Jord. [in Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 453 (1857) = T. arvense var. agrestinum Corb. Nouv. ft. Norm. 158 (1893)  $\equiv T$ . arvense forme T. agrestinum Rouy Fl. Fr. V, 105 (1899)  $\equiv$  T. arvense I typicum a 1 a 1 agrestinum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 531 (1908)], de taille médiocre, à capitules ovés-allongés. D'autres individus à capitules plus allongés pourraient être rapportés au T. arvense forme T. agreste  $\zeta$  alopecuroides Rouy (op. cit. 106 = T. arvense I typicum 2 alopecuroides Asch. et Graebn. op. cit. 532). Les échantillons très robustes peuvent être attribués au T. Brittingeri Weitenweb. in Opiz Naturalientausch IX, 142 (1825)  $\equiv T$ . arvense var. strictius Mert. et Koch Deutschl. Fl. V, 270 (1839) = T. arvense forme T. Brittingeri Rouy Fl. Fr. V, 105 (1899) = T. arvense I b Brittingeri Asch. et Graebn. Syn. VI,2, 532 (1908). Dans les stations apriques et élevées, cette variété peut au contraire devenir, ainsi qu'il a été dit plus haut, tout à fait naine (atteignant 5-40 cm. !). Toutes ces formes nous paraissent être individuelles ou stationnelles. Certains échantillons de la forme Brittingeri, à dents calicinales plus allongées et à capitules plus gros, établissent un passage à la race suivante.

 $\gamma$ . Var. longisetum Boiss. Fl. or. II, 420 (1872); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 533 (1908) = T. longisetum Boiss. et Bal. Diagn. pl. or. ser. 2, VI, 47 (1859) = T. arvense forme T. longisetosum Rouy Fl. Fr. V, 104 (1899).

Plante en général robuste, élancée, rameuse, velue-pubescente. Capitules mesurant env. 1,5-3 cm. de surface en section longitudinale. Pédicelles longs de 1-1,5 mm. Calice relativement très grand, à tube long de

- 1,5 mm., à dents longues de 4-5 mm. très plumeuses. Corolle n'atteignant guère que la ½ des dents calicinales. Nous n'avons pas encore vu cette race de Corse sous sa forme typique, mais elle peut y être recherchée, car elle existe dans le sud de la France, sur les côtes de l'Italie et en Sicile.
- 971. **T. Bocconei** Savi Obs. Trif. 37 (« T. Boccone » 1810) et Bot. etr. IV, 21; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 411; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 32 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 102; Coste Fl. Fr. I, 348; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 536. Exsicc. Soleirol n. 1284!
- Hab. Garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard, parfois aussi dans des stations humides, 1-4000 m. Mai-juill. ①. Disséminé. Cap Corse (Revel. ex Mars. Cat. 47); de Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57; Mab. ex Mars. l. c.); Calvi (Soleirol exsicc. cit.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); entre Porto et Piana (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIII); env. d'Ajaccio (Req. ex Bert. Fl. it. VIII, 128; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); env. de Sartène (Mars. l. c.); Levie (Kralik ex Rouy Fl. Fr. V, 103); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Revel. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.
- 1906. Vallon du Rio de Ficarello, replats des rochers en montant à Bonifatto, 400-500 m., 11 juill. fl.!; prairie humide sur le versant W. du col de Verde, 1000 m., 19 juill. fl. fr.!
  - 1907. Clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!
  - 1908. Pietralba, champs humides, 450 m., 30 juin fl. fr.!
  - 1911. Punta Quercitella, versant W., rocailles, 1000 m., 10 juill. fl.!
- Les variétés gracile Rouy et cylindricum Rouy (l. c.; Asch. et Graebn. l. c.), indiquées en Corse par M. Rouy, nous paraissent être de simples formes individuelles.
- 972. **T. ligusticum** Balb. ap. Lois. Fl. gall. ed. 1, II, 731 (1807); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 409; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 41, tab. I, 7 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 407; Coste Fl. Fr. I, 349; Asch. et Graebn. Syn. Vl, 2, 539 = T. gemellum Savi in Att. accad. ital. I, 202, fig. 2 ex Bert. Fl. it. VIII, 152; non alior. Exsicc. Salzmann sub: T. ligusticum!; Soleirol n. 1302!; Kralik n. 546!; Mab. n. 366!; Debeaux ann. 1867 et 1868 sub: T. ligusticum!; Reverch. ann. 1879 sub: T. ligusticum! et ann. 1880, n. 338!; Burn. ann. 1904, n. 144!

Hab. — Garigues, de préférence dans les endroits frais ou un peu humides, prairies maritimes, friches, cultures, 1-800 m. Avril-juin. ①. Répandu. S. Martino-di-Lota (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVIII); Cardo (Mab. exsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.); de Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 56; Mab. ex Mars. Cat. 46); Serra di Pigno (Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVIII); défilé de Lancone (Brig. Spic. 40 et Burn. exsicc. cit.); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 409; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Venaco (Fouc. et Sim. I. c.); port de Sagone (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIII); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Ajaccio (Salis l. c.; Req. ex Bert. Fl. it. VIII, 453; Mars. I. c.; Fouc. et Sim. I. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CVI); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Aspretto (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIV); Monte Bianco de Sari (Fouc. et Sim. I.c.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. ann. 1879); Sartène (Mars. l. c.); Propriano (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLIV); La Trinité (Reverch. exsicc. cit. ann. 4880); Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VIII, 453; Kralik exsicc. cit.).

†† 973. **T. phleoides** Pourr. ap. Willd. *Sp. pl.* III, 4377 (4803); Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 370; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 37, tab. I, 6 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XXXIX); Coste *Fl. Fr.* I, 350; Thellung ap. Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 539 et *Fl. adv. Montp.* 345 = *T. phleoides* subsp. *Audigieri* Fouc. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 89, tab. III (4890).

Hab. — Garigues de l'étage montagnard. Mai-juin. ①. Très rare. Calacuccia (Audigier ex Fouc. I. c.); Bastelica (Revel. ex Fouc. op. cit. 90).

Les caractères indiqués par Foucaud pour sa sous-espèce *Audigieri* (tiges plus grêles, moins raides, la centrale portant, opposé à la feuille supérieure, un rameau étalé à angle droit; capitules courtement coniques) se retrouvent sur tous les petits échantillons du *T. phleoides*. Ce que Foucaud appelle « rameau opposé à la feuille » n'est en réalité que l'extrémité d'un axe, le véritable rameau axillaire devenant pseudo-terminal. Le pédoncule des capitules pseudo-latéraux est généralement plus étalé dans les petits échantillons au début de l'anthèse et se redresse plus ou moins dans la suite. Nous ne trouvons ni dans la diagnose, ni dans la figure des éléments suffisants à la distinction d'une variété. — La découverte du *T. phleoides* en Corse est fort intéressante, mais ne présente

rien d'extraordinaire, puisque cette espèce est assez répandue dans les montagnes de la Sicile et de la Sardaigne.

- †† 974. **T. Lagopus** Pourr. ex Willd. *Sp. pl.* III, 4365 (1803); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 440; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 407, tab. VI, 3 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XXXIX); Rouy *Fl. Fr.* V, 409; Coste *Fl. Fr.* I, 350; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 543 = *T. sylvaticum* Gérard ex Lois. *Not.* 441 (1840). Exsicc. Burn. ann. 4904, n. 445!
- Hab. Garigues, clairières des maquis et des bois des étages inférieur et montagnard. Mai-juin. ①. Rare ou peu observé. Forêt de Vizzavona (Briq. *Spic.* 40 et Burn. exsicc. cit.); île Mezzomare (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXVII).
- 975. **T. scabrum** L. *Sp.* 1, 770 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 412; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 44, tab. II, 1 et 2 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XXXIX); Rouy *Fl. Fr.* V, 108; Coste *Fl. Fr.* I, 348; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 541.
- Hab. Garigues, rocailles des étages inférieur et montagnard, d'où il passe parfois dans les moissons. Avril-juill. ①.
- 2. Var. genuinum Briq. = T. scabrum L. sensu stricto. Exsicc. Soleirol n. 1293!; Req. sub: T. scabrum!; Kralik n. 544!; Reverch. ann. 1878 sub: T. scabrum!
- Hab. Répandue. Erbalunga (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LI); vallon du Fango (Gillot ibid. LV); Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57; Gillot op. cit. XLVII); Ile Rousse (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 140; Thellung in Iitt.); Calvi (Soleirol exsicc. cit.; Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 360; Fouc. et Sim. l. c.); vallée du Fiumalto (Lit. *Voy.* I, 9); Corté (Gillot *Souv.* 2; Fouc. et Sim. l. c.); env. d'Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VIII, 126; Mars. *Gat.* 47; Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CIV et CVIII; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.
- 1906.—Cap Corse: Couvent de la Tour de Sénèque, talus arides, 450 m., 8 juill. fr.! Cime de la Chapelle de S. Angelo, rocailles, 450 m., calc., 15 juill. fl. fr.!
  - 1907. Montagne de Pedana, moissons, calc., 500 m., 14 mai fl.!; mon-

tagne de Caporalino, garigues, 450-650 m., 11 mai fl.; garigues entre Alistro et Bravone, calc., 10 m., 30 avril fl.!; clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!; vallée inf. de la Solenzara, rocailles des fours à chaux, calc., 150-200 m., 3 mai fl.!; Pointe de l'Aquella, rocailles, 250-370 m., calc., 4 mai fl.!; Citadelle de Bonifacio, 50 m., calc., 5 mai fl.!

1908. — Vallée inf. du Tavignano, lit desséché du torrent, 900 m., 26 juin fl. fr. !

Tige généralement très rameuse dès la base; stipules des feuilles supérieures médiocres; capitules courts; corolle médiocre.

- $\beta$ . Var. lucanicum Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 50 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX, ann. 4888); Asch. et Graebn. <math>Syn. VI, 2, 541 = T. lucanicum Gasp. ap. Guss. Fl. sic. syn. II, 328 (1844) = T. dalmaticum Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 411 (1848); Bert. Fl. it. VIII, 127; non Vis. = T. scabrum  $\beta$  dalmaticum Arc. Comp. fl. it. 169 (1882) = T. scabrum var. majus Gib. et Belli 1. c. 44 (1888) = T. scabrum subsp. lucanicum Rouy Fl. Fr. V, 109 (1899).
- Hab. Corse [Salzmann ex Guss. Fl. sic. prodr. II, 495 (1828)]; Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.).

Tige généralement moins rameuse; stipules des feuilles supérieures plus amples, plus embrassantes; capitules plus allongés à la fin, moins atténués à la base; corolle plus grande.

Cette variété — qui, au voisinage de la Corse, se retrouve dans le sud de la France, la Sardaigne, le sud de l'Italie et la Sicile — est à rechercher.

- 976. **T.** incarnatum L. Sp. ed. 1, 769 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 404; Rouy Fl. Fr. V, 112; Coste Fl. Fr. I, 350; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 544 = T. stellatum subsp. incarnatum Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 54, tab. II, fig. 4 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX (1888)].
- Hab. Garigues, clairières des bois et des maquis des étages inférieur et montagnard, souvent cultivé. Avril-mai. ①.
- $\alpha$ . Var. **Molinerii** DC. Fl. fr. V, 556 (1815); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,245 = T. Molinerii Balb. Cat. hort. taur. ann. 1813, App. 1 = T. Noëanum Reichb. ap. Mert. et Koch Deutschl. Fl. V, 265 (1839) = T. incarnatum subvar. roseum Rouy Fl. Fr. V, 112 (1899). Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: T. Molinerii!; Kralik n. 545!
- Hab. Répandue. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 56); St-Florent (Mab. ex Mars. *Cat.* 46; Billiet in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess.

extr. LXX); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Sagone (Ellman et Jahandiez in litt.!); îles Sanguinaires (Req. ex Bert. Fl. it. VIII, 180); Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Sartène (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. Not. II, 4); Santa Manza (Pœverlein!); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1907. — Montagne de Pedana, clairières des chênaies, calc., 500 m., 14 mai fl.!; garigues près d'Ostriconi, 20 avril fl.!

Plante médiocre, plutôt grêle, velue-hérissée; capitules relativement petits; dents calicinales 1-2 fois plus longues que le tube. Corolle  $\pm$  jaunâtre, à étendard allongé. — Les échantillons à corolles teintées de rose, surtout celles des fleurs inférieures, établissant le passage à la variété suivante, constituent le T. incarnatum subvar. stramineum Gib. et Belli l. c. 58; Rouy l. c. 113  $\equiv T$ . stramineum Presl Fl. sic. I, 20 (1826).

- $\beta$ . Var. elatius Gib. et Belli l. c. 54 (1888); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 545 = T. incarnatum subvar. incarnatum Rouy Fl. Fr. V, 112 (1899).
- Hab. Plus rare à l'état spontané, mais généralement cultivée. Sartène (Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 360); Bonifacio (Mars. *Cat.* 46).

Plante plus robuste, plus mollement velue; capitules plus grands, plus allongés; dents calicinales env. 1 fois plus longues que le tube. Corolle écarlate, à étendard moins allongé.

- 977. **T. stellatum** L. *Sp.* ed. 1, 769 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 403; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 51, tab. III, 1; Rouy *Fl. Fr.* V, 112; Coste *Fl. Fr.* I, 349; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 546. Exsicc. Soleirol n. 1279!; Kralik n. 550!; Burn. ann. 1904, n. 143!
- Hab. Garigues, clairières des bois et des maquis, cultures des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. Répandu et abondant dans l'île entière.
  - 1906. Cime de la Chapelle de S. Angelo, 1180 m., calc., 15 juill. fr.!
- 1907. Cap Corse: montagne des Stretti, 100 m., calc., 25 avril fl.!; montagne de Pedana, clairières des chênaies, 500 m., calc., 18 mai fl. fr.!; garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl.!; Ostriconi, garigues, 20 avril fl.!; garigues entre le col d'Aresia et Finocchio, 80 m., 5 mai fl.!

Espèce très variable, à fleurs tantôt d'un rose vif (f. roseum), tantôt d'un blanc jaunâtre (f. ochroleucum), à tiges allongées ou très courtes (f. nanum). La combinaison de ces caractères donne des formes qui paraissent très saillantes au premier abord, mais d'une très faible valeur systématique.

978. **T. pratense** L. *Sp.* ed. 4, 768 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 407; Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 59, tab. III, 2; Rouy *Fl. Fr.* V, 419; Coste *Fl. Fr.* I, 348; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 548. Hab. — Variable. Mai-juill. 4.

On voit encore souvent attribuer à cette espèce un tube calicinal glabre intérieurement, muni d'un anneau calleux à la gorge (Rouy Fl. Fr. V, 410; Coste Fl. Fr. I, 348), bien que ces caractères ne correspondent pas à la réalité, comme l'ont montré MM. Gibelli et Belli (op. cit. 52). Une analyse à la loupe montée décèle un calice glabre intérieurement sauf dans la région supérieure, sous l'orée. En ce plan, le tube calicinal est pourvu d'un anneau membraneux (et non pas d'un vrai cal) formé par une plicature de l'épiderme. Cet anneau membraneux est hérissé de poils rayonnant vers l'axe du tube et formant carpostège. — En Corse, les races suivantes :

- a. Var. spontaneum Willk. Führer Reich deutsch. Pfl. ed. 1,535 (1863); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,548 = T. pratense var. collinum Gib. et Belli 1. c. 64 (1889).
- Hab. Clairières des bois et des maquis, garigues montagnardes, croissant volontiers au voisinage des torrents, 1-4200 m. Répandue, mais peu observée. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57; Mab. ex Mars. *Cat.* 46); Calacuccia (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 127); vallée de la Restonica (Lit. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 63); et localités ci-dessous.
- 1908. Col de Tende, versant W.. sous les buissons, 600 m., 1 juill. fl.!; montagne de Pedana, chênaies, calc., 500 m., 30 juin fl.!; vallée inf. du Tavignano, bords des sources, 5-700 m., 26 juin fl.!
- 1910. Cap Corse: garigues montagnardes entre le col Bocca Rezza et le Monte Capra, 1000-1100 m., 16 juill. fl.! Berges des torrents sur le versant S. du col de Verde, 1100 m., 29 juill. fl.!
  - 1911. Sari-de-Portovecchio, clairières des maquis, 300 m., 2 juill fl.!

Plante médiocre,  $\pm$  mollement pubescente; tige à poils appliqués-ascendants au moins sur les pédoncules. — Race très variable au point de vue de la couleur des fleurs, de la taille, de la grandeur des folioles, etc. (Rouy op. cit. 119, var.  $\alpha$ - $\epsilon$  et Asch. et Graebn. op. cit. 549-552). Toutes ces modifications nous paraissent être d'ordre individuel ou en relation

avec le milieu. Le *T. pratense* forme *T. brachyanthum* Rouy (op. cit. 120), indiqué en Corse par M. Rouy, se compose de formes  $\pm$  monstrueuses (commencement de phyllodie des sépales; voy. Asch. et Graebn. op. cit. 550). Il en est de même pour le *T. pratense* var. *multifidum* Ser. (chorise des sépales), signalé en Corse par Duby (*Bot. gall.* 132).

 $\beta$ . Var. sativum Schreb. in Sturm *Deutschl. Fl.* XV, tab. 12 (1804); Gib. et Belli l. c. 62; Asch. et Graebn. Syn. Vl, 2, 552 = T. pensylvanicum Willd. Enum. hort. berol. 793 (1809) = T. sativum Crome ap. Bænn. Prodr. fl. monast. 222 (1824); Mert. et Koch Deutschl. Fl. V, 256 = T. pratense forme T. sativum Rouy Fl. Fr. V, 122 (1899).

Hab. — Cultivée en grand dans les étages inférieur et montagnard, rarement subspontanée.

Plante robuste, glabrescente, à tiges allongées, fortes, à poils appliqués-ascendants,  $\pm$  abondants, au moins sous les capitules. Capitules grands, d'un rose vif, à calice plus coloré et à corolle plus grande que dans la variété précédente. — Dans cette race, les stipules bractéiformes de la base des capitules sont généralement plus développées que dans la précédente. C'est sur les échantillons extrêmes, comme ampleur de bractées, qu'est basé le T. bracteatum Schousb. [in Willd. Enum. hort. berol. 792 (1809); Willk. et Lang. Prodr. fl. hisp. III, 364 = T. pratense forme T. bracteatum Rouy Fl. Fr. V, 121 (1899) = T. pratense b sativum 2 bracteatum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 554 (1908)] indiqué par M. Rouy (l. c.) à Bonifacio d'après des échantillons de Kralik.

 $+\uparrow \gamma$ . Var. villosum Wahlb. Fl. gothob. II, 73 (1824); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 556 = T. pratense var. maritimum Zabel in Arch. Freund. Naturg. Mecklenb. XIII, 31 (1859) = T. pratense var. australe Freyn in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 309 (1878) = T. pratense var. depressum Jacobs. in Bot. Tidsskr. XI, 413 (1879) = T. pratense forme T. Borderi Rouy Fl. Fr. V, 122 (1899).

Hab. — Prairies maritimes, talus des fossés près de la mer. Jusqu'ici seulement la localité suivante :

1906. — Cap Corse : talus des fossés entre les marines de Luri et de Meria, 6 juill. fl.!

Plante médiocre ou basse, à tiges plus grèles, à indument souvent plus étalé; feuilles couvertes d'une pubescence apprimée, les caulinaires à folioles elliptiques; stipules supérieures relativement peu dilatées; capitules arrondis-ovoïdes, mesurant env.  $2 \times 2$  cm. en section longitudinale; dents calicinales beaucoup plus longues que le tube; corolle d'un rose vif, longuement exserte. — Nos échantillons sont semblables à ceux qui ont été distribués des environs de Biarritz par Bordère, et ne diffèrent guère de ceux du bord de la Baltique.

979. **T. pallidum** W. K. *Pl. rar. Hung.* I, 35, tab. 36; Rouy *Fl. Fr.* V, 117; Coste *Fl. Fr.* I, 352; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 559 = *T. pratense* subsp. *pallidum* Gib. et Belli *Riv. crit. Trif. ital. Lagopus* 67, tab. III, 4 (*Mem. accad. sc. Tor.* ser. 2, XXXIX, ann. 1888).

Diffère du *T. pratense*, outre le port plus grêle, par son mode de végétation (bisannuel, pas de rosettes stériles), et les dents calicinales 5nerviées à la base, 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, fois aussi longues que le tube (3nerviées à la base, rarement l'une ou l'autre 5nerviée, aussi longues que le tube, sauf l'inférieure très longue, dans le *T. pratense*). — En Corse seulement la variété suivante :

Var. flavescens Rouy Fl. Fr. V, 118; Asch. et Graebn. Syn. VI; 2, 561 = T. pallidum Savi Obs. Trif. 32 (1810) = T. flavescens Tin. Pug. I, 15 (1817); Gr. et Godr. Fl. Fr. I,  $407 \stackrel{.}{=} T$ . corsicum Req. ex Gr. et Godr. 1. c. (1848) = T. pratense subsp. pallidum var. flavescens Gib. et Belli op. cit. 68 (1888).

Hab. — Garigues, clairières des maquis de l'étage inférieur, croissant aussi dans les endroits humides. Mai-juill. ②. Pas fréquente. Pont du Golo (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57); Cervione (Req. ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 407); Vico (Salis l. c.); env. d'Ajaccio (Salis l. c.); Porto-Vecchio (Revel. ex Rouy *Fl. Fr.* V, 418); Bonifacio (Req. ex Lois. *Fl. gall.* II, 122; et localité ci-dessous.

1911. — Clairières humides des maquis près de l'étang d'Urbino, 10 m., 30 juin fl. fr.!

Calice plus velu, à dents un peu plus inégales, à corolle d'un jaune lavé de rose plus intense.

980. **T. diffusum** Ehrh. Beitr. VII, 165 (1792); W. K. Pl. rar. Hung. tab. 50; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 406; Rouy Fl. Fr. V, 418; Coste Fl. Fr. I, 352; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 561 = T. purpurascens Roth Catal. I, 91 (1797) = T. ciliosum Thuill. Fl. Paris éd. 2, 380 (1798-99) = T. pratense  $\beta$  sylvaticum Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57 (1834) = T. pratense subsp. diffusum Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 71, tab. III, 3 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX, ann. 1888).

Hab. — Bords des eaux, clairières fraîches des maquis des étages inférieur et montagnard. Mai-juin. ①. Rare. Montagnes au-dessus de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57); Serra di Pigno (Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* VI, 67); montagne d'Ajaccio, surtout près de Lisa

(Mars. Cat. 46; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII); env. de Porto-Vecchio (Revel. in Bor. Not. II, 4).

Diffère des précédents par le mode de végétation (plante annuelle), le calice à dents subulées, un peu inégales, 3nerviées à la base, deux fois plus longues que le tube, la corolle d'un rose vif, dépassant peu ou point le calice.

- 981. **T. lappaceum** L. Sp. ed. 1, 768 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 409; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 77, tab. V, 5 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 129; Coste Fl. Fr. I, 352; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 562. Exsicc. Thomas sub: T. lappaceum!; Soleirol n. 1285!; Req. sub: T. lappaceum!; Mab. n. 11!; Debeaux sub: T. lappaceum!; Reverch. ann. 1880, n. 335!
- Hab. Prairies maritimes, clairières fraîches des maquis de l'étage inférieur, passant parfois dans les moissons et cultures. Mai-juin. ①. Répandu. De Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57); Mabexsicc. cit.; Debeaux exsicc. cit.; Kesselmeyer in herb. Deless.!; Boulluin Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIV; et autres observateurs); Ponte alla Leccia (Mand. et Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 90); Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Corté (Soleirol exsicc. cit.; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 77); Sagone (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIV); Tour Parata (Mars. Cat. 46; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXVI, 82) et de là à Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 14; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CV et CVII); Aspretto et Campo di Loro (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIV; Fouc. et Sim. l. c.); Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.
- 1906. Cap Corse: talus au col de Cappiaja près Rogliano, 300 m., 7 juill. fr.! Vallon du Rio de Ficarello en montant à Bonifatto, replats des rochers, 400-500 m., 11 juill. fr.!
- 982. **T. hirtum** All. Auct. ad fl. ped. 20 (1789); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 405; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 79, tab. IV, 3 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 128; Coste Fl. Fr. I, 351; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 563 = T. hispidum Desf. Fl. atl. II, 200, tab. 209, fig. 1 (1800).
- Hab. Clairières des maquis de l'étage montagnard. Mai-juin. ①. Rare; paraît localisé dans le bassin de Vecchio. Venaco (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139); Vivario (Revel. ex Mars. *Cat.* 46).

- 983. **T. Cherleri** L. Amoen. acad. III, 418 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 402; Rouy Fl. Fr. V, 128; Coste Fl. Fr. I, 351; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 564 = T. phlebocalyx Fenzl in Tchih. Voy. Asie-Min., Bot. I, 29 (1866) = T. hirtum subsp. Cherleri Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 82, tab. IV, 4 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX (1888)].
- Hab. Garigues, clairières sèches des maquis, rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. selon l'altitude. ①. En Corse, les deux variétés suivantes :
- α. Var. genuinum Briq. = T. Cherleri L., sensu stricto. Exsicc. Thomas sub: T. Cherleri!; Soleirol n. 1294!; Kralik n. 549!; Mab. n. 367!; Reverch. ann. 1878, n. 140!
  - Hab. Répandue et abondante dans l'île entière.
- 1907. Cap Corse: talus près de la Marine d'Albo, 25 avril fl.! Garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fl.!; vallée inf. de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl. fr.!

Capitules relativement volumineux à la maturité, mesurant environ  $1,5-1,8 \times 1,5-2$  cm. en section longitudinale.

## 8. Var. perpusillum Briq., var. nov.

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité suivante :

1906. — Cime de la Chapelle de S. Angelo, 1180 m., rocailles calc., 15 juill. fl. fr.!

Planta tantum 2–5 cm. alta. Caulis crassus undique villoso-tomentellus. Foliola superficie ad  $5 \times 5$  mm. Capitula matura quam in var. praecedente bis vel ter minora, sect. long. tantum ad  $1 \times 1$  cm.

Cette variété constitue une curieuse miniature de celle « et mérite des études ultérieures.

- †† 984. **T. medium** Huds. Fl. angl. ed. 1, 284 (1762); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 406; Rouy Fl. Fr. V, 124; Coste Fl. Fr. I, 348; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 566 = T. flexuosum Jacq. Fl. austr. IV, 45 (1776); Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 87, tab. V, 2-4 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX).
- Hab. Clairières des maquis rocheux de l'étage montagnard. Maijuin. ¾. Très rare ou passé inaperçu. Jusqu'ici seulement sous le sommet de la montagne de Pozzo di Borgo (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXII).
  - 985. **T. angustifolium** L. Sp. ed. 1, 769 (1753); Gr. et Godr. Fl.

- Fr. I, 403; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 99, tab. VI, 4 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 410; Coste Fl. Fr. I, 351; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 579. Exsicc. Sieber sub: T. angustifolium!; Kralik n. 545 a!
- Hab. Garigues, clairières des maquis de l'étage inférieur. Avriljuill. ①. Répandu et abondant dans l'île entière.
- 1911. Entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, clairières des maquis, 20 m., 30 juin fl. fr.!; garigues en descendant de Sari sur Cala d'Oro, 100 m., 2 juill. fl. fr.!
- **T. purpureum** Lois. Fl. gall. ed. 2. II, 125, tab. 14 (1828); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 404; Coste Fl. Fr. I, 351; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 580; non Gilib. [T. purpureum Gilib. Fl. lith. IV, 86 (1781) = T. pratense L. Sp. ed. 1, 768 (1753)] = T. angustifolium subsp. purpureum Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagop. 104, tab. VI, fig. 1 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX (1888)] = T. Loiseleurii Rouy Fl. Fr. V, 111 (1899).

Indiqué aux environs de Bonifacio par M. Boyer (Fl. Sud Corse 59), où sa présence est très peu vraisemblable. Le T. purpureum croît, il est vrai, en Provence, mais il manque complètement à l'archipel toscan et à la Sardaigne; sa présence en Toscane est probablement due à une importation (voy. Gib. et Belli op. cit. 106; Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 53).

- 986. **T. ochroleucum** Huds. Fl. angl. ed. 1, 283 (1762); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 407; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 110, tab. VI, 4 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 123; Coste Fl. Fr. I, 347; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 581.
- Hab. Garigues buissonneuses, clairières rocheuses des maquis, principalement de l'étage montagnard, 500-1200 m. Juin-juill. 4.

Willkomm et Lange [Prodr. fl. hisp. III, 365 (1887)] ont attribué au T. ochroleucum un style à région moyenne soudée au tube staminal. M. Rouy [Fl. Fr. V, 123 (1899)] a dit du style « soudé jusqu'au milieu avec le tube des étamines ». Ces deux affirmations sont erronées. MM. Gibelli et Belli [op. cit. 114 (1888)] ont montré, en pratiquant des coupes transversales en série, que le style est libre sur toute sa longueur. Une analyse de la fleur à la loupe montée fait facilement comprendre l'origine de l'erreur de Willkomm (inexactement reproduite par M. Rouy). Le style chemine à distance appréciable de la lame staminale libre dans toute la région onguiculaire de la corolle. En revanche, dans la région supérieure où le tube staminal se soude à l'étendard, le style s'élargit et circule à l'intérieur du tube staminal qui l'enveloppe étroitement; il n'en ressort qu'audelà de la région de la soudure. De sorte que sur des échantillons desséchés le style paraît faire corps avec le tube staminal dans la région de la soudure. Mais ce n'est là qu'une illusion facile à dissiper par une

dissection à l'aiguille après ramollissement préalable, sans mème recourir à des coupes successives. — En Corse, les deux variétés suivantes :

- $\alpha$ . Var. pallidulum Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 582 (1908) = T. pallidulum Jord. Pug. 56 (1852) = T. ochroleucum forme T. pallidulum Rouy Fl. Fr. V, 124 (1899). Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 142!
- Hab. Hauteurs au-dessus de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57; Doûmet in *Ann. Hér.* V, 210; Mab. ap. Mars. *Cat.* 46); descente du col de Teghime sur Oletta (Briq. *Spic.* 40 et Burn. exsicc. cit.); vallée de Fiumalto (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXXV); contrefort du Pinso près Bocognano (Mars. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); forêt de Marmano (Lit. *Voy.* I, 15); et localités ci-dessous.
- 1906. Cistaies entre Novella et le col de S. Colombano, 500 m., 10 juill. fl.!; Cime de la Chapelle de S. Angelo, 1180 m., buxaie, calc., fl. avanc.!; rocailles en sous-bois entre la maison forestière de Bonifatto et la bergerie de Spasimata, 1200 m., 12 juill. fl.!; rochers entre Zicavo et la bergerie de S. Pietro, 18 juill. fl.!

Tiges élevées, souvent rameuses. Folioles des feuilles inférieures obovées, rétuses ou émarginées, celles des caulinaires elliptiques oblongues. Capitules ovoïdes-subglobuleux, ovoïdes à la fin. Calice à dent inférieure bien plus longue (6–7 mm.) que le tube (4–5 mm.). Corolle d'un blanc jaunâtre.

- †† β. Var. **Burnati** Briq. *Rech. fl. mont. Corse* 85 (1901). Exsicc. Burn. ann. 1900, n. 33!
- Hab. Garigues rocheuses des crêtes du Cap Corse. Serra di Pigno (Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.
- 1910. Cap Corse : garigues en montant du col Bocca Rezza au Monte Capra, 1000–1100 m., 16 juill. fl. !

Tiges basses (10–15 cm.), simples ou presque simples. Feuilles toutes petites et obovées, à folioles mesurant 5–8 × 5–6 mm. de surface,  $\pm$  grisâtres, les basilaires groupées en une touffe compacte. Capitules  $\pm$  sphériques même à la maturité, mesurant 2,5–3 × 2,5–3 cm. en section longitudinale. Calice à dent inférieure relativement très longue (4–5 mm.), mais en général moins longue que dans la variété précédente, à tube long de 3–4 mm. — La dent inférieure du calice est un peu plus longue (et non pas 3 fois plus longue comme nous l'avons imprimé l. c. !) que le tube, ce dernier reste long-cylindrique, mais il est cependant nettement contracté au sommet à la maturité. Race remarquable par le port, l'hétérophyllie à peine marquée et la forme des capitules; elle a probablement été confondue avec la précédente par nos prédécesseurs Salis, Doûmet et Mabille.

987. **T. maritimum** Huds. Fl. angl. ed. 1, 284 (1762); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 408; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 442, tab. VIII, 4 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX); Rouy Fl. Fr. V, 116; Coste Fl. Fr. I, 353; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 587 = T. rigidum Savi Pl. pis. II, 459 (1798) = T. clypeatum Lap. Hist. abrég. Pyr. 436 (1813); Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 425; non L. = T. albidum Ten. Ad fl. neap. app. III, 619 (1820); non Retz. nec alior. = T. glabellum Prest Fl. sic. I, 21 (1826) = T. commutatum Ledeb. Fl. ross. I, 543 (1842). — Exsicc. Thomas sub: T. maritimum!; Soleirol n. 1273 ex Gr. et Godr. l. c.; Kralik n. 547!

Hab. — Prairies maritimes, garigues au voisinage de la mer. Mai-juin. ①. Disséminé. Biguglia (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXIV); Ajaccio (Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI; Thellung in litt.); Campo di Loro (Mars. *Cat.* 46; Boullu op. cit. XCIV); pont de Figari Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 144); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Req. Lois. ex *Fl. gall.* ed. 2, II, 125; Kralik exsicc. cit.; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.

1907. — Garigues à Alistro, 10 m., 30 avril jeunes fl.!

Tige glabrescente inférieurement, pourvue de poils mous et ± étalés dans la partie supérieure. Folioles munies d'une pubescence apprimée assez dense, à nervation peu saillante; stipules à partie libre plus longue que la partie soudée. Capitules petits (larges d'env. 4 cm. à l'anthèse), brièvement pédonculés, à rachis peu densément pubescent. Calice à tube glabrescent inférieurement, velu-pubescent vers les dents et indurécalleux dans la région supérieure, de sorte que les sillons et nervures cessent d'être apparents avant d'atteindre les dents; dents calicinales lancéolées, très inégales, l'inférieure beaucoup plus longue. Corolle ochroleuque ou blanchâtre, petite, longue de 5-7 mm., à étendard tronqué.

988. **T. squarrosum** L. Sp. ed. 1, 768 (1753); DC. Fl. fr. IV, 531; Ser. in DC. Prodr. II, 197; Rouy Fl. Fr. V, 114; Coste Fl. Fr. I, 353; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 594 = T. dipsaceum Thuill. Fl. env. Par. éd. 2, 382 (1798-99); Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 120, tab. VI, 5 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX) = T. longestipulatum Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 122 (1828) = T. panormitanum Presl Fl. sic. I, 21 (1826); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 409 = T. maritimum forsan squarrosum Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57 (1834). — Exsicc. Soleirol n. 1274!; Kralik n. 547 a! et 548!; Mab. n. 22!; Debeaux ann. 1868 sub: T. panormitanum!

. Hab. — Prairies maritimes. Mai-juin. ①. Disséminé. De Bastia à

Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 57; Kralik exsicc. cit.; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. *Cat.* 46; Debeaux exsicc. cit.; Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* V1, 76; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXVII; Rotgès!); Campo di Loro (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCIV); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); golfe de Santa-Giulia (ex Rouy *Fl. Fr.* V, 145); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VIII, 156; Soleirol exsicc. cit. et ap. Lois. *Fl. gall.* ed. 2, II, 122; de Pouzolz! et ap. Lois. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Mars. l. c.).

Tige très glabrescente. Folioles à nervation saillante, glabrescentes; stipules à partie libre beaucoup plus longue que la partie soudée. Capitules brièvement pédonculés ou à pédoncules égalant environ les feuilles, larges d'env. 1,5 cm. pendant l'anthèse, ovoïdes au début, à rachis faiblement velu ou glabrescent. Calice à tube glabrescent à la fin dans la partie inférieure, abondamment pourvu de poils étalés au voisinage des dents, à nervures apparentes jusqu'au sommet; dents calicinales très inégales, l'antérieure beaucoup plus longue que les autres, linéaire-lancéolée, longuement subulée. Corolle blanchâtre ou rose, relativement grande, atteignant 1 cm., à étendard obtus.

Les trois variétés majus, genuinum et minus distinguées par M. Rouy (l. c.), et reproduites sous une forme un peu différente par MM. Ascherson et Graebner (l. c.), représentent de simples formes individuelles; nos échantillons de Mabille, Debeaux et de M. Rotgès présentent non seulement la var. minus, mais encore la var. majus, avec tous les passages entre les deux états extrêmes.

989. **T. leucanthum** Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 214 (1808); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 414; Coste Fl. Fr. I, 353; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 592 = T. leucotrichum Petr. Fl. agri nyss. 228 (1882) = T. dipsaceum subsp. leucanthum Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Lagopus 127, tab. VII, 1 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XXXIX (1889)].

Hab. — Clairières des maquis de l'étage montagnard, passant parfois dans les moissons. Mai-juin. ①. Disséminé. Sommet du Pigno (Mab. ex Rouy Fl. Fr. V, 116); env. de Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); env. de Corté (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 76; Burnouf ex Rouy l. c.); Calacuccia (Ellman et Jahandiez in litt.); col de St-Georges (Mars. Cat. 46); env. de Sartène (Mars. l. c.); env. de Bonifacio (de Pouzolz ex Rouy l. c.).

Tige ± mollement pubescente, à poils étalés. Folioles à nervation non saillante, densément pubescentes ; stipules à partie libre aussi longue ou un peu plus longue que la partie soudée. Capitules longuement pédonculés, à pédoncules dépassant en général les feuilles, larges d'env. 1-1,2cm.

pendant l'anthèse, ovés-arrondis ou subarrondis presque dès le début, à rachis plus nettement velu. Calice à tube très velu, à poils ascendants-étalés, à nervures apparentes jusqu'au sommet; dents calicinales moins inégales que dans l'espèce précédente, l'antérieure plus longue, assez longuement subulée au sommet. Corolle blanchâtre ou rose, petite, atteignant 5-7 mm., à étendard  $\pm$  obtus.

990. **T. subterraneum** L. Sp. ed. 1, 767 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 413; Gib. et Belli Riv. crit. Trif. ital. Calycomorphum 13 (Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLIII; Belli in Malpighia VI, 433; Rouy Fl. Fr. V, 98; Coste Fl. Fr. I, 346; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 596.

Hab. — Garigues, points sableux, rocailles, cultures des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. ①. — En Corse, les variétés suivantes :

**2.** Var. **genuinum** Rouy *Fl. Fr.* V, 99 (1899); Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 507. — Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: *T. subterraneum*!

Hab. — Répandue. Ici les localités données par nos prédécesseurs sans indication spéciale de variété. Vallon du Fango (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI); de Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 57; Gillot op. cit. XLIII; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140; Thellung in litt.); Patrimonio (Thellung in litt.); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); Calvi (Fouc. et Sim. l. c.); Corté (Fouc. et Sim. l. c.; Thellung in litt.); entre Piana et Porto (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXII); Vizzavona (Lutz ibid. CXXVII); env. d'Ajaccio (Mars. Cat. 47; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV et CIX); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Aspreto (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIII); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Sartène (Mars. l. c.); Figari (Seraf. ex Bert. Fl. it. VIII, 433); Bonifacio (Boy. Fl. Sud Corse 59); et localité ci-dessous.

1911. — Monte Santo, rocailles, calc., 600 m., 2 juill. fr.!

Plante subacaule ou à tiges médiocres (les rameaux couchés ne dépassant guère 20 cm.). Feuilles à pétioles longs de 3-7 cm., à folioles glabrescentes, petites ou médiocres. Capitules florifères pauciflores, à fleurs blanchâtres, à pédoncules plus courts que la feuille axillaire ou l'atteignant presque.

†† β. Var. brachycladum Gib. et Belli l. c. 45 (1892); Rouy Fl. Fr. V, 99; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 597. — Exsicc. Reverch. ann. 1885 sub: T. subterraneum!

Hab. — Evisa (Reverch. exsicc. cit.); Ajaccio (Kralik ex Rouy Fl. Fr.

V, 99); Tizzano (Kralik ex Rouy l. c.); Bonifacio (Kralik ex Rouy l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Marine de Giottani près Pino, garigues, 26 avril fl.!; garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl.!

Comme la variété précédente, mais tiges et pétioles très hérissés de poils mous, folioles densément pubescentes, grisâtres.

†† γ. Var. longipes Gay in *Bull. assoc. fr. avanc. sciences* ann. 1889, 500; Gib. et Belli l. c. 15; Rouy *Fl. Fr.* V, 99; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 597. — Exsicc. Reverch. ann. 1879, sine num., sub: *T. subterraneum* (parum typicum)!; Burn. ann. 1904, n. 147!

Hab. — Evisa (Reverch. exsicc. cit. ann. 1885); montagne de Caporalino (Briq. *Spic.* 40 et Burn. exsicc. cit.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit. ann. 1899); Bonifacio (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 99); et localités ci-dessous.

1907. — Talus à Aleria, calc., 30 m., 1 mai fl.!

Plante lâche, à tiges allongées. Feuilles à pétioles longs de 5-10 cm., à folioles ± pubescentes, médiocres. Capitules florifères à fleurs un peuplus nombreuses, à corolle généralement rosée, à pédoncules plus longs (1-4 fois) que la feuille axillaire.

+  $\uparrow \uparrow$   $\delta$ . Var. oxaloides Rouy Fl. Fr. V, 99 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 597 = T. oxaloides Bunge ap. Nym. Consp. 177 (1878).

Hab. — Biguglia (Cousturier!, mai 1910); et localité ci-dessous.

1907. — Vallon du Rio Stretto près de Francardo, garigues, calc., 280 m., 14 mai fl. !

Plante très lâche, à tiges encore plus allongées, atteignant 40 cm. Feuilles jeunes  $\pm$  pubescentes, les basilaires adultes plus glabrescentes à pétiole dépassant souvent 10 cm., à folioles atteignant jusqu'à  $2.5 \times 3$  cm. de surface. Capitules florifères pauciflores, à corolle très pâle, à pédoncules ne dépassant guère la feuille axillaire.

Le *T. subterraneum* var. *Marsillyi* Fouc. et Sim. [*Trois sem. herb. Corse* 476 (1898)] est basé sur une note biologique très courte que Marsilly (*Cat.* 47) a consacrée à une forme trouvée dans la vallée d'Albitrone près d'Ajaccio et aux environs de Sartène, et que MM. Foucaud et Simon signalent (l. c.) sur la route du Cap Corse entre Bastia et Luri. Mais cette note est insuffisante pour une identification exacte. Marsilly avait très probablement en vue, lorsqu'il a parlé de capitules restant à la surface du sol, un stade de développement (probablement surtout de la var. 7), dans lequel les pédoncules fructifères s'allongent sans que les capitules aient encore pénétré dans le sol. Ces derniers ne s'enfoncent d'ailleurs pas toujours sur place, mais sont souvent enlevés par le vent. Voy. sur les remarquables phénomènes de géocarpie du *T. subterraneum* Gibelli

et Belli Riv. crit. Trif. ital. Calycomorphum 13 [Mem. accad. sc. Tor. ser. 2, XLIII (1892)] et Belli in Malpighia VI, 433 (1892); Rikli Bot. Reisestud. Korsika 32. — Malgré l'écart énorme que l'on constate entre les var. a et d du T. subterraneum, nous restons un peu sceptique quant à la valeur systématique des 4 variétés ci-dessus, lesquelles pourraient bien n'être que des états biologiques?

# ANTHYLLIS Linn.

991. **A. Vulneraria** L. Sp. ed. 1, 719 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 380; Coste Fl. Fr. I, 317; Rouy Fl. Fr. IV, 83; Sagorski in Allg. bot. Zeitschr. XIV, n. 3 et suiv.; W. Becker in Beih. bot. Centralbl. XXVII, 2, 259 = A. vulneraria et A. Dillenii Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 620 et 629 (1908).

Hab. — Variable. Avril-juill. ①-4.

Nous ne pouvons pas suivre MM. G. Beck, et Ascherson et Graebner, dans la séparation des A. Vulneraria et A. Dillenii. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes que la distribution géographique n'autorise pas une semblable séparation et d'autre part les termes intermédiaires qui unissent d'une façon ininterrompue ces deux groupes donnent au procédé adopté par ces auteurs un caractère purement artificiel. M. Sagorski [Ueber den Formenkreis der Anthyllis Vulneraria L. (Allg. bot. Zeitschr. XIV, ann. 1908) et XV, ann. 1909)] est revenu à la notion d'une seule espèce dans laquelle il distingue 22 « races » avec un nombre considérable de subdivisions. Plus récemment, M. W. Becker [Bearbeitung der Anthyllis-Sektion Vulneraria DC. (Beih. bot. Centralbl. XXVII, 2, 256-287, ann. 1910) distingue deux espèces, A. Vulneraria et A. alpestris, avèc un grand nombre de subdivisions, procédé qui prête le flanc aux mêmes critiques que nous faisions au système de MM. Ascherson et Graebner. Il est d'ailleurs très regrettable que M. Sagorski et M. Becker aient adopté un mode d'exposé qui ne cadre pas avec les Règles internationales de la nomenclature, et qui rend leur systématique inutilisable sous la forme donnée. L'utile travail d'analyse de M. Sagorski aurait gagné à être présenté sous une forme synoptique avec groupement des variétés en sous-espèces. D'autre part, la tentative de synthèse de M. Becker est obscurcie par une subordination de sous-espèces (subspecies) à des sous-espèces (Unterarten), et parfois influencée par des considérations d'ordre trop purement géographique. Les travaux mentionnés ci-dessus seront malgré cela utiles à l'auteur d'une monographie de ce groupe, laquelle reste encore à faire. En l'absence d'un cadre de sous-espèces correct, comme fond et comme forme, nous nous bornons ici à mentionner les deux races corses de l'A. Vulneraria.

††  $\alpha$ . Var. illyrica Briq. = A. Vulneraria var. coccinea Vis. Fl. dalm. III, 277 (1852) p. p.; non L. = A. illyrica G. Beck in Ann. k. k. naturhist.

Hofmus. Wien XI, 63 (1896) = A. Vulneraria forme A. Weldeniana Rouy Fl. Fr. IV, 290 (1897); non A. Weldeniana Reichb. (1832) = A. Vulneraria var. rubriflora Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54 (1834) = A. Dillenii subsp. tricolor var. baldensis Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 632 (1908); non A. baldensis Kern. = A. Vulneraria Rasse A. Dillenii Unterrasse A. praepropera II illyrica β atrorubens Sagorski in Allg. bot. Zeitschr. XIV, 154 (1908) = A. Vulneraria Unterart A. maura W. Becker in Beih. bot. Centralbl. XXVII, 2, 270 (1910), quoad pl. cors.; non A. maura G. Beck (1896). — Exsicc. Sieber sub: A. Vulneraria!; Debeaux ann. 1868 sub: A. Vulneraria var. rubriflora!

Hab. — Garigues montagnardes, descendant au Cap Corse jusqu'au bord de la mer. Env. de Rogliano (Revel. ex Mars. Cat. 43); env. de Castello (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LH; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 62); montagnes au-dessus de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54), descendant jusqu'au-dessous de Sta-Luccia (Pœverlein!), dans le vallon du Fango (Debeaux exsicc.cit.; Mars. Cat. 43; Gillot op. cit. LV) et même jusqu'à Sisco et à la route de Bastia à Luri (Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 245; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); col de Teghime (Pœverlein!); env. de St-Florent (Mab. ex Mars. Cat. 43); Monte S. Pietro (Lit. Voy. I, 8); col de S. Quilico (Fouc. et Sim. 1. c.); montagne de Cagna du côté de Porto-Vecchio (Sieber exsicc. cit.); et Iocalités ci-dessous.

1907. — Cap Corse : de Pino au Col de Santa Lucia, clairières rocailleuses des maquis, 300 m., 26 avril fl. !

1910. — Cap Corse: garigues du Monte Capra, 1000 m., 16 juill. fl.!

Plante le plus souvent vivace, petite ou médiocre. Tige densément couverte de poils étalés dans la partie inférieure, appliqués dans la partie supérieure et sur les pédoncules. Feuilles basilaires  $\pm$  velues, à folioles très inégales, la terminale beaucoup plus grande. Calice atteignant env. 1–1,5 cm., couvert de poils soyeux, purpurescent dans la partie supérieure ou entièrement pourpré. Corolle purpurine, dépassant de 3–4 mm. l'orée du calice.

M. W. Becker (l. c.) a rattaché la plante du Cap Corse distribuée par Debeaux à l'A. maura G. Beck, mais c'est là une erreur évidente. L'A. maura Beck du nord de l'Afrique est une race à port vigoureux, à tige élancée, polycéphale, portant plusieurs feuilles très développées, à feuilles basilaires pourvues d'une très grande foliole terminale. On rencontre en S cile des formes que l'on peut rapporter au groupe de l'A. maura, mais nous n'en avons pas vu de Sardaigne. M. Becker mentionne, il est vrai, la Sardaigne dans l'aire de son A. maura, mais il omet cette île dans sa liste de localités.

†† β. Var. rubriflora DC. Prodr. II, 470 (1825) emend. Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 361 (1848), excl. syn. = A. rubra Gouan Herb. 437 (1796); non L. = A. Dillenii Schult. ex DC. l. c. (1825); G. Beck in Ann. k. k. naturh. Hofmus. Wien XI, 64; sed an et Vulneraria supina flore coccineo Dillen. Hort. elth. II, 431, tab. 320, fig. 443? = A. tricolor Vukot. in Rad. jugos. Akad. XXXIV, 5 (1876), et spec. auth.! = A. Vulneraria var. rubida Lam. Prodr. fl. pl. centr. 187 (1877) = A. erythrosepala Vukot. in Prinesi XLIV, 45 (1878) = A. Vulneraria forme A. communis var. tricolor (p. p.) et var. Dillenii Rouy Fl. Fr. IV, 288 (1897) = A. Dillenii subsp. tricolor var. erythrosepala Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 633 (1908) = A. Vulneraria Rasse A. Dillenii Unterrasse A. tricolor Sagorski in Allg. bot. Zeitschr. XIV, 132 (1908) = A. Vulneraria Unterart A. Spruneri W. Becker in Beih. bot. Centralbl. XXVII, 269 (1910) p. p. — Exsicc. Kralik n. 534!

Hab. — Localisée, au moins d'après les documents actuels, dans les garigues calcaires de l'étage inférieur de l'extrême sud. Env. de Santa Manza (R. Maire in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 67); env. de Bonifacio (Soleirol et Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VII, 403; Kralik exsicc. cit.; Mars. *Cat.* 43; Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 245; Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Pœverlein!).

1907. — Santa Manza, garigues, calc., 40 m., 6 mai fl.!

Très voisine de la précédente dont elle possède les caractères floraux, mais s'en distinguant d'une façon constante par la partie inférieure des tiges (et souvent aussi les pétioles, mais à un moindre degré) soyeuse, à poils étroitement appliqués-ascendants.

M. Rouy (Fl. Fr. IV, 290) a signalé en Corse l'A. hispida Boiss. et Reut. [Pug. 35 (1852); G. Beck in Ann. Hofm. Wien XI, 67 = A. Vulneraria var. hispida Willk. et Lang. Prodr. fl. hisp. III, 333 (1880) = A. Vulneraria forme A. hispida Rouy l. c. (1897) = A. Dillenii subsp. hispida Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 636 (190°) = A. Vulneraria Rasse A. hispida Sagorski in Allg. bot. Zeitschr. XV, 10 (1909) = A. Vulneraria Unterart A. hispida W. Becker in Beih. bot. Centralbl. XXVII, 2, 278 (1910)], sans cependant indiquer de localité précise, d'après Kralik, Burnouf et Revelière. Nous n'avons vu de Corse aucun échantillon qui puisse être rapporté à l'A. hispida; le n. 534 de Kralik cité par M. Rouy appartient à la var. rubriflora ci-dessus mentionnée (in herb. Delessert! et Burnat!). L'A. hispida Boiss. et Reut., localisé en Espagne, est caractérisé par l'indument étalé de toutes les parties, et surtout par le calice densément hérissé-pennicillé.

Les deux races ci-dessus ont été confondues par Marsilly (Cat. 43) sous le nom erronné d'A. Vulneraria & Allionii DC. Gillot (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LII, note) a déjà corrigé ce lapsus.

- 992. **A. Hermanniae** <sup>1</sup> L. *Sp.* ed. 1, 720 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 379; Rouy *Fl. Fr.* IV, 280; Coste *Fl. Fr.* I, 316; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 641. Exsicc. Thomas sub: *A. Hermanniae*!; Salzmann sub: *Spartium creticum*!; Soleirol n. 1331!; Req. sub: *A. Hermanniae*!; Kralik n. 532!; Mab. n. 93!; Debeaux ann. 1866 et 1869 sub: *A. Hermanniae*!; Reverch. ann. 1878, 1879 et 1885, n. 62!; Magnier fl. select. exsicc. n. 1644!; Burn. ann. 1900, n. 45! et 97!, et ann. 1904, n. 124! et 126!
- Hab. Caractéristique des garigues montagnardes, dont il forme un des éléments essentiels jusqu'à env. 1600 m., descendant jusqu'aux rivages de la mer au Cap Corse, et çà et là ailleurs le long des cours d'eau. Mai-juill. 5. Répandu et abondant du Cap Corse jusqu'à la montagne de Cagna.
- 1906. Cap Corse: rochers entre Erbalunga et Sisco, 20-30 m., 4 juill. fl. (f. *genuina*)!; maquis entre la Marine de Pietra Corbara et celle de Sisco, 4 juill. fl. (f. *genuina*)! Chênaie en montant de Bonifatto à la bergerie de Spasimata, 1200 m., 12 juill. fl. (f. *cretica*)!; rochers du vallon de l'Anghione près de Vizzavona, 1100-1200 m., 21 juill. fr. (f. *cretica*)!
- 1907. Cap Corse: montagne de S. Angelo de St-Florent, rocailles, calc., 250 m. (f. cretica)! Embouchure de la Solenzara, clairières des aulnaies, 7 mai fl. (f. genuina)!
- 1908. Monte Grima Seta, garigues, 1400 m., 1 juill. fl. (f. cretica)!; vallée supérieure du Tavignano, garigues, 1300 m., 26 juin fl. (f. cretica)!
  - . 1910. Vallée sup. d'Asinao, garigues, 24 juill. fl. (f. cretica)!
- 1911. Montagne de Cagna : Pointe de Compolelli, garigues, 1000—1300 m., 5 juill. fl. (f. *cretica*)!

En général, l'A. Hermanniae forme des arbrisseaux hémisphériques, très épineux, pauciflores, mêlés au Genista Lobelii. C'est là la forme normale en Corse [f. cretica Briq. = Aspalathus cretica L. Sp. ed. 1, 712 (1753) = Anthyllis Aspalathi DC. Prodr. II, 169 (1825) = Spartium creticum Desf. Cat. 213 (1829) = A. Hermanniae var. Aspalathi Rouy Fl. Fr. IV (1897) = A. Hermanniae var. cretica Briq. Rech. fl. mont. Corse 84 (1901); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 641]. Dans l'étage inférieur, et surtout à la lisière ou dans les clairières ± rocheuses des maquis ainsi que sur les berges sableuses des rivières, l'arbuste devient plus élevé, à rameaux anciens plus faiblement spinescents, à fleurs souvent plus nombreuses [f. genuina Briq. = A. Hermanniae var. genuina Rouy Fl. Fr. IV, 281 (1897)]. Ces variations extrêmes, reliées d'une saçon insensible les unes avec les autres,

<sup>1</sup> Linné (l. c.) a écrit hermanniae avec une minuscule, mais c'est là une erreur typographique, le terme provenant du nom générique Hermannia.

sont tout à fait parallèles à celles qui ont été signalées plus haut (p. 240) pour le *Genista Lobelii*; elles sont en rapport direct avec l'altitude et le milieu et n'ont très certainement pas la valeur de races.

**A.** cytisoides <sup>1</sup> L. Sp. ed. 1, 720 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 378; Rouy Fl. Fr. IV, 279; Coste Fl. Fr. I, 317; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 642.

Espèce vaguement indiquée en Corse par Viviani [(Fl. cors. diagn. 13); indication reproduite par Req. (Cat. 16) pour les env. de Bonifacio], mais qui n'a jamais été vue dans l'île d'une façon certaine. Il ne serait pas impossible qu'il s'agisse d'une confusion avec une forme élancée littorale subinerme de l'espèce précédente. L'A. cytisoides est étranger également à l'archipel toscan et à la Sardaigne.

993. **A. Barba-Jovis** <sup>2</sup> L. *Sp.* ed. 1, 720 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 379; Rouy *Fl. Fr.* IV, 281; Coste *Fl. Fr.* I, 317; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 643. — Exsicc. Soleirol n. 1333!; Kralik n. 533!; Billot n. 343!; Reverch. ann. 1880, n. 257!

Hab. — Rochers du littoral. Avril-mai. 5. Calcicole préférent. Rare. Cap Corse (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 407); Porticciolo (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 139); St-Florent [(Soleirol ex) Mutel Fl. fr. I, 240]; Porto (Reverch. exsicc. cit. et ap. Rouy Fl. Fr. V, 282); îles Sanguinaires (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 67); env. d'Ajaccio (Lard. in Bull. trim. soc. bot. Lyon XI, 60); Bonifacio, à l'est du sémaphore, principalement à la Piantarella (rochers derrière l'anse de Sprono, vis-à-vis l'île de Piana), abondant (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54; Req. Cat. 16 et ap. Bert. Fl. it. VIII, 642; Kralik exsicc. cit. et ap. Billot exsicc. cit.; Mars. Cat. 43; Boy. Fl. Sud Corse 59).

994. **A. tetraphylla** L. Sp. ed. 1, 719 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 381; Coste Fl. Fr. I, 318; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 647 = Vulnera-ria tetraphylla Guss. Fl. sic. prodr. II, 395 (1828) = Physanthyllis tetraphylla Boiss. Voy. Esp. 162 (1840); Rouy Fl. Fr. V, 2. — Exsicc. Soleirol n. 1330!; Kralik n. 535!; Reverch. ann. 1880, n. 308!

Hab. — Garigues et friches de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Calcicole. Rare, mais abondant où il se trouve. Farinole (Rotgès in litt.); env. de St-Florent (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 400; Mab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Linné a écrit (l. c.) Cytisoides avec une majuscule, mais cette graphie est erronée, il ne s'agit pas là d'un ancien nom générique, mais d'un simple adjectif dérivé de Cytisus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Linné a écrit (l. c.) *jovis* avec une minuscule; cette graphie doit être corrigée, puisqu'il s'agit d'un nom propre.

ex Mars. Cat. 44; Thellung in litt.); Santa Manza (R. Maire in Rouy Rev. bot. syst. II, 67); env. de Bonifacio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 54; Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Mars. l. c.; Reverch. exsicc. cit.; et nombreux autres observateurs); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Mont Silla Morta, garigues, calc., 100 m., 23 avril fl.! — Santa Manza, garigues, calc., 20 m., 6 mai fl.!

Salis (l. c.) indique encore l'*A. tetraphylla* à Ostriconi. Nous n'avons vu cette espèce que sur le calcaire. Peut-être y a-t-il eu confusion avec les environs de S<sup>t</sup>-Florent?

# **DORYCNOPSIS** <sup>1</sup> Boiss.

995. **D. Gerardi** Boiss. Voy. Esp. 163 (1840); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 425; Coste Fl. Fr. I, 354 = Anthyllis Gerardi L. Mant. I, 400 (1767); Viv. Fl. cors. diagn. 13; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 646. — Exsicc. Thomas sub: A. Gerardi!; Salzmann sub: A. Gerardi!; Soleirol n. 1382!; Kralik n. 552!; Mab. n. 29!; Debeaux ann. 1866 sub: D. Gerardi!; Reverch. ann. 1880, n. 269!; Burn. ann. 1900, n. 40! et ann. 1904, n. 134! et 135! Hab. — Garigues, maquis rocheux et clairs dans l'étage inférieur. Mai-juill. 4. Répandu. Cap Corse (Mab. Rech. I, 16); Rogliano (Revel. ex Mars. Cat. 48); Mandriale (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 426); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54; Kralik exsicc. cit.; Mab. exsicc. cit. et Rech. I, 16; Debeaux exsicc. cit.; Burn. exsicc. cit. ann. 1900; et nombreux autres observateurs); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 66) et de là à Lancone (Briq. Spic. et Burn. exsicc. cit. n. 135); St-Florent (Mab. Rech. I, 16); Accendi-Pija entre Ponte-Nuovo et la Barchetta (Doùmet in Ann. Hér. V, 203); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 405); Corté (Mab. l. c.); Bocognano (Mars. Cat. 48); Vico (Mars. l. c.); Appietto (Mars. l.c.; Briq. Spic. 39 et Burn. exsicc. cit. n. 134); Ajaccio (Mars. I. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Lyon XXIV, 68; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 117); Aspretto (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIII); Sartène (Mars. l. c.); env. de Propriano (Lutz in Bull. soc. bot. Fr.

<sup>1</sup> Boissier [Voy. Esp. 163 (1840)] a écrit Dorycnopsis, graphie qui ensuite a été changée en Dorycniopsis par C. Lemaire [in d'Orbigny Dict. hist. nat. V, 118 (1848)]. Les noms de genre pouvant être composés d'une façon absolument arbitraire (Règl. nom. bot. art. 24), rien n'empêchait Boissier de retrancher une voyelle dans le composant δορύχνιον combiné avec ὅψις, et le nom doit être conservé tel qu'il a été fait.

XLVIII, sess. extr. CXLII); Ventilègne (Seraf. ex Bert. Fl. it. VII, 405); Porto-Vecchio (Seraf. ex Bert. l. c.; Mab. l. c.); et de là à Bonifacio [Seraf. ex Bert. l. c.; [(Soleirol ex) Mut. Fl. fr. I, 240; Mab. Rech. I, 16 et ap. Mars. l. c.; Reverch. exsicc. cit.; et autres observateurs]; et localités ci-dessous.

1910. — Ste-Lucie de Porto-Vecchio, garigues, 45 m., 20 juill. fl.!

1911. — Descente de Sari à Cala d'Oro, rochers, 100 m., 2 juill. fl.!; Sotta, garigues, 80 m., 4 juill. fl.!

## HYMENOCARPOS 1 Savi

996. **H. circinnatus** Savi Fl. pis. II, 205 (1798); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 382; Rouy Fl. Fr. V, 4; Coste Fl. Fr. I, 318; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 649 = Medicago circinnata L. Sp. ed. 1,778 (1753). — Exsicc. Salzmann sub: Medicago circinnata!; Soleirol n. 1252!; Reliq. Maill. n. 995!; Mab. n. 83!; Debeaux ann. 1865, 1866 et 1867 sub: Hymenocarpus circinnatus!

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Paraît ètre localisé dans la moitié septentrionale de l'île. Env. de Bastia, en particulier dans le vallon du Fango (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 54; Salzmann, Soleirol, Debeaux exsicc.cit.; André in Reliq. Maill.cit.; Mab. exsicc.cit. et *Rech.* I, 46; Gillot! in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LV; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 139; Lit. *Voy.* II, 3; et nombreux autres observateurs); coteaux du Bevinco (Mab. ex Mars. *Cat.* 44); S¹-Florent (Mab. ex Mars. l. c.; Fouc. et Sim. l. c.; Rotgès et Thellung in litt.); vallée inf. de l'Ostriconi (Fouc. et Sim. l. c.); Corté? (Mab. *Rech.* I, 16); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo, prairie maritime, 26 avril fl. fr.!; Mont Silla Morta, garigues, calc., 23 avril fl. fr.! — Garigues à Ostriconi, 20 avril fl.!; garigues près d'Aleria, calc., 30-40 m., 1 mai fl. fr.!

### SECURIGERA <sup>2</sup> DC.

997. S. Securidaca Deg. et Dörfl. in *Denkschr. Akad. Wiss. Wien* LXIV, 748 (1897); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 650 = Coronilla Secu-

<sup>1</sup> Nomen utique conservandum (Règl. nom. bot. éd. 2, art. 20 et p. 89).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nomen utique conservandum (Règl. nom. bot. éd. 2, art. 20 et p. 89).

ridaca L. Sp. ed. 1,753 (1753) = Securidaca lutea Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 1 (1768); Burn. Fl. Alp. mar. II, 219 = Securidaca legitima Gaertn. De fruct. II, 337 (1791) = Securigera Coronilla DC. Fl. fr. IV, 609 (1805); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 502; Coste Fl. Fr. I, 411 = Bonaveria Securidaca Desv. in Journ. Bot. I, 120 (1813); Rouy Fl. Fr. V, 301 = Bonaveria Securidaca Endl. ex Heynh. Nom. bot. II, 73 (1840). — Exsicc. Mab. n. 54; Debeaux ann. 1868 et 1869 sub: Securigera Coronilla!

Hab. — Garigues, lisière des maquis, friches de l'étage inférieur. Juin-juill. ①. Assez rare. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60; Mars. *Cat.* 54; Mab. exsicc. cit. et *Rech.* I, 17 et in *Feuill. jeun. nat.* VII, 110; Debeaux exsicc. cit.; Rotgès in litt.); St-Florent (Mab. ap. Mars. l.c.); Corté (Mab. *Rech.* I, 17); Vico (Salis l.c.; Bernard ex Rouy *Fl. Fr.* V, 302); Sagone (Coste in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXIII; N. Roux ibid. CXXXIV); Propriano (Lutz ibid. CXLIII).

### **DORYCNIUM** Linn. emend.

998. **D. hirsutum** Ser. in DC. *Prodr*. II, 208 (1825); Rikli in Engl. *Bot. Jahrb*. XXXI, 329 (1902); Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 653 = *Lotus hirsutus* L. *Sp.* ed. 1, 775 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 429 = *Bonjeania hirsuta* Reichb. *Fl. germ. exc.* 507 (1832); Rouy *Fl. Fr*. V, 132; Coste *Fl. Fr*. I, 356.

Hab. — Garigues, lisières et clairières des maquis dans l'étage inférieur. Avril-juin. 5. — En Corse, les trois races suivantes :

++  $\alpha$ . Var. incanum Ser. in DC. Prodr. II, 208 (1825); Rikli I. c. 332; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 654 = Lotus tomentosus Rohde in Schrad. Neu. Journ. Bot. ann. 1809, 42; non Lamk = Lotus hirsutus var. incanus Lois. Not. 116 (1810); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 430 = Lotus sericeus DC. Cat. monsp. 122 (1813) = Bonjeania hirsuta var. incana Koch Syn. ed. 2, 196 (1843) = Bonjeania hirsuta forme B. incana Rouy Fl. Fr. V, 134 (1899).

Hab. — Corse, sans indication de localité (Pouzolz in herb. Kunth ex Rikli op. cit. 334). A rechercher.

Plante généralement peu élevée (15-30 cm.), blanche-tomenteuse. Fleurs peu nombreuses, petites et brièvement pédonculées.

++  $\beta$ . Var. italicum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 654 (1908) = Bonjeania italica Jord. et Fourr. Brev. 12 (1866) = Bonjeania hirsuta var.

italica Rouy Fl. Fr. V, 133 (1899) = D. hirsutum var. tomentosum Rikli in Engl. Bot. Jahrb. XXXI, 334 (1902). — Exsicc. Kralik n. 554!; Mab. n.119!; Debeaux ann. 1867 sub: Lotus hirsutus!; Burn. ann. 1904, n. 138! Hab. — Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58 et sp. auth. ex Rikli op. cit. 337; Debeaux exsicc. cit.); St-Florent (Mab. exsicc. cit. et ap. Rikli l. c.); et localités ci-dessous. Probablement beaucoup plus

répandue.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, rocailles, calc., 100 m., 25 avril fl.!

Plante généralement robuste (jusqu'à 45 cm.), grisâtre. Fleurs nombreuses, sensiblement plus grandes que dans la variété suivante (13-20 mm.), généralement d'un rose plus vif.

γ. Var. genuinum Briq. = Lotus hirsutus var. genuinus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 430 (1848) = Bonjeania hirta et B. prostrata Jord. et Fourr. Brev. I, 41 (1866) = Bonjeania hirsuta var. hirta et var. prostrata Rouy Fl. Fr. V, 133 (1899) = D. hirsutum var. hirtum Rikli in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI, 338 (1902); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 653. — Exsicc. Sieber sub: Dorycnium hirsutum!

Hab. — Il est probable qu'une partie des indications de nos prédécesseurs — qui n'ont pas distingué les variétés β et γ — se rapporte à la variété précédente. Erbalunga (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 60); Miomo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLV); Lavesina (Lit. Voy. I, 4); env. de Bastia (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 110); col de Teghime (Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXX); env. d'Olmetta (Billiet ibid. LXXI); St-Florent (Thellung in litt.); «Muttisao» [(prob. Moltifao) Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 237]; Corté (Sieber exsicc. cit.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Cargèse (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. CXXXIV); Ajaccio (Boullu ibid. XCIX); Campo di Loro (Boullu ibid. XCV); col de St-Georges (Mars. Cat. 48); Olivèse (Mars. 1. c.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. 1. c.; Mars. 1. c.; Soulié ex Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIX; Lutz ibid. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 59; Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

1906. — Entre Tralonca et Santa Lucia di Mercurio, talus, 700-800 m., 30 juill. fr.!

1911. — Entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, garigues, 20 m., 30 juin fl. !

Plante de dimensions variables, verte ou d'un vert un peu cendré. Fleurs moyennes (10-14 mm.), généralement pâles.

999. **D. rectum** Ser. in DC. *Prodr*. II, 208 (1825); Rikli in Engl. *Bot. Jahrb*. XXXI, 342; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 655 = *Lotus rectus* L. *Sp*. ed. 4, 775 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 429 = *Bonjeania recta* Reichb. *Fl. germ. exc*. 507 (1832); Rouy *Fl. Fr*. V, 134; Coste *Fl. Fr*. I, 356 = *Gussonea recta* Parl. *Pl. rar*. I, 6 (1838). — Exsicc. Sieber sub: *D. rectum*!; Kralik n. 555!; Billot n. 348!

Hab. — Prairies maritimes, points marécageux ou humides de l'étage inférieur. Mai-juin. 5. Répandu, mais cependant non pas « très commun » (Mars. Cat. 48). Lavesina (Lit. Voy. I, 4); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58 et ap. Rikli op. cit. 347; Kralik exsicc. cit. et ap. Billot exsicc.cit.; Kesselmeyer! ap. Rikli l. c.; Mab. in Feuill. jeun. nat. VII, 110; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); col de Teghime (Thellung in litt.); Biguglia (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 121); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 239); Corté (Sieber exsicc. cit. et ap. Rikli 1. c.); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); Ajaccio (Req. Cat. 16; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX; Sagorski in Mitt. thür. bot. Ver. XXVII, 46; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); bords du Rizzanèse entre Propriano et Sartène (Lutz ibid. CXLII); Santa Manza (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 127); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Forestier ex Rikli 1. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localité ci-dessous.

1910. — Entre Ste-Lucie et Ste-Trinité, prairies marécageuses, 20 juill. fr.!

1000. **D. pentaphyllum** Scop. Fl. carn. II, 87 (1772), sensu ampl.; Rouy Fl. Fr. V, 135 (1899) = Lotus Dorycnium L. Sp. ed. 1, 778 (1753) = D. dorycnium Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 655 (1908, Gesammtart). — En Corse, seulement la sous-espèce suivante :

Subsp. suffruticosum Rouy Fl. Fr. V, 438 (4899) = D. suffruticosum Vill. Hist. pl. Dauph. III, 446 (4789); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 426; Rikli in Engl. Bot. Jahrb. XXXI, 372; Coste Fl. Fr. I, 355 = D. doryenium subsp. suffruticosum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 656 (4908). — Exsicc. Kralik n. 533!; Reverch. ann. 4880, n. 299!; Magnier fl. select. n. 545!

Hab. — Garigues rocheuses de l'étage inférieur. Avril-juin. ¾. Calcicole préférente. Disséminée. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 48); Rogliano (Revel. in Bor. Not. I, 6); sur Cardo (Petry in litt.); env. de Bastia (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 244); Patrimonio et Farinole (Rotgès in litt.); Barbaggio (Chabert ex Rikli op. cit. 378; Rotgès in litt.); env. de St-Florent (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Mars. l. c.; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 70; Rotgès et Thellung in litt.); Novella (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Aspretto (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIII et XCVIII); Bonifacio (Salis l. c.; Kralik exsicc. cit.; Revel. in Bor. Not. I, 6; Jord.! ll. cc.; Mars. l. c.; Reverch. exsicc. cit.; Fouc. et Sim. l. c.; Boy. Fl. Sud Corse 59; et autres observateurs; et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Mont Silla Morta, garigues, calc., 100 m., 23 avril!

Les rapports de cette sous-espèce avec celles qui l'avoisinent géographiquement [10 subsp. germanicum Briq. = D. Jordani subsp. germanicum Greml. Exkursionsfl. Schw. ed 6, 496 (1889) et Neue Beitr. Fl. Schw. V,72 = D. suffruticosum var. germanicum Burn. Fl. Alp. mar. II, 142 (1896) = D. pentaphyllum subsp. D. suffruticosum forme D. germanicum Rouy Fl. Fr. V, 140 (1899)  $\equiv D$ . germanicum Rikli in Ber. schw. bot. Ges. X, 8 (1900) et in Engl. Bot. Jahrb. XXXI,  $381 \pm D$ . dorycnium subsp. germanicum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 658 (1908). — 2° Subsp. herbaceum Rouy Fl.Fr. V, 135 (1899) = D. herbaceum Vill. Hist. pl. Dauph. III, 417 (1789); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 426; Rikli in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI, 353; Coste Fl. Fr. I, 354 = D. intermedium Ledeb. in Ind. sem. hort. Dorpat ann. 1820; Boiss. Fl. or. II, 162 = D. herbaceum subsp. intermedium Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 661 (1908). - 30 Subsp. gracile Rouy Fl. Fr. V, 137 (1899) =D. gracile Jord. Obs. III, 70, tab. 4 (1846); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 427 =D. decumbers Jord. op. cit. 60, tab. 4 (1846); Gr. et Godr. l. c.  $\equiv D$ . Jordani Lor. et Barr. Fl. Montp. éd. 1, 175 (1876); Burn. Fl. Alp. mar. II, 143; Rikli in Engl. Bot. Jahrb. XXXI, 367; Coste Fl. Fr. I, 355 = D. herbaceum subsp. gracile Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 663 (1908)] ont été excellemment exposés par M. Rikli (op. cit.). Après examen de très abondants matériaux de comparaison, nous ne pouvons qu'approuver l'avis émis d'abord par M. Burnat (Fl. Alp. mar. II, 142), puis adopté par M. Rouy, sur la valeur subspécifique de ces groupes. La sous-esp. suffruticosum est essentiellement caractérisée par l'hétérophyllie (feuilles inférieures obovées-lancéolées, les supérieures oblongues-linéaires ou linéaires), les fleurs presque sessiles et l'étendard ± panduriforme.

¹ Gremli (l. c.) a fait une sous-espèce (Unterart) et non pas une variété, comme l'a dit M. Rikli et l'ont répété MM. Ascherson et Graebner. De même, M. Rouy n'a pas fait une espèce D. germanicum, comme l'ont dit les auteurs précités, mais un D. pentaphyllum subsp. D. suf-truticosum forme D. germanicum. Nous ne relevons ces lapsus, évidemment d'importance secondaire, qu'en partant du principe qu'il faut autant que possible éviter de faire dire à un auteur ce qu'il n'a pas voulu clairement affirmer.

En ce qui concerne la nomenclature, nous devons approuver M. Rouy dont le cadre général est correctement compris. Le D. pentaphyllum Scop. est essentiellement basé, en ce qui concerne la Carniole, sur le D. pentaphyllum subsp. herbaceum, mais comprenait sans doute aussi la sous-esp. germanicum. L'original du D. suffruticosum Vill. est (d'après M. Rikli op. cit. 377) le D. pentaphyllum subsp. suffruticosum. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut employer le nom, primitivement donné à une partie seulement du groupe spécifique, dans un sens élargi. L'antériorité oblige à préférer le nom de Scopoli.

Les échantillons corses présentent en général un port élevé, des feuilles inférieures élargies peu nombreuses et des fleurs assez grandes (5-7 mm.). C'est sur ces caractères que l'on a basé la distinction du D. insulare Jord. et Fourr. [Brev. II, 23 (1868); Ic. I, 57, tab. CLX  $\equiv D$ . corsicum Jord. ap. Bor. Not. pl. Corse 6 (1857), absq. diagn. = D. suffruticosum var. insulare et var. corsicum Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140 (1898)  $\equiv D$ . pentaphyllum subsp. suffruticosum var. insulare Rouy Fl. Fr. V, 139 (1899) = D. suffruticosum f. corsicum Rikli in Engl. Bot. Jahrb. XXXI, 178 (1901) = D. dorycnium subsp. suffruticosum var. insulare Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 658 (1908)]. Mais si les échantillons des terrains calcaires de Bonifacio et de St-Florent répondent souvent à ce diagnostic, il s'en faut que ce soit toujours le cas. M. Rikli (Bot. Reisestud. Korsika 45) rapproche les échantillons du Cap Corse du D. collinum Jord. et Fourr. [Brev. II, 23 (1868) = D. pentaphyllum subsp. suffruticosum var. collinum Rouv Fl. Fr. V, 139 (1899) = D. suffruticosum f. collinum Rikli op. cit. 378 (1901)] à feuillessupérieures moins étroites, à rameaux grêles, à entrenœuds supérieurs plus allongés, plus glabrescents. M. Rouy attribue d'autres échantillons au D. humile Jord. et Fourr. [Brev. II, 24 (1868)  $\equiv$  D. pentaphyllum subsp. suffruticosum var. humile Rouy l. c.] basé sur les échantillons réduits, à rameaux courts et à feuilles plus petites. On pourrait multiplier encore ces distinctions basées sur des différences de détail insignifiantes, très inégalement marquées sur nos divers échantillons corses et qui reparaissent sur de nombreux échantillons continentaux. Nous ne pouvons voir là des races.

# LOTUS Linn. emend.

1001. **L. edulis** L. *Sp.* ed. 1, 774 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 434; Brand in Engl. *Bot. Jahrb.* XXV, 204; Rouy *Fl. Fr.* V, 141; Coste *Fl. Fr.* I, 360; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 668. — Exsicc. Sieber sub: *L. edulis*!; Req. sub: *L. edulis*!; Kralik n. 556! (sub: *L. creticus*) et n. 559!; Mab. n. 369!

Hab. — Garigues de l'étage inférieur sur le littoral. Avril-mai. ①. Répandu. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 58; Sieber exsicc. cit.; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. *Cat.* 49; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIII et LV; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb*.

Corse 141; Lit. Voy. II, 2; et autres observateurs); St-Florent (Mab. ex Mars.l.c.; Thellung in litt.); Ile Rousse (Thellung in litt.); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 216; Fouc. et Sim. l. c.); îles Sanguinaires (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. l. c. et Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 434; Thellung in litt.); Barbicaja (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIX); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); Tizzano (Kralik exsicc. cit. n. 556); Bonifacio (ex Gr. et Godr. l. c.; Kralik exsicc. cit. n. 556 et 559; Thellung in litt.; Stefani!); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, balmes, calc., 100 m., 25 avril fl.!; Mont Silla Morta, rochers, calc., 100 m., 23 avril fl.! — Ile Rousse, garigues, 20 avril fl. fr.!

1002. **L. ornithopodioides** L. *Sp.* ed. 1, 775 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 434; Brand in Engl. *Bot. Jahrb.* XXV, 205; Rouy *Fl. Fr.* V, 144; Coste *Fl. Fr.* I, 359; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 670. — Exsicc. Kralik n. 558!; Mab. n. 121!

Hab. — Rocailles et garigues de l'étage inférieur, principalement sur le littoral. Avril-mai. ①. Répandu. Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 49; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLIII; Rotgès in litt.); Biguglia (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 66); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 234); Ghisoni, au lieu dit Sorba (Rotgès in litt.); Propriano (N. Roux l. c. CXLIII); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Mars. 1. c.; Lit. Voy. I, 21; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, balmes, calc., 100 m., 25 avril fl.!; Mont Silla Morta, rochers, calc., 100 m., 23 avril fl.! — Montagne de Caporalino, garigues, calc., 450-650 m., 11 mai fl. fr.!; garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fl. fr.!; vallée inf. de la Solenzara, rocailles des fours à chaux, 150-200 m., 3 mai fl.!; Pointe de l'Aquella, rocailles, calc., 250-370 m., 4 mai fl. fr.!; garigues du plateau de Canalli, 50 m., calc., 6 mai fl. fr.!

1003. **L. creticus** L. *Sp.* ed. 1, 775 (1753); Brand in Engl. *Bot*. *Jahrb*. XXV, 207 (1898); Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 671.

Hab. — Garigues littorales, rochers et sables maritimes. Avril-mai. 4.

Les variations douteuses entre les L. creticus L. et L. cytisoides L. ne permettent guère de séparer spécifiquement ces deux groupes. D'un autre côté, le procédé adopté par Boissier, puis par M. Brand, et qui

consiste à rabaisser le *L. cytisoides* au rang de simple variété, nous paraît exagéré. Il y aura lieu en effet de distinguer ultérieurement plusieurs races à l'intérieur du *L. cytisoides* même, point sur lequel M. Brand est passé trop rapidement dans sa monographie. Dans ces conditions, il convient d'envisager les *L. creticus* et *L. cytisoides* comme des sous-espèces d'un groupe collectif.

I. Subsp. eu-creticus Briq. = L. creticus L., sensu stricto; Burn. Fl. Alp. mar. II, 149; Rouy Fl. Fr. V, 142; Coste Fl. Fr. I, 360 = L. creticus var. genuinus Boiss. Fl. or. II, 165 (1872). — Exsicc. Billot n. 3564!; Mab. n. 223!

Hab. — Calcicole préférent. Bastia (Soleirol in herb. Deless.!); Biguglia (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 410); St-Florent (Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 49); Bras in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXII; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 411); Ostriconi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 219); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV; Lit. Voy. I, 2; Thellung in litt.); Calvi (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Ajaccio (Gussone ex Bert. l. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68; Thellung in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Soleirol ex Duby Bot. gall. 437; Req. in Billot l. c. et ap. Duby l. c.; Mars. l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

: 1907. — Garigues entre Alistro et Bravone, calc., 10 m., 30 avril fl.!

1911. — Entre l'étang d'Urbino et le marais d'Erbarossa, sables maritimes, 30 juin fl. fr. !

Plante entièrement soyeuse-blanchâtre. Feuilles subsessiles à stipules plus longues que le pétiole, à folioles étroites. Fleurs longues de 8–9 mm. Calice long de 6–7 mm. à dents inférieures latérales sensiblement plus courtes et moins aiguës que la médiane. Légume généralement cylindrique, souvent moins toruleux à la fin. — La forme désignée sous le nom de β crassifolius par M. Rouy (l. c. 143) à feuilles plus petites et plus charnues est basée sur des échantillons extrêmes très halophiles ; c'est une forme purement stationnelle.

II. Subsp. cytisoides Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 672 (1908), p. p.! = L. cytisoides L. Sp. ed. 1, 776 (1753) = L. creticus var. cytisoides Boiss. Fl. or. II, 165 (1872); Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 207.

Plante virescente ou verte. Feuilles à stipules égalant environ le pétiole court, à folioles souvent plus larges. Dents du calice variables. Légume généralement ± comprimé et toruleux.

α. Var. prostratus Briq. = L. cytisoides L. l. c., sensu stricto; Bert. Fl. it. VIII, 216; Burn. Fl. Alp. mar. II, 450; Murb. Contrib. fl. nordouest Afr. I, 67, tab. IV, fig. 4 et 2; Coste Fl. Fr. I, 360 (excl. caract. dentium calic. lat. acutorum!) = L. prostratus Desf. Fl. atl. II, 206 (4800), et herb. ex Murb. l. c. = L. Allionii Desv. Journ. Bot. III, 77 (4814); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 433 = L. cytisoides et L. cytisoides var. prostratus Ser. in DC. Prodr. II, 211 (4825) = L. creticus var. cinereo-virens Moris Fl. sard. I, 508 (4837) = L. cytisoides var. Allionii Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 341 (4877) = L. cytisoides forme L. Allionii Rouy Fl. Fr. V, 143 (4899) = L. creticus subsp. cytisoides var. Allionii Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 672 (4908). — Exsicc. Req. sub: L. cytisoides!; Kralik n. 557!; Mab. n. 368!; Debeaux ann. 4867 et 4869 sub: L. Allionii!

Hab. — Bien plus commune e! abondante que la sous-espèce précédente. Miomo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLV); de Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Mab. et Debeaux exsicc. cit.; Gillot op. cit. XLIII; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 441; Rotgès!; et autres observateurs); Farinole (Rotgès!); S¹-Florent (Thellung in litt.); Ile Rousse (Fouc. et Sim. l. c.; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 427); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 218); îles Sanguinaires (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXVIII; Thellung in litt.); Tour Parata (Boullu ibid. XXVI, 82; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 427; Thellung in litt.); Chapelle des Grecs (Lit. Voy. II, 25; Thellung in litt.); Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. l. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CVI; Thellung in litt.); îles Lavezzi (Kralik exsicc. cit.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Stefani!); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: talus rocailleux entre les Marines de Luri et de Meria, 6 juill. fl.!

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo, talus, 25 avril fl.! (f. subsericea ad subsp. eu-creticum vergens). — Ile Rousse, rochers maritimes, 21 avril fl.! (f. normalis et f. subsericea ad subsp. eu-creticum vergens).

Fleurs relativement petites, longues de 10-12 mm. Calice long de 6-7 mm., à dents inférieures très inégales, les latérales courtes et dissymétriques, obtuses, la médiane bien plus longue, lancéolée. — Cette variété est reliée par de nombreuses formes ambiguës avec la sousespèce précédente, comme l'avait déjà bien vu Moris (l. c.).

+ β. Var. bonifaciensis Briq., var. nov.

Hab. — Garigues des environs de Bonifacio (Stefani!; Pœverlein!; Thellung!).

1907. — Garigues à Bonifacio, 30 m., 5 mai fl. fr.!

Herba prostrata, ramis elongatis, undique pilis brevissimis adpressis sordide vel cinereo-virens. Folia normalia subspeciei, foliolis obovatis, tenuissime sericeis, pallide cinereo-virentibus. Pedunculi foliis multo longes. Capitula macrantha. Flos habita ratione magnus, circ. 1,5 cm. longus, corolla speciosa. Calix 8–9 mm. longus, dentibus inferioribus valde inaequalibus, lateralibus brevioribus obtusis vel obtusatis breviterque acutatis, infimo lanceolato longiore. Legumina jam juvenilia ± torulosa recta circ. 3,5 cm. long 4.

Race grandiflore — se retrouvant en Sicile! et en Grèce! — intermédiaire par l'indument entre les var.  $\alpha$  et  $\beta$ , et qui rappelle le L. commutatus Guss., mais facile à distinguer par la carène non longuement rostrée et par la forme des dents latérales du calice.

III. Subsp. **collinus** Briq. = L. creticus var. collinus Boiss. Fl. or. II, 165 (1872) = L. judaicus Boiss. I. c. (1872) = L. cytisoides var. Linnaei Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 341 (1877) = L. prostratus Batt. et Trab. Fl. Alg. Dicot. 248 (1888-90); non Desf. = L. cytisoides subsp. collinus Murb. Contrib. fl. nord-ouest Afrique I, 68, tab. IV, fig. 3 et 4 (1897) = L. commutatus var. collinus Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 208 (1898) = L. creticus subsp. cytisoides Rouy Fl. Fr. V, 143 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 673 (1908).

Sous-espèce grandiflore comme la variété précédente, mais en différant principalement par les dents inférieures du calice beaucoup moins inégales, les latérales aiguës (et non pas obtuses ou obliquement subtronquées-acutiuscules). — Cette sous-espèce a été parfaitement élucidée par M. Murbeck, dont l'excellent travail a malheureusement été passé sous silence par ses successeurs. La forme du calice rapproche incontestablement la sous-esp. collinus du L. commutatus Guss. (= L. Salzmanni Boiss. et Reut.), comme l'a indiqué M. Brand, mais ce dernier possède une carène nettement rostrée.

Nous ne connaissons la sous-esp. *collinus* que du sud de l'Espagne, de l'Algérie, de la Syrie et de la Grèce. M. Rouy (*Fl. Fr.* V, 143) l'a indiquée à Tizzano et à Bonifacio d'après le nº 556 de Kralik. Mais ce numéro, du moins tel qu'il est représenté à l'herbier Delessert, appartient au *L. edulis*.

1004. **L. corniculatus** L. *Sp.* ed. 1, 775 (1753), sensu stricto. Hab. — Variable. Avril-juill. suivant l'altitude. ?.

lci encore nous estimons qu'un groupement en sous-espèces des nombreuses races du *L. corniculatus* permet d'exprimer les faits morphologiques et géographiques d'une façon plus satisfaisante que ce n'a été le cas jusqu'à présent. Il nous est impossible, en particulier, d'établir une distinction nette entre les *L. uliginosus* et corniculatus d'après les caractères invoqués par M. Brand. Les races corses se groupent comme suit :

I. Subsp. uliginosus Briq. = L. uliginosus Schk. Handb. II, 412 (avant 1804, voy. Pritz. Thes. ed. 2, 282); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 432;

Brand in Engl. *Bot. Jahrb.* XXV, 209; Rouy *Fl. Fr.* V, 145; Coste *Fl. Fr.* I, 361; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 675.

Plante à rhizome stolonifère, noircissant facilement par la dessication, à tige élancée,  $\pm$  fistuleuse. Folioles obovées, à nervures latérales très saillantes. Capitules 5-14flores; dents calicinales subulées égalant le tube,  $\pm$  étalées avant l'anthèse. Carène arrondie-ascendante, insensiblement acuminée. — En Corse, à notre connaissance, seulement la var.  $\alpha$  ci-après.

 $\alpha$ . Var. major Ser. in DC. Prodr. II, 214; non Brand (1898) = L. uliginosus Schk., sensu stricto = L. major Sm. Engl. Fl. III, 313 (1825); non Scop. = L. corniculatus var. uliginosus Gaud. Fl. helv. IV, 619 (1829) = L. uliginosus var. glabriusculus Bab. Man. brit. fl. ed. 2, 80 (1847); Rouy Fl. Fr. V, 146; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 675. — Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 86!

Hab. — Prairies maritimes humides, points marécageux des étages inférieur et montagnard. Pas fréquent. Env. de Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 49); Ghisoni, bas-fonds humides de Caniccia (Rotgès in litt.); Sagone, vers l'embouchure du Liamone (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIII: N. Roux ibid. CXXXV); Barbicaja (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. LXXXIX); Ajaccio (Mars. l. c.); Campo di Loro (Boullu op. cit. XCIV); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); bords du Rizzanèse entre Propriano et Sartène (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLII).

Plante glabre ou glabrescente. Capitules généralement 4-10flores à corolles assez grandes d'un jaune plus pâle.

β. Var. trichophorus Briq. = L. villosus Thuill. Fl. env. Paris, éd. 2, 387 (1799); non alior. != L. pilosus Beeke in Turn. et Dillw. Bot. Guide II, 528 (1805) = L. corniculatus var. villosus Ser. in DC. Prodr. II, 214 (1825) p. min. p.; non alior. = L. uliginosus var. villosus Lamotte Prodr. fl. pl. centr. 202 (1877); Rouy Fl. Fr. V, 146; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 675 = L. uliginosus var. pilosus Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 209 (1898) = L. uliginosus var. hispidus Boiss. ex Brand l. c. (nomen).

Plante ± abondamment poilue-hérissée. Capitules généralement 8-14flores, à corolles plus petites, d'un jaune plus foncé. — A rechercher en Corse.

L'opinion émise par Jordan (Pug. 61) et par M. Rouy (Fl. Fr. V, 146) que le L. villosus Thuill. représente la variété poilue du L. uliginosus est entièrement confirmée par l'examen du type original de Thuillier conservé à l'herbier Delessert! La confusion a été commencée par Seringe qui entendait sous le nom de L. corniculatus var. villosus le groupe nommé plus tard par Koch L. corniculatus var. hirsutus Koch, en citant à tort comme synonyme le L. villosus Thuill.; elle s'est continuée jusqu'à la

monographie de M. Brand. Dans ces conditions les noms *villosus* et *pilosus* doivent être abandonnés pour cette variété, afin d'éviter des confusions inextricables (*Règl. nomencl.*, art. 51, 40).

II. Subsp. decumbers Briq. = L. tenuifolius Presl  $D_rl$ . Prag. 46 (1822)? = L. decumbers Poir. Encycl. méth. Suppl. III, 508 (1823); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 431; Coste Fl. Fr. I, 361 = L. Preslii Ten. Syll. App. V, 54 (1842) = L. uliginosus var. decumbers Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 21 (1898) = L. corniculatus forme L. decumbers Rouy Fl. Fr. V, 148 (1899) = L. uliginosus var. decumbers et L. corniculatus var. Preslii Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 675 et 681 (1908).

Hab. — Marécages de l'étage inférieur dans les parties voisines de l'Italie, en Sardaigne et en Sicile ; à rechercher en Corse.

Plante pourvue d'un rhizome ± stolonifère, noircissant souvent par la dessiccation, à tige plus grêle, peu ou pas fistuleuse, plus couchée. Folioles des feuilles supérieures lancéolées, à nervures latérales non sailantes. Capitules pauciflores (1-6flores); dents calicinales linéaires, égalant ou dépassant un peu le tube, ± conniventes avant l'anthèse. Carène arrondie-ascendante, insensiblement acuminée.

MM. Ascherson et Graebner ont énuméré ce groupe à deux endroits différents, le rattachant d'abord au L. uliginosus, puis au L. corniculatus. Les auteurs déclarent que la plante de Presl (L. tenuifolius Presl, L. Preslii Ten.) ne peut être rattachée au L. uliginosus (incl. L. decumbens Poir.) parce que ce groupe manque aux îles italiennes. Mais c'est là une erreur. Le L. uliginosus existe en Corse et en Sardaigne, et le L. decumbens Poir. existe en Sicile (Tod. Fl. sic. n. 243! et 1132!; Ross herb. sic. n. 329!) en échantillons identiques au P. decumbens Gr. et Godr. du midi de la France (par ex. Soc. dauph. n. 1587!; Magnier fl. select. exsicc. n. 2698!). — Le premier rapprochement entre la plante de Presl et le L. decumbens a été établi dubitativement par Gussone (Fl. sic. prodr. II, 539, ann. 1828), lequel donne d'ailleurs du L. decumbens une bonne description. Nous croyons, avec MM. Brand et Rouy, ce rapprochement tout à fait justifié. — La sous-esp. decumbens occupe une position intermédiaire entre la sous-esp. uliginosus et les deux sous-espèces suivantes: le mode de vie, le port, le noircissement fréquent de l'appareil végétatif par la dessiccation, la présence de stolons, la forme de la carène la rapprochent de la sous-esp. uliginosus; la nervation des feuilles, les capitules pauciflores, la disposition des dents calicinales avant l'anthèse l'en écartent.

On peut également, à l'intérieur de cette sous-espèce, distinguer deux variétés :

- $\gamma$ . Var. glaber Briq. = L. decumbens var. glaber Guss. Fl. sic. prodr. II, 539 (1828) = L. corniculatus forme L. decumbens Rouy et subvar. glaber Rouy l. c. (1899) = L. corniculatus var. Preslii b glaber Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 682 (1908). Plante glabre ou glabrescente.
- $\delta$ . Var. **Sibthorpii** Rouy  $\equiv L$ . corniculatus forme L. decumbens var. Sibthorpii Rouy Fl. Fr. V, 149 (1899)  $\equiv L$ . corniculatus var. Preslii e Sibthorpii Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 632 (1908). Plante  $\pm$  hérissée.

III. Subsp. eu-corniculatus Briq. = L. corniculatus L., sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 432; Rouy Fl. Fr. V, 146 (var.  $\alpha$ - $\zeta$ ); Coste Fl. Fr. I, 361; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 676 p. maj. p.

Plante à racine pivotante émettant souvent des rameaux stoloniformes, noircissant peu ou pas par la dessiccation, à tige grêle, peu ou pas fistuleuse. Folioles obovées ou obovées-rhomboïdales, à nervures latérales peu saillantes. Capitules pauciflores (1-6 fleurs); dents calicinales subulées, égalant environ le tube,  $\pm$  conniventes avant l'anthèse. Carène brusquement redressée-ascendante à angle droit, subitement acuminée en bec.

- ε. Var. arvensis Ser. in DC. *Prodr*. II, 214 (1825); Gaud. *Fl. helv*. IV, 619; Rouy *Fl. Fr*. V, 116; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 677 = *L. arvensis* Schk. *Handb*. II, t. 211 (1808) = *L. corniculatus* var. *vulgaris* Koch *Syn*. ed. 1, 154 (1837); Willk. et Lange *Prodr*. *fl. hisp*. III, 343. Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 140 et 141!
- Hab. Rocailles ombragées, points herbeux le long des torrents, de préférence dans l'étage montagnard, parfois jusqu'au voisinage de la mer, mais rarement. Monte Fosco (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LX); montagnes au-dessus de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 141); col de Teghime (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 127); désert des Agriates au col de Cerchio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); vallée du Fiumalto (Lit. Voy. I, 6); env. de Corté (Kesselmeyer in herb. Deless.!); forêt de Valdoniello (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 127); col de Vergio (Lit. Voy. II, 11); forêt d'Aitone (Lit. ibid. 14); col de Sevi (Briq. Spic. 40 et Burn. exsicc. cit. n. 140); Ghisoni (Rotgès in litt.); Pointe de Grado (Briq. l. c. et Burn. exsicc. cit. n. 141); env. d'Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX); et localités cidessous.
- 1906. Cap Corse: rochers près de Morsiglia, 150-200 m., 7 juill. fr. (f. elata ramosa)! Rochers sur le versant W. du Monte d'Oro, 1500-1600 m., 12 août fl. (f. magis reducta)!
- 1907. Cap Corse: entre les marines de Farinole et de Negro, talus, 25 avril fl. (f. *parvifolius*)!
- 1910. Col de Verde, tourbière, 1340 m., 29 juill. fl. (f. elata, pauciflora)!; vallée d'Asinao, bords rocheux des torrents, 1300 m., 24 juill. fr. (f. elata, pauci-parviflora, parvifolia)!
- 1911. Versant W. du Monte Calva, berges d'un torrent, 1000 m., 10 juill. fl. (f. pauci-grandiflora, parvifolia)!; Montagne de Cagna: replats gazonnes des rochers au col de Fontanella, 1200 m., 5 juill. fl. fr. (f. reducta, parvifolia, pauciflora).

Plante d'apparence très variable, à feuilles glabres ou presque glabres, souvent petites [f. parvifolius Peterm. Fl. lips. 540 (1838); Rouy Fl. Fr. V, 117; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 678], à tiges glabres ou faiblement pourvues de poils étalés, à fleurs parfois nombreuses [L. corniculatus var. montana Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834)], plus souvent au nombre de 1–2, le plus souvent grandes de 1–1,2 cm. (subvar. grandiflorus Rouy Fl. Fr. V, 147), rarement plus petites (f. parviflora), à dents calicinales à peu près de la longueur du tube. Les formes plus velues établissant le passage à la var.  $\pi$  ont été distinguées sous le nom de sous-var. hirsutus Rouy (Fl. Fr. V, 147).

++  $\zeta$ . Var. crassifolius Ser. in DC. *Prodr*. II, 214 (1825); Rouy *Fl. Fr.* V, 147; Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 678 = L. crassifolius Pers. Syn.II, 354 (1807).

Hab. — Rochers et sables maritimes. Promontoire d'Aspretto près Ajaccio (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCIII) et Campo di Loro (Thellung!).

Plante rameuse, à rameaux couchés, glabre (du moins nos échantillons), à folioles obovées, épaisses et charnues, semblable d'ailleurs à la variété précédente. Peut-être seulement une sous-variété ou une simple forme due à l'halophilie?

- $+\uparrow$  n. Var. gracilis Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 343 (1877) = L. *Delorti* Timb. ap. Jord. *Pug.* 58 (1852) = L. *corniculatus* var. *Delorti* Rouy *Fl. Fr.* V, 147 (1899); Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 679.
- Hab. Rochers et garigues de l'étage montagnard. Disséminée, mais probablement pas rare.
- 1907. Garigues en montant de Pietralba au Col de Tende, 900 m., 15 mai fl.!; montée d'Omessa au Col Bocca al Pruno, garigues, 700-900 m., 13 mai fl.!
- 1908. Vallée inf. du Tavignano, rochers des pineraies, 900 m., 26 juin fl. fr.!

Plante à rameaux couchés ou couchés-ascendants, généralement microphylle, au moins les rameaux stériles, ± hérissée-velue. Fleurs comme dans la variété précédente. Nous n'avons pu nous convaincre de la concomitance de la grandeur des graines et des autres caractères.

†† θ. Var. alpinus Ser. in DC. Prodr. II, 214 (1825); Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 211; Rouy Fl. Fr. V, 148; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 680 = L. alpinus Schl. ex Ser. in DC. I. c. = L. glareosus var. glacialis Boiss. et Reut. Pug. pl. nov. 36 (1852) = L. corniculatus var. brachyodon Boiss. Diagn. pl. or. ser. 2, II, 21 (1856) = L. corniculatus var. alpicola Beck Fl. Nied.-Österr. 855.

Hab. — Eboulis de l'étage alpin au-dessus de 2000 m. Rare. Monte Cinto (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 128). A rechercher.

Plante naine, ± glabrescente, à axe souterrain épais, à rameaux courts et grêles, à folioles très petites et étroites. Capitules pauciflores, relativement grandiflores (fleurs longues de 10-12 mm.). Calice à dents plus courtes que le tube.

IV. Subsp. tenuis Briq. = L. tenuis Kit. ap. Willd. Enum. hort. berol.
797 (1809); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 432; Coste Fl. Fr. I, 360.

Hab. — Prairies maritimes et submaritimes, points humides de l'étage inférieur.

Plante à racine pivotante émettant souvent des rameaux stoloniformes, ne noircissant pas par la dessiccation, à tiges grêles, diffuses, non fistuleuses. Folioles lancéolées-linéaires ou linéaires, à nervures latérales peu développées et non saillantes. Capitules pauciflores (1-6 fleurs); dents calicinales subulées, égalant le tube ou un peu plus courtes que lui, ± conniventes avant l'anthèse. Carène brusquement redressée-ascendante à angle droit, subitement acuminée en bec.

†† i. Var. pedunculatus Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 684 (1908) = L. pedunculatus Cav. Ic. II, 52, tab. 164 (1792)? = L. decumbens Forst. List rare pl. Tonbr. 86 (1801) = L. pratensis Rouy et L. corniculatus forme pedunculatus Rouy Fl. Fr. V, 149.

Signalée en Corse par M. Rouy (Fl. Fr. V, 149), sans indication de localité. A rechercher.

Plante élancée, glabre ou glabrescente, les feuilles oblongues-lancéolées ou lancéolées, plus larges et plus grandes que dans la variété suivante. Pédoncules jusqu'à 10 fois plus longs que les feuilles axillantes. — Cette variété (ou sous-variété?) établit le passage entre les sous-esp. eu-corniculatus et tenuis.

- x. Var. tenuifolius L. Sp. ed. 1,776 (1753); Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 213 (1898); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,683 = L. tenuis Kit. l. c. sensu stricto = L. tenuifolius Reichb. Fl. germ. excurs. 506 (1832) = L. corniculatus var. maritima (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834) = L. corniculatus forme L. tenuis Rouy Fl. Fr. V, 150 (1899).
- Hab. Disséminée. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 59); env. de Corté (Raymond in h. Deless.!); Ajaccio (Mars. *Cat.* 49); env. de Bonifacio (Lit. *Voy*. I, 22; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.
- 1906. Cap Corse : Chapelle Santa Cattarina près de la Marine de Sisco, rives de la mer, 4 juill. fl. fr. !

1910. — Entre Ste-Lucie et Ste-Trinité, prairies marécageuses, 20 juill. fl.!

Plante glabre ou glabrescente, à tiges rameuses et diffuses, à feuilles linéaires-lancéolées ou linéaires, pédoncules moins allongés que dans la variété précédente.

1005. **L. angustissimus** L. *Sp.* ed. 1, 774 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 430; Brand in Engl. *Bot. Jahrb.* XXV, 215 (1898); Rouy *Fl. Fr.* V, 151; Coste *Fl. Fr.* I, 359; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 686. — Exsicc. Thomas sub: *L. angustissimus*!; Salzmann sub: *L. diffusus*!; Req. sub: *L. angustissimus*!; Burn. ann. 1900, n. 34!

Hab. — Clairières ombragées des maquis, bords des torrents dans les étages inférieur et montagnard. Mai-juill. ①. Répandu. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 59; Kesselmeyer in herb. Deless.!); Serra di Pigno (Burn. exsicc. cit.); Biguglia (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXIV); Ostriconi (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VIII, 229); Corté (Raymond in herb. Deless.!); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bocognano (Doùmet in *Ann. Hér.* V, 122); Ajaccio (Req. exsicc. cit.; Mars. *Cat.* 49; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCIX; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIV et CVII); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); entre Sartène et Santa-Lucia di Tallano (Lit. *Voy.* I, 19); Bonifacio (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 153); et localités ci-dessous.

1908. — Vallée inf. du Tavignano, bord des eaux, 5-700 m., 26 juin fl. fr.!

1910. — Vallon de Cioccia, en montant de Monaccia au col de Croce d'Arbitro, rocailles le long du torrent, 200 m., 21 juill. fr. !

Pédoncule 1-2flore. Corolle ne verdissant pas par la dessiccation. Etendard à peine plus long que la carène. Carène assez large, genouillée vers le milieu. Légume 3-6 fois plus long que le calice.

Les variétés admises par M. Rouy (l. c.), nous paraissent être d'ordre purement stationnel. MM. Ascherson et Graebner (l. c.) leur donnent aussi une valeur très inférieure.

1006. **L. hispidus** Desf. Cat. hort. par. 190 (1829); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 431; Brand in Engl. Bot. Jahrb. XXV, 216 (1898); Rouy Fl. Fr. V, 453; Coste Fl. Fr. I, 359; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 687. — Exsicc. Req. sub: L. angustissimus var. legumine brevi!; Reverch. ann. 1883, n. 173!

Hab. — Clairières des maquis, garigues de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Moins fréquent que l'espèce précédente. Cap Corse (Revel. ex Mars. Cat. 49); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58; Soleirol ex

Bert. Fl. it. VIII, 231); Mab. ex Mars. l. c.); Pontera près Ponte alla Leccia (Petry in litt.); île Mezzomare (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXVI); Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. l. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CVII); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Aspretto (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Ia Trinité (Reverch. exsicc. cit.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Revel. ex Mars. l. c.).

Pédoncule 2-4flore. Corolle verdissant ± par la dessication. Etendard sensiblement plus long que la carène. Carène étroite, genouillée à la base. Légume plus large, 2-4 fois plus long que le calice. — Mêmes observations que pour l'espèce précédente au sujet des « variétés » qui ont été distinguées à l'intérieur de ce type.

4007. **L. parviflorus** Desf. Fl. atl. II, 206, t. 211 (1798-1800); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 430; Rouy Fl. Fr. V, 454; Coste Fl. Fr. I, 358; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 688 = L. hispidus DC. Fl. fr. IV, 556 (1805) = Dorycnium parviflorum Ser. in DC. Prodr. II, 208 (1825). — Exsicc. Soleirol n. 1227!; Req. sub: L. parviflorus!; Kralik n. 559 a!

Hab. — Garigues et points sableux de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandu. Rogliano (Revel. ex Mars. Cat. 48); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 58); Biguglia (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 440); vallée du Fiumalto (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV); Ajaccio [Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VIII, 232; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX; Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 49 (sub: L. hispidus) et in Bull. ass. fr. Bot. II, 66; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CVI; et autres observateurs); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); Monte Bianco près de Sari (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Porto-Vecchio (Req. in herb. Deless.!; Revel. ex Mars. Cat. 48); [base de la Punta della] Vacca Morta (Kralik ex Rouy Fl. Fr. V, 454); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Revel. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Vallée inf. de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl.!; garigues à Santa Manza, 10 m., 6 mai fl.!

Les échantillons des stations très arides sont généralement nains et pauciflores, parfois même uniflores (var. *uniflorus* Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXV, sess. extr. LXXV, ann. 1877; Rouy *Fl. Fr.* V, 154).

4008. **L. coimbrensis** Brot. ap. Willd. *Sp. pl.* III, 4390 (4803); Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 447; Brand in Engl. *Bot. Jahrb.* XXV, 248; Rouy *Fl. Fr.* V, 450; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 689  $\equiv$  *L. conimbricensis* Brot.

Fl. lus. II, 418 (1804) et Phyt. Lus. I, 427, tab. 53; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 43; Coste Fl. Fr. I, 359 = L. aristatus DC. Cat. monsp. 122 (1813). — Exsicc. Req. sub: L. coimbrensis!; Mab. n. 120!; Debeaux ann. 1867 sub: L. conimbricensis!

Hab. — Garigues, clairières des maquis, surtout de l'étage inférieur, 1-800 m., passant parfois dans les moissons. Avril-mai. ①. Répandu. Cap Corse (Mab. ex Mars. Cat. 49); vallon du Fango (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LV); Bastia (Mab. et Debeaux exsicc. cit.; Mars. Cat. 49; Pietra-Moneta (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 140); Calvi (Soleirol! ap. Bert. Fl. it. VIII, 221; Fouc. et Sim. I. c.); Ponte di Golo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59); Corté (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. I. c.); Venaco (Fouc. et Sim. I. c.); Vezzani (Rotgès in litt.); Barbicaja (Mars. I. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXXIX et XXVI, 82); Chapelle des Grecs (Thellung in litt.); Ajaccio (Mars. I. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIX); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); embouchure du Fiumorbo (Salis I. c.); Monte Bianco près de Sari (Fouc. et Sim. I. c.); Porto-Vecchio à la pointe de la Chiappa (Mab. ex Mars. I. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fl. fr.!; garigues à Cateraggio, 15 m., 1 mai fl.!; vallée inf. de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl.!; pointe de l'Aquella, clairières des maquis, 2000 m., 4 mai fl. fr.!

Cette espèce a été publiée par Brotero dans le Species de Willdenow, auquel l'auteur l'avait communiquée une année seulement avant la publication du Flora lusitanica, le volume III, 2 du Species ayant paru en 1803, et non pas en 1800 comme l'indique le titre général du tome III. — L'appareil végétatif du L. coimbrensis est glaucescent, glabre ou presque glabre. La distinction d'une variété entièrement glabre [L. glaberrimus DC. Cat. monsp. 122 (1813) = L. conimbricensis var. glaberrimus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834); Moris Fl. sard. I, 515 = L. coimbrensis var. glaberrimus Rouy Fl. Fr. V, 151 (1899)], opposée à un type dont les dents calicinales sont ± pilifères [L. conimbricensis var. ciliatus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834)], se rapporte à des variations d'ordre individuel.

# TETRAGONOLOBUS 1 Scop.

4009. **T. siliquosus** Roth  $Tent. fl. germ. I, 323 (1788); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 428; Rouy Fl. Fr. V, <math>455 = Lotus \ siliquosus \ L. \ Syst. ed. 40,$ 

<sup>1</sup> Nomen utique conservandum (Règl. nom. bot., éd. 2, art. 20 et p. 89).

- n. 1 A (1759) et Sp. ed. 2, 1089; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 691 = T. Scandalida Scop. Fl. carn. ed. 2, II, 87 (1772).
- a. Var. genuinus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 428 (1848); Rouy Fl. Fr. V, 156; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 632.

Tiges et feuilles ± velues ; feuilles minces. — Non signalée en Corse.

- $\beta$ . Var. maritimus Ser. in DC. Prodr. II, 215 (1825); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 428; Rouy Fl. Fr. V, 456; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 692  $\equiv L$ . maritimus L. Sp. ed. 1, 773 (1753)  $\equiv R$ . maritimus Roth Tent. fl. germ. I, 323 (1788).
- Hab. Points sableux des prairies maritimes marécageuses. Avril. 4. Très rare. Jusqu'ici seulement à l'embouchure de l'Aliso (Mars. Cat. 49).

Tiges et feuilles glabres; ces dernières épaisses, un peu charnues. — Marsilly donne la détermination de variété comme probable. Mais d'après la station indiquée, il n'y a guère de doute à avoir sur son exactitude.

**T. purpureus** Mænch Meth. 164 (1794); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 428; Rouy Fl. Fr. V, 156; Coste Fl. Fr. I, 357  $\equiv$  L. Tetragonolobus L. Sp. ed. 1, 773 (1753); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 693.

Cette espèce, à fleurs pourpres et à légumes ailés, croît en Sardaigne et dans l'île d'Elbe. Elle devra être recherchée en Corse.

T. Requienii Fisch. et Mey. Ind. sem. hort. petrop. dec. 1835, 23 et dec. 1837, 26; Daveau in Bull. Soc. bot. Fr. XLIII, 365 (ann. 1896); Rouy Fl. Fr. V, 157 = Lotus Requienii Mauri in Ten. Viagg. Abruzz. 81 (1832) absq. descr.; Sanguinetti Cent. prodr. fl. rom. add. 106; Bert. Fl. it. VIII, 214 = T. guttatus Pomel Nouv. mat. fl. atl. 182 (1874) = T. conjugatus Boiss. Fl. or. II, 116 (1872); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 338 = Lotus conjugatus Ball Spic. fl. marocc. 425 (1878); Burn. et Barb. Not. voy. Bal. 37; non L.

Cette espèce, à fleurs roses et à légumes aptères, a été élucidée avec soin par M. Daveau (l. c.). Elle possède une aire qui embrasse l'Asie mineure, la Grèce, l'Italie, les Baléares, l'Espagne, l'Algérie et le Maroc. Elle existe, d'après M. Daveau, dans l'herbier de l'Institut botanique de Montpellier, en deux échantillons cultivés, dont l'un est indiqué par Delile comme de provenance corse par l'intermédiaire de Requien. M. Daveau fait remarquer avec raison que l'aire connue du T. Requienii rend plausible la présence en Corse de cette espèce; néanmoins, elle n'a été observée dans l'île par aucun botaniste d'une façon authentique.

## PSORALEA Linn.

1010. **P. bituminoșa** L. *Sp.* ed. 1, 763 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 456; Rouy *Fl. Fr*. V, 130; Coste *Fl. Fr*. I, 377; Asch. et Graebn.

Syn. VI, 2, 699. — En Corse, avec certitude seulement la variété suivante :

α. Var. genuina Rouy Fl. Fr. V, 131 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI,
2, 699 = P. palaestina Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834); non L.
— Exsicc. Sieber sub: P. bituminosa!; Kralik n. 560! (sub: P. plumosa);
Mab. n. 225!; Reverch. ann. 1880, n. 271! (sub: P. plumosa) et ann.
1885, n. 465!

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Mai-juin. ¥. Répandue. Cardo (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59; Sieber et Kralik exsicc. cit.; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 50; Gillot op. cit. ÅLIII; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 58; et nombreux autres observateurs); Patrimonio (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 441); St-Florent (Mab. exsicc. cit. et ap. Shuttl. Enum. 40; Thellung in litt.); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VIII, 78; Fouc. et Sim. l.c.); Ota (Reverch. exsicc. cit. ann. 1885); Ajaccio (Mars. Cat. 50; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68; Blanc in Bull. soc. bot. Lyon sér. 2, VI, 6-8; Thellung in litt.); Aspretto (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCII); de Solenzara à Ste-Lucie-de-Portovecchio (Briq. notes mss.); Porto-Vecchio (ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 456); La Trinité (ex Gr. et Godr. l. c.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VIII, 78; Reverch. exsicc. cit. ann. 1880).

Plante verte ou verdâtre ; tige à poils apprimés assez courts ; feuilles glabrescentes.

 $\beta$ . Var. **plumosa** Reichb. f. *Ic.* XXII, 91, tab. 140 (1870); Burn. *Fl. Alp.* mar. II, 169; Rouy *Fl. Fr.* V, 131; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 700  $\equiv$  *P. plumosa* Reichb. *Fl. germ. exc.* 869 (1832); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 456 p. p.

Plante plus velue-grisâtre; tige à poils plus longs et moins apprimés; feuilles ± mollement pubescentes; bractées plus longues que dans la variété précédente, plus longuement velues ainsi que les dents du calice; corolle plus grande.

Cette race, bien caractérisée en Dalmatie et disséminée çà et là ailleurs dans le bassin de la Méditerranée, a été indiquée en Corse à plusieurs reprises [Bastia, Porto-Vecchio et La Trinité (Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 450; Kralik exsicc. cit.); St-Florent (Shuttl. Enum. 10); env. d'Ajaccio (Mars. Cat. 50; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIII et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); Bonifacio (Reverch. exsicc.)]. Nous avons attribué toutes ces localités à la variété précédente, car non seulement les échantillons que nous avons pu vérifier appartenaient à la var.  $\alpha$ , mais nous n'avons

nous-même jamais vu la var. plumosa en Corse. Une certaine obscurité. a d'ailleurs été jetée sur le P. plumosa Reichb, par le fait que Grenier et Godron (l. c.) ont donné pour cette race une synonymie erronée, qui a été reproduite sans observation par tous les auteurs suivants. Grenier et Godron ont en effet placé ici le P. palaestina de Moris et de Salis. Or, Moris [Stirp. Sard. elench. I, 16 (1827)] n'a pas décrit son P. palaestina, mais il a expliqué [Fl. sard. I, 519 (1837)], en l'appelant P. bituminosa var. latifolia Moris, qu'il ne s'agissait là que d'une modification à folioles plus larges et « minus pubescentibus »!, présentant par conséquent exactement le contraire du caractère le plus saillant de la var. plumosa. Salis de son côté a basé son P. palaestina sur le vulgaire P. bituminosa des environs de Bastia, et ne dit pas un mot d'une villosité plus grande. Les folioles varient d'ailleurs d'ampleur d'un échantillon à l'autre et ne sauraient jouer le rôle qu'on leur a attribué dans la distinction de variétés et sous-variétés. En résumé, s'il est possible que la var. plumosa soit trouvée en Corse ultérieurement, les documents actuels ne permettent pas d'y affirmer sa présence.

# WISTARIA 1 Nutt.

W. sinensis DC. Prodr. II, 390 (1825); C. K. Schneid. Handb. Laubholzk. II, 79; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,  $712 = Glycine\ sinensis\ Sims\ Bot$ . Mag. tab. 2083 (1819).

La Glycine est fréquemment cultivée dans l'étage inférieur, mais nous ne la connaissons pas réellement subspontanée en Corse.

### ROBINIA L.

**R. Pseudo-Acacia** L. Sp. ed. 1, 722 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 455; Coste Fl. Fr. I, 376; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 713.

Planté le long des routes et en particulier le long des voies ferrées, fréquemment subspontané au voisinage de ces plantations.

### COLUTEA L.

†† 1011. **C. arborescens** L. *Sp.* ed. 1, 723 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 454; Rouy *Fl. Fr.* V, 202; Coste *Fl. Fr.* I, 376; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 729.

Hab. — Maquis rocheux de l'étage inférieur. Mai-juin. 5. Signalé

<sup>1</sup> Nomen utique conservandum (Règl. nomencl. bot. éd. 2, art. 20 et p 89). — Nuttall [Gen. amer. pl. II, 115 (1818)] a écrit Wisteria, mais c'est là une s mple erreur typographique, car il explique lui-même en note que le genre est dédié à la mémoire de Caspar Wistar.

jusqu'ici seulement aux env. de S. Nicolao et de Regetti (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. XLIX).

# ASTRAGALUS L. emend.

**A. Epiglottis** L. *Mant.* II, 274 (1771); DC. *Astrag.* 129; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 436; Bunge *Astrag.* I, 8 et II, 5; Rouy *Fl. Fr.* V, 161; Coste *Fl. Fr.* I, 365; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 745  $\equiv$  *A. Hypoglottis* Ten. *Fl. nap.* IV, 370 (1830); non L.

Espèce qui, au voisinage de la Corse, croît en Provence et en Sardaigne, mais manque à l'archipel toscan. Elle a été vaguement indiquée en Corse par Burmann (*Fl. Cors.* 213), d'après Valle, où, à notre connaissance aucun botaniste ne l'a jamais observée.

A. echinatus Murr. Prodr. stirp. Gott. 222 (1770); Lamk Encycl. méth. I, 315 et <math>Illustr. tab. 622, fig. 5 = A. pentaglottis L. Mant. II, 271 (1771); DC. Astrag. 92; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 435; Bunge Astrag. I, 12 et II, 16; Rouy Fl. Fr. V, 164; Coste Fl. Fr. I, 364; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 748 = A. cristatus Gouan Illustr. 59 (1773) = <math>A. dasyglottis Pallas Astrag. 105 (1800) p. p. = A. Hypoglottis Brot. Phyt. Lus. I, tab. 60 (1860); non L.

Cette espèce croît en Provence, en Ligurie, dans le sud de l'Italie et en Sicile, mais manque à l'archipel toscan et à la Sardaigne. Elle aurait été trouvée par Valle aux environs de St-Florent, se on Loiseleur (Fl. gall. ed. 2, Il, 156). A notre connaissance, aucun botaniste n'a authentiquement observé l'A. echinatus en Corse.

Relativement à la nomenclature de cette espèce, il convient d'observer que le nom de Murray est plus ancien d'une année que celui de Linné, Linné citant lui-même Murray en tête de sa synonymie! Le nom attribué à cette espèce doit donc être conservé. Lamarck (*Encycl. méth* I, 315) a aussi correctement attribué à Murray la priorité pour cette espèce.

1012. **A. hamosus** L. *Sp.* ed. 1, 758 (1753); DC. *Astrag.* 124; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 437; Bunge *Astrag.* I, 13 et II, 13; Rouy *Fl. Fr.* V, 165; Coste *Fl. Fr.* I, 365; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 749. — Exsicc. Soleirol n. 1177!; Mab. n. 122!

Hab. — Garigues rocailleuses et rochers de l'étage inférieur, montant rarement dans l'étage montagnard, 4-850 m. Avril-mai. ①. Calcicole préférent. Disséminé. Rogliano (Revel. ex Mars. *Cat.* 49); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 59); Marine de Farinole (Rotgès in litt.); env. de S<sup>t</sup>-Florent (Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. *Cat.* 49); env. de Valledi-Rostino (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VIII, 59, « Rustino »); env. d'Orezza (ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 437); vallée moyenne de l'Ostri-

coni (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); montagne de Caporalino (Fouc. et Sim. l.c.); Corté (Gillot *Souv*. 2); Evisa (Lit. *Voy*. II, 13); env. de Bonifacio (Revel. ex Mars. l.c.; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.

1907. — Rochers de la montagne de Pedana, calc., 500 m., 14 mai fr.!; conglomérat calcaire près d'Aleria, 30-40 m., 1 mai fl.!; garigues du vallon de Canalli, calc., 6 mai fl. jeunes fr.!

M. Rouy (l. c.) a distingué, d'après la longueur du légume, deux variétés :  $\alpha$  genuinus Rouy, à fruit long d'env. 3 cm., et  $\beta$  Buceras Rouy [=A. Buceras Willd. Enum. hort. berol. 51 (1809)] à fruit long de 6 cm., arqué en demi-cercle. Bunge avait autrefois basé son A. Buceras (Astrag. II, 13) exclusivement sur de très grands échantillons algériens. Nos provenances corses ont des fruits longs de 3-4 cm. et la longueur est très variable sur un même pied dans plusieurs de nos provenances continentales. Nous ne pouvons attribuer à ces formes qu'une faible valeur systématique.

† 4043. **A. uncinatus** Bert. *Fl. it*. VIII, 54 (1850); Arcang. *Comp. fl. it*. ed. 4, 486; Ces. Pass. et Gib. *Comp. fl. ital*. 700; Rouy *Fl. Fr*. V, 166; non Mœnch <sup>1</sup>, nec Pomel <sup>2</sup>.

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Très rare. Jusqu'ici uniquement aux env. d'Algajola (Soleirol ex Bert. l. c.).

Cette espèce remarquable n'a jamais été rencontrée, depuis l'époque de sa découverte, ni dans l'île de Giglio oû elle fut recueillie par le professeur Giuli (« habui ex Igilio a Prof. Giulio » Bert. l. c ), ni aux environs d'Algajola où la découvrit Soleirol (« ex Corsica a Algaiola a Soleirolio » Bert. l. c.). En effet, M. Sommier [Erborazione all'isola del Giglio (Boll. soc. bot. it. ann. 1894, 128 et 245; Isola del Giglio, LXXII et 35 (1900)], qui a exploré à fond l'île de Giglio, n'a pas réussi à y retrouver l'espèce de Bertoloni et soupçonne qu'elle pourrait avoir été confondue avec l'A. hamosus. Précédemment, dans le compte rendu de la seconde herborisation de M. Sommier à Giglio (op. prim. cit. 249, note), et dans le travail intitulé Gli Astragali italiani (p. 5, Firenze 1892), M. Ug. Martelli déclare qu'il a dû laisser sans solution la question de l'A. uncinatus Bert. — cette espèce n'ayant été revue par aucun de ses prédécesseurs ni par lui-même, et n'existant à sa connaissance dans aucun herbier — et qu'il n'a pu obtenir de M. Antoine Bertoloni, possesseur actuel des collections laissées par l'éminent auteur du Flora italica, communication des deux spécimens de l'herbier Bertoloni. Il en est résulté que l'A. uncinatus a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. uncinatus Mœnch Meth. 166 (1794) = A. baeticus L. Sp. ed. 1, 758 (1753). Cette synonymie a été donnée par Mœnch lui-même l. c. (!). L'A. uncinatus Mœnch est un nom mort-né dont on ne doit pas tenir compte (Règl. nom. bot. art. 50).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. uncinatus Pomel Nouv. mat. fl atl. 322 (1875). — MM. Battandier et Trabut [Fl. Alg. Dicot. 252-263 (1889)] en font un synonyme de l'A. Gryphus Coss. et Dur. ap. Bunge Astrag. II, 13 (1869), espèce de la section Oxyglottis.

été exclu de la flore de Toscane par M. Baroni [Suppl. gen. prodr. fl. tosc. Caruel, fasc. 2, 185 (1898)] et de la flore italienne par MM. Fiori et Paoletti [Fl. anal. Ital. II, 77 (1900)]. En Corse, à Algajola, l'A. uncinatus a fait l'objet de recherches infructueuses de la part de M<sup>me</sup> Gysperger [in Rouy Rev. bot. syst. II, 112 (1904)], de M. Saint-Yves et de nous-même le 18 juillet 1910. Enfin, M. Saint-Yves a consacré, sans résultat, la journée entière du 2 mai 1911 à la recherche de l'A. uncinatus à Algajola.

Bien que le cas de l'A. uncinatus ne soit pas sans précédent, en ce qui concerne la Corse, il est extrêmement curieux (et fàcheux) en ce sens qu'il s'agissait en 1850 d'une espèce nouvelle que Bertoloni est seul à avoir décrite, ses successeurs n'ayant fait que résumer, paraphraser ou traduire la description du maître italien, tandis que d'autres l'ont entièrement ignorée, ainsi en Italie MM. Fiori et Paoletti (l. c.), en France M. l'abbé Coste [Fl. Fr. I, 365 (1901)] et même Bunge, le monographe du

genre Astragalus [Astrag. I, 13 (1868) et II, 13 et 14 (1869)] <sup>1</sup>.

Nous nous trouvons heureusement dans une situation moins défavorable que nos prédécesseurs, car l'A. uncinatus Bert. est représenté dans l'herbier Burnat par deux échantillons, l'un en fleurs l'autre en fruits, envoyés en 1867 par K. Keck de Aistersheim (Autriche) et accompagnés d'une étiquette de la main de Keck portant ces seuls mots: « Astragalus uncinatus Bert. — Corse — l. Duby ». Duby n'a jamais herborisé en Corse, mais il a eu en main une grande partie des récoltes de Soleirol, de sorte que ces échantillons doivent être considérés comme des originaux de Soleirol. Cependant, il fallait, en outre, tenir compte des types de Bertoloni lui-même. L'herbier de Bertoloni est actuellement en possession de son neveu, M. Antoine Bertoloni à Bologne, lequel a bien voulu permettre à M. Emile Burnat (5 avril 1910) d'examiner à loisir les Astragalus de la collection de son oncle, laquelle se trouve en un ordre parfait. M. Burnat a eu l'obligeance de rédiger sur place les notes suivantes que nous reproduisons intégralement ci-après:

- « L'Astragalus uncinatus Bert. est représenté dans l'herbier de son auteur : 1º par un échantillon en fleur, avec racine, annoté par Bertoloni : ex Igilio misit prof. Giuli, ann. 1842 ; 2º par un échantillon consistant en l'extrémité supérieure d'une plante, annoté : ex Corsica misit Bonjean, ann. 1827. Il n'y a pas dans la collection de Bertoloni de spécimen portant la mention expresse d'Algaiola ². Ces échantillons présentent les caractères survants : ³
- « Racine ténue, fusiforme, à peine rameuse inférieurement, flexueuse. Tige simple, de 13 à 14 cm. de hauteur, arrondie, striée, à poils étalés. Feuilles longuement pétiolées, les inférieures à pétiole long d'env. 1 cm., les supérieures 2 à 3 cm., alternes, à 10-14 folioles dont les inférieures
- <sup>1</sup> M. Gandoger [Nov. consp. fl. Eur. 124 (1910)] donne pour l'A. uncinatus Bert. la distribution suivante: « Cors. Giglio. Hisp. Mancha ». Nous ne pouvons prendre en considération une indication aussi vague relative à la péninsule ibérique, alors qu'il s'agit d'une espèce très critique et peu connue telle que l'A. uncinatus, sans détails documentaires à l'appui.
- <sup>2</sup> Bonjean, de Chambéry, qui faisait le commerce des plantes d'herbier, a communiqué ou revendu à plusieurs botanistes des échant. corses de Soleirol. C'est ainsi que Bonjean, qui n'a jamais herborisé en Corse, se trouve parfois cité en particulier dans le *Flora italica* comme collecteur corse.
  - 3 « Nous suivons la description de Bertoloni en la complétant. »

ont jusqu'à 5 mm. et les supérieures jusqu'à 10 mm. de longueur; les inférieures sont obcordées, les autres ± elliptiques, émarginées sans mucron ou à peine mucronulées, généralement atténuées vers leur base ciliée, peu velues sur les deux faces, très brièvement pétiolulées; il v a tantôt une foliole, tantôt deux à l'extrémité du rachis. Stipules libres entre elles, séparées à la base, du côté opposé au pétiole par un arc de la circonférence de la tige, connées avec le pétiole dans la presque totalitéde leur base, glabres ou peu velues. Pédoncules minces, solitaires, longs de 15 à 20 mm., beaucoup plus courts que les feuilles (de moitié de leur longueur ou moins encore), velus, à poils étalés dépassant en longueur le diamètre du pédoncule, terminés par un capitule de 4 à 5 fleurs très brièvement pédicellées. Bractées membraneuses, étroites, lancéolées, ciliées, plus courtes que le calice. Fleurs longues de 6 à 7 mm. Calice à poils assez courts et apprimés, à divisions lancéolées-linéaires, les deux supérieures les plus courtes et les autres environ de la longueur du tube calicinal. Corolle dépassant un peu l'extrémité des dents calici-

« Il n'a pas été possible lors de la visite à Bologne de vérifier les caractères donnés par Bertoloni : « *Corolla* alba, vel ex albo pallide coerulescens. *Vexillum* obovatum, emarginatum, alis quidquam longius. Carina alis paulo brevior, obtusissima, mutica ».

« Concernant les gousses, l'échantillon de Giglio n'en possède pas; celui de Bonjean offre deux gousses jeunes, encore entourées de débris de fleurs; elles sont très velues, terminées par un bec onciné, mais la distinction avec les gousses de l'A. hamosus n'est pas possible à l'état jeune, les gousses des deux espèces présentant une disposition pareille ».

Ces détails précieux cadrent bien avec les caractères présentés par les échantillons de l'herb. Burnat, dont un a l'avantage d'offrir des fruits mûrs. On peut en utilisant tous ces documents établir comme

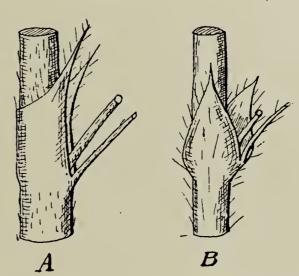

Fig. 9. — Stipules moyennes en vue latérale:

A chez l'Astragalus hamosus L.; B chez
l'A. uncinatus Bert. — Grossi.

suit les différences qui existent entre les A. uncinatus et hamosus (échantillons corses).

#### A. hamosus L.

Tige et feuilles couvertes de poils appliqués, acroscopes, raides.

#### A. uncinatus Bert.

Tige et feuilles peu densément pourvues de poils lachement ascendants dans la région supérieure, ascendants-étalés ou presque étalés dans la région inférieure, plusmous. Stipules (fig. 9A) connées dans leur région inférieure, de façon à former une gaine membraneuse oppositifoliée, bilobée, non ou à peine connées à la base avec le pétiole, à lobes ovés-triangulaires, ± longuement acuminés, à marges longuement ciliées, d'ailleurs glabres ou pourvues de quelques poils appliqués caducs.

Inflorescence 3-12flore, longuement pédonculée, à pédoncules les plus longs atteignant jusqu'à 5 cm.

Fleurs rapidement réfléchies au cours de l'anthèse, de sorte que les légumes pendants décrivent un arc à concavité acroscope (fig. 12 A).

Calice (fig. 10*A*) campanulé-tubuleux, pourvu de poils appliqués, raides, noirs au début, blanchissant à la maturité, à tube long d'env. 3 mm., à dents lancéolées-linéaires, subulées, très étroites, longues de 2,8-3 mm.

Corolle d'un blanc jaunâtre, à carène dépassant un peu les dents calicinales, à ailes légèrement plus longues que le carène, à étendard obové-oblong, tronqué-émarginé au sommet, dépassant les ailes de 3 mm. et les dents calicinales de 4 mm.

Légume (fig. 12 A) long de 2-4 cm., courbé en hameçon, atténué au sommet en un style crochu caduc, de sorte que le légume se termine en pointe droite à la maturité.

Semences quadratiques-subréniformes, d'un brun isabelle à la maturité, à diamètre maximal atteignant 2 mm.

Indument (à l'exclusion des stipules et bractées) consistant (fig. 13A) en poils (bi-)tricellulaires; pied très court (1-)2cellulaire; cellule apicale en navette, à bras parallèles à l'épiderme, l'acroscope très allongé, le basicope bien plus court. Stipules (fig.9B) libres entre elles, de façon à laisser entre elles sur la tige, du côté oppositifolié, un arc de cercle nu, brièvement connées à la base avec le pétiole, ovées-triangulaires,  $\pm$  acuminées au sommet, à marges ciliées, lâchement et faiblement poilues au début, puis glabrescentes.

Inflorescence 1–3(1–5)flore, brièvement pédonculée, à pédoncules les plus longs n'atteignant guère que 1–2 cm.

Fleurs restant dressées à la maturité, de sorte que les légumes  $\pm$  dressés décrivent un arc à concavité  $\pm$  basicope (fig. 42B).

Calice (fig. 10 *B*) campanulé-tubuleux, pourvu de poils appliqués, mous, blancs déjà pendant l'anthèse, à tube long de 3-3,5 mm., à dents lancéolées-linéaires, subulées, très étroites, longues de 3-3,5 mm.

Corolle d'un blanc jaunâtre (ou cœrulescente selon Bertoloni), à carène et ailes égalant les dents calicinales, à étendard obové-oblong, plus court, tronqué-émarginé au sommet, dépassant les ailes et les dents calicinales à peine de 2 mm.

Légume (fig. 12B) long de 3-4 cm., courbé en faux, atténué-incurvé au sommet en un style crochu caduc, de sorte que le légume se termine en bec crochu à la maturité.

Semences quadratiques-subréniformes, d'un brun fauve à la maturité, à diamètre maximal atteignant 1,5 mm.

Indument consistant (fig. 13 B) en poils (bi-)tricellulaires; pied très court (1-)2cellulaire; cellule apicale simple, très allongée-atténuée, placée sur le prolongement de la basilaire ou ± genouillée à la base.

Il convient d'ajouter quelques détails complémentaires sur plusieurs de ces caractères.

La différence dans la longueur du pédoncule entre les A. hamosus et uncinatus est très saillante lorsqu'on compare à l'A. uncinatus les formes européennes de l'A. hamosus. Mais il ne faut pas oublier que l'on a signalé en Algérie une forme de l'A. hamosus à pédoncule très court [A. ancistron Pomel Nouv. mat. fl. atl. 186 (1874) = A. hamosus & ancistron Batt. et Trab. Fl. Alg. Dicot. 258 (1889)].

Bertoloni a dit (ll. cc.) du calice de l'A. hamosus « tubulosus », et de celui de l'A. uncinatus « campanulatus ». Ces expressions sont toutes deux insuffisantes. Bunge (Astrag. I,

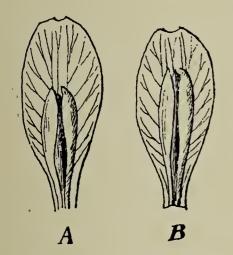

Fig. 11. — Corolle vue de face:

A chez l'Astragalus hamosus
L.; B chez l'A. uncinatus Bert.

— Grossi.

mosus et uncinatus, puisqu'il a dit (Il. cc.) du premier : « Legumen dependens, et sursum incurvatum », et du second: « Legumen sursum incurvum ». Mais ces expressions n'expriment pas les faits d'une façon suffisamment claire. En réalité, les légumes sont incurvés dans les



Fig. 10. — Calice en vue latérale pendant l'anthèse: A chez l'Astragalus hamosus L.; B chez l'A. uncinatus Bert. — Grossi.

13) a été mieux inspiré lorsqu'il a attribué à toutes les espèces de la section *Buceras*, qui renferme l'A. hamosus, un calice campanulé. MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 750) ont aussi été plus corrects en disant du calice de l'A. hamosus: « mit kurz cylindrischer Röhre ». En fait, le calice est campanulétubuleux (fig. 10) dans les deux espèces, mais si l'on voulait appliquer l'expression de « tubuleux », c'est à l'A. uncinatus qu'elle conviendrait le mieux, puisque, dans cette dernière espèce, le tube et les dents du calice sont un peu plus longs que dans l'A. hamosus.

Le savant botaniste de Bologne a bien senti qu'il y avait une différence dans la disposition des fruits à la maturité entre les A. ha-



Fig. 12. — Fruits de l'Astragalus hamosus L. (A) et de l'A. uncinatus Bert. (B).

deux espèces (fig. 12) — bien plus dans l'A. hamosus que dans l'A. uncinatus — seulement la position défléchie des pédicelles après l'anthèse fait que les légumes de l'A. hamosus tournent leur concavité vers le sommet de l'inflorescence, tandis que dans l'A. uncinatus ces mêmes légumes tournent leur concavité vers la base de l'inflorescence ou vers l'axe. En



Fig. 13. — A poil en navette pris sur la tige de l'Astragalus hamosus L.; B poil simple pris sur la tige de l'A. uncinatus Bert. — Grossissement: 130/1.

revanche, la différence que présentent les deux espèces dans le mode de terminaison du légume a été bien observée par Bertoloni ; la disposition apicale crochue persiste chez l'A. uncinatus dans l'organe mû que l'auteur italien n'avait pas vu. Dans les deux espèces, l'épicarpe d'abord couvert d'un indument apprimé, devient glabrescent et jaunâtre à la maturité. Dans toutes deux aussi, le légume est pourvu d'un étroit sillon dorsal; ce sillon correspond à l'introflexion du péricarpe déterminant un cloisonnement longitudinal du légume; chaque loge contient une série de semences quadratiques-réniformes serrées, au nombre d'env. 10 à 15. Quant à la différence que présentent les dimensions des semences, elle repose sur des mensurations faites sur un unique échantillon, et n'a qu'une valeur provisoire.

Parmi les caractères les plus saillants de l'A. uncinatus par rapport à l'A. hamosus, il faut insister sur l'organisation des poils qui, dans ce cas comme dans tant d'autres, fournit des critères de la plus haute importance diagnostique.

Chez l'A. hamosus, l'appareil végétatif aérien (sauf les stipules) est entièrement couvert de ces poils que l'on désigne sous le nom de « strigoso-adpressi » dans le langage descriptif, qui à la loupe ont l'apparence d'être simples et appli-

qués, mais que le microscope montre en réalité appartenir à la catégorie des poils en navette (fig. 13 A), signalés depuis longtemps chez certains Astragales, et que M. Wieland [Anatomische Charakteristik der Galegeen 13 (Bull. herb. Boiss. I, App. III, ann. 1893)] a montré être très répandus dans différents genres de Galégées (Indigotera, Cyamopsis, Astragalus, Gueldenstaedtia, Swainsona, etc.). Les cellules basales, très petites, au

nombre de 2 (rarement 1) présentent en vue latérale un contour ± quadrangulaire; l'inférieure est enfoncée dans l'épiderme, la supérieure dépasse à peine les éléments épidermiques voisins. La cellule apicale, en forme de fuseau aciculaire très étroit et très raide, est appliquée contre l'épiderme à angle droit avec les cellules podiales. Elle comporte deux branches, toutes deux effilées en pointe en vue latérale; la branche supérieure est dirigée vers le sommet de l'organe (tige, pétiole, foliole, etc.), la branche inférieure, plusieurs fois plus courte que la supérieure et parfois un peu relevée à l'extrémité, est dirigée vers la base de l'organe; vue de face, elle est moins aiguë au sommet que la supérieure. Les parois de la cellule en navette sont très épaisses, le lumen devenant parfois presque filiforme; les perles cuticulaires abondantes sont fortement incrustées de carbonate de chaux. Sur le calice, ces poils se mouifient. La cellule apicale est plus courte et, tout en gardant son apparence générale fusiforme, raccourcit beaucoup son bras inférieur, lequel, vu de face, a une tendance encore plus marquée que sur l'appareil végétatif à arrondir son extrémité, de sorte que la cellule entière prend l'apparence d'une virgule. — Les organes membraneux ciliés ont des poils construits tout autrement: à 2 (rarement 1) petites cellules podiales succède une cellule apicale, placée sur son prolongement ou genouillée à la base; cette cellule est simple, très allongée, souvent un peu renflée au-dessus de la base, longuement effilée en pointe au sommet, à parois minces pourvues de nombreuses perles cuticulaires, moins incrustées de carbonate de chaux. — Dans les régions de contact (base des stipules et des bractées), on constate la présence de poils de forme intermédiaire où la genouillure basilaire est accompagnée d'une gibbosité basiscope, premier indice de l'apparition d'une branche inférieure.

L'organisation qui vient d'être décrite pour les poils des organes membraneux chez l'A. hamosus est celle qui caractérise les poils sur tout l'appareil végétatif aérien et le calice de l'A. uncinatus (fig. 13 B). Ce dernier peut donc être défini très brièvement, par rapport à l'A. hamosus, par l'absence de poils en navette.

Ces détails étaient indispensables pour donner de l'A. uncinatus une idée claire par rapport à l'A. hamosus, la seule espèce avec laquelle il puisse être comparé en Corse. Mais les diflérences entre les deux types étant très profondes (indument, stipules, légumes) on ne peut discuter ses affinités sans élargir le cercle des comparaisons.

Bertoloni (l. c.) a płacé l'A. uncinatus dans un § ainsi caractérisé: « Inermes, legumine tereti, vel semitereti, dorso canaliculato », au voisinage des A. maritimus Moris, depressus L., Bonanni Presl, sesameus L. et hamosus L., soit exactement entre les A. maritimus et depressus; il le compare avec l'A. leptophyllus Desf. d'Algérie. M. Rouy (l. c.) a placé l'A. uncinatus entre les A. baeticus et hamosus. MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 769) l'ont placé dans la section Buceras à côté de l'A. hamosus, sans s'apercevoir qu'en ce qui concerne les stipules, les caractères de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'A. leptophyllus Desf. passait pour une espèce tunisienne, mais M. Murbeck [Contrib. fl. nord-ouest Afr. 71 et 72 (1897)] a montré qu'elle croît aussi en Algérie et qu'on doit en outre lui rattacher l'A. falciformis Desf. algérien.

l'A. uncinatus sont en contradiction avec la diagnose de la section. Toutefois, ces auteurs n'ont eu en vue que le nombre très restreint des espèces de la flore qu'ils étudiaient, ce qui est tout à fait légitime, maisinsuffisant pour élucider les affinités d'un type aussi saillant que l'A. uncinatus. Si l'on se reporte aux sections de Boissier (Fl. or. II, 205-222) qui embrassent toutes les espèces d'Orient, et de Bunge (op. cit.), qui tiennent compte des caractères de l'ensemble des espèces de l'Ancien Monde, on sera amené à exclure l'A. uncinatus de la section Buceras, à laquelle appartient l'A. hamosus, à cause de la disposition des stipules. On l'exclura également de la section Drepanodes, à laquelle appartient l'A. leptophyllus Desf., parce que le légume est dépourvu de gynophore et d'ailleurs, les A. uncinatus et leptophyllus diffèrent par une série importante de caractères (indument, inflorescence, organisation du calice, étendard, etc.). La place la plus naturelle de l'A. uncinatus est dans la section Harpilobus, dont il présente tous les caractères. Les espèces de cette section occupent les régions méridionales du domaine méditerranéen et sont disséminées de Madère (A. Solandri Lowe) jusqu'au Belutschistan (A. quadrisulcatus Bunge) en touchant la Russie méridionale (A. reticulatus Marsch.-Bieb.). Cependant, aucune des espèces à nous connues ne peut être étroitement rapprochée de l'A. uncinatus. Peut-ètre ce dernier a-t-il des rapports ancestraux avec les formes africaines de cette section (A. mauritanicus Coss., trimestris L., mareoticus L. et gyzensis Del.)? On ne peut hasarder sur ce point que de vagues suppositions.

La conclusion de cette longue étude est que l'A. uncinatus représente un type tyrrhénien ancien, très isolé, et malheureusement en voie de disparition, s'il n'a pas déjà disparu.

1014. **A. baeticus** L. Sp. ed. 1, 758 (1753); DC. Astrag. 126; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 348; Bunge Astrag. I, 16 et II, 18; Rouy Fl. Fr. V, 165; Coste Fl. Fr. I, 365; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 751 = A. uncinatus Mænch Meth. 166 (1794); non alior. — En Corse, seulement la race suivante:

Var. **subinflatus** Rouy *Fl. Fr.*V, 165 (1899), emend. — Exsicc. Soleirol n. 1179!; Kralik n. 561!; Mab. n. 123!; Debeaux ann. 1869 sub: *A. baeticus*!; Reverch. ann. 1880, n. 290!

Hab. — Garigues et friches de l'étage inférieur. Mai. ①. Calcicole et localisée. Env. de S<sup>t</sup>-Florent (Le Grand ex Rouy Fl. Fr. V, 165); env. de Bonifacio, en particulier à S<sup>t</sup>-Julien (Soleirol exsicc. cit. et ap. Dub. Bot. gall. 143 et Bert. Fl. it. VIII, 67; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59; Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 49); Boy. Fl. Sud Corse 59; et nombreux autres observateurs).

Légume éllipsoïdal, court, long d'env. 18-25 mm. et large de 7-10 mm.

à la maturité. — M. Rouy a distingué (l. c.) d'après la longueur des légumes trois variétés de l'A. baeticus: α genuinus, β siliquosus et γ sub-inflatus, toutes les trois croissant en Corse. Mais nous n'avons vu de Corse que la variété microcarpique de l'A. baeticus, à l'exclusion des formes macrocarpiques (légume allongé, atteignant 30-45 mm.) à laquelle nous réservons le nom de var. genuinus (= var. genuina et var. siliquosa Rouy). La var. subinflatus croît en Corse, en Sardaigne, en Sicile et en Crète. La var. genuinus vient en Espagne, dans le nord de l'Afrique et en Orient; elle croît aussi en Sicile. Il existe d'ailleurs des formes intermédiaires entre les deux races.

1015. **A.** glycyphyllos L. *Sp.* ed. 1, 758 (1753); DC. *Astrag.* 127; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 438; Bunge *Astrag.* I, 25 et II, 30; Rouy *Fl. Fr.* V, 171; Coste *Fl. Fr.* I, 367; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 760. — Exsicc. Reverch. ann. 1879 sub: *A. glycyphyllos*!

Hab. — Clairières des maquis, châtaigneraies principalement de l'étage montagnard, 1-1000 m. Mai-juill. 4. Disséminé. De Lavesina à Brando (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVII); montagnes de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59); forêt d'Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Lit. Voy. II, 14); Venaco (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Ghisoni (Rotgès in litt.); Vizzavona (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXV); Bocognano (Mars. Cat. 49); Vico (Mars. l. c.); env. de Zicavo (Lit. Voy. I, 15); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit.); env. de Bonifacio (ex Mut. Fl. fr. I, 282); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse : rochers ombragés entre Morsiglia et Pino, 50-60 m., 7 juill. fr.! — Châtaigneraies entre les bains de Guitera et Zicavo, 600 m., 17 juill. fr.!

1016. **A. Tragacantha** L. Sp. ed. 1, 762 (1753) p. maj. p.; Lamk Fl. fr. éd. 1, II, 642 (« tragacanthus », 1778); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 446; Burn. et Barb. Voy. bot. Baléares 20; Coste Fl. Fr. I, 366 = Tragacantha massiliensis Duham. Traité arbr. II, 344 (1768) excl. fig. = A. massiliensis Lamk Encycl. méth. I, 317 (1783); DC. Astrag. 161; Bunge Astrag. I, 132 et II, 229; Rouy Fl. Fr. V, 185; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 804 = A. massiliensis var. maritimus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834). — Exsicc. Reliq. Maill. n. 642 1.

Hab. — Garigues rocheuses de l'étage inférieur. Avril-juin. 5. Calcicole. Localisé aux env. de Bonifacio, où il abonde (Salis in *Flora* XVII,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le nº 562 a des Plantes corses de Kralik provient du lazaret de Marseille!

Beibl. II, 59; Req. in exsicc. cit.; Mars. Cat. 49; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Lit. Voy. I, 21; Boy. Fl. Sud Corse 59; et nombreux autres observ.).

1907. — Citadelle de Bonifacio, garigues, 50 m., 5 mai fl.!

Présente par rapport aux deux sous-espèces de l'A. sirinicus les caractères suivants : stipules subtriangulaires, pubescentes extérieurement (lancéolées et ± glabrescentes dans l'A. sirinicus). Fleurs en grappes de 3-8. Bractées égalant environ les pédicelles. Calice long de 6-7 mm., à dents très brièvement triangulaires-lancéolées (nullement obtuses!), atteignant env. le ½ de la longueur du tube. Corolle blanche, dépassant d'env. 10 cm. la gorge du calice. Légume densément incane-subtomenteux, à indument persistant à la maturité, long de 9-10 mm., large de 4-5 mm., avec 2 graines par loge. — La longueur des pédoncules, d'après laquelle M. Rouy a distingué (l. c.) deux variétés, a genuinus Rouy et \$ peduncularis Rouy, varie d'un échantillon à l'autre et aussi sur le même individu.

MM. Ascherson et Graebner ont rejeté pour cette espèce (op. cit. 800 et 801) le nom spécifique linnéen parce que ce dernier embrassait plusieurs espèces différentes. Mais, dès 1778, Lamarck a précisé le sens de ce nom en l'appliquant à la plante de Provence que Tournefort désignait déjà sous le nom de *Tragacantha Massiliensis*.

L'A. Tragacantha a été indiqué par M. Lutz (in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. XLI), en dehors du secteur calcaire de Bonifacio, au bord du Rizzanèse entre Sartène et Propriano, mais probablement par suite d'une confusion de localité. De même l'indication des environs d'Ajaccio donnée par Boullu (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLII) figure dans une liste dressée d'après de « vieux 'souvenirs trop vagues », qui renferme plusieurs erreurs. Nous ne connaissons l'A. Tragacantha que comme calcicole exclusif.

1017. **A. sirinicus** Ten. *Fl. neap. prodr. App.* V, 23 (1826); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 447; Bunge *Astrag.* I, 432 et II, 229; Rouy *Fl. Fr.* V, 485; Coste *Fl. Fr.* I, 366; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 802.

Embrasse deux sous-espèces qui ont été souvent confondues, quoique soigneusement étudiées par Bertoloni, et plus récemment pas MM. Burnat et Barbey.

I. Subsp. eu-sirinicus Briq. = A. sirinicus Ten. l. c. (1826), sensu stricto; Bert. Fl. it. VIII, 71; Burn. et Barb. Voy. bot. Baléares 20 = A. Tragacantha β sirinicus (excl. subvar.) Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 84 (1900). Hab. — Apennins de l'Italie centrale et méridionale, Dalmatie, Monténégro.

égalant ou dépassant un peu la 1/2 longueur du tube. Corolle jaunâtre,

Fleurs nombreuses (jusqu'à 12 et plus) disposées en grappes. Bractées bien plus longues que les pédicelles. Calice long de 6-8 mm., à dents

lavée de violet, dépassant de 7-8 mm. la gorge du calice. Légume muni de longs poils blancs entremêlés de poils noirâtres, très abondants et et persistant en grande partie à la maturité, long de 10-11 mm., large de 3-4 mm., avec 2 ou 3 graines par loge.

II. Subsp. genargenteus Briq. = A. genargenteus Moris Stirp. sard. el. 11 (1827); Bert. Fl. it. VIII, 72 (1850); Burn. et Barb. Voy. Baléares 20 = A. massiliensis var. montanus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59 (1834) = A. sirinicus Moris Fl. sard. I, 530 (1837); et auct. gall. quoad pl. corsicam = A. sirinicus var. genargenteus Arc. Comp. fl. it. 187 (1882) = A. Tragacantha  $\beta$  sirinicus a genargenteus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 84 (1900). — Exsicc. Soleirol n. 1178!; Kralik n. 562!; Reverch. ann. 1878 et 1879, n. 1!; Burn. ann. 1900, n. 148!, 332!, 382! et 409!; ann. 1904, n. 156!

Hab. — Constitue avec les Genista Lobelii, Anthyllis Hermanniae, Berberis vulgaris subsp. aethnensis, Juniperus communis subsp. nana, etc. un des éléments les plus caractéristiques des garigues dans les étages montagnard et subalpin, 600-1800 m., montant parfois jusqu'à 2300 m. (Monte Renoso), et descendant aussi le long des torrents jusque dans l'étage inférieur (le long de l'Abbatesco sous Prunelli vers 50 m.). Paraît manquer au Cap Corse, non signalée dans les massifs de Tende et du San Pietro, répandue depuis le massif du Monte Cinto jusqu'à la montagne de Cagna comme suit : Versant S. du Monte Cinto vers les bergeries (Briq. Rech. Corse 6 et Burn. exsicc. n. 448; Lit. Voy. II, 7); forêt d'Aitone (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIX); montagnes entre le Golo et le Tavignano (Bernard ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 447); montagnes au-dessus de Corté (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59; Bernard ex Rouy l. c.); Monte Rotondo (Mars. Cat. 50); vallon de Verghello (Doûmet in Ann. Hér. V, 183); Monte d'Oro (Mars. Cat. 50; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII); forêt de Vizzavona et hauteurs voisines (Soleirol exsicc. cit. et ap. Rouy Fl. Fr. V, 186; Doûmet in Ann. Hér. V, 183; Gillot Souv. 5; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVI; Lit. Voy. I, 11 et 12; et nombreux autres observateurs); Pointe de Grado (Lutz op. cit. CXXVIII); Pointe de Muro Burn. exsicc. n. 332); de Ghisoni à Vizzavona par la montagne (Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. n. 156); Monte Renoso (Mars. l. c.; Reverch. exsicc. ann. 1878; Briq. Rech. Corse 23 et 27 et Burn. exsicc. n. 382 et 409); forêt de Verde (Le Grand ex Rouy l. c.); env. de Bocognano (Revel.

in Bor. Not. III, 3); le long de l'Abbatesco sous Prunelli (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 59); Monte Incudine (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 128); Coscione (Salis I.c.; Kralik exsicc. cit.; R. Maire in Rev. bot. syst. II, 23 et 24; Gysperger ibid. 119); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. ann. 1879); env. d'Aullène (Revel. in Bor. Not. II, 4); montagnes de Sartène (ex Gr. et Godr. I. c.); et localités ci-dessous.

4906. — Rocailles au col de Vizzavona, 1400 m., 15 juill. fr.!; col de Granace, pentes arides du versant N., 600-700 m., 17 juill. jeunes fr.!

1910. — Vallée supérieure d'Asinao, garigues, 1600 m., 24 juill. fl.!

1911. — Punta della Vacca Morta, garigues, 1200 m., 9 juill. fr.!; montagne de Cagna: Pointe de Compolelli, garigue, 1000–1300 m., 5 juill. fr.!

Fleurs peu nombreuses (3–5) disposées en corymbe. Bractées égalant ou dépassant peu les pédicelles. Calice long de 7–10 mm., à dents lancéo-lées plus courtes que la ½ longueur du tube. Corolle d'un blanc jaunâtre, lavée de violet, plus grande que dans la sous-espèce précédente, dépassant de 8–10 mm. la gorge du calice. Légume muni de poils blancs entre-mêlés de poils noirâtres, moins abondants que dans la sous-esp.eu-sirinicus et disparaissant entièrement à la maturité, long de 12–13 mm., large d'env. 3 mm., avec 3–6 graines par loge. — Moris avait attribué à cette sous-espèce une corolle à carène ou étendard maculés de pourpre, ce que nous n'avons jamais vu : Bertoloni (Fl. it. VIII, 72) avait d'ailleurs déjà corrigé cette indication en ce qui concerne la plante de Sardaigne.

On a encore mentionné cette sous-espèce aux env. de Bonifacio [Stefani ex N. Roux in *Ann. soc. bot. Lyon* XX, 65 et Rouy *Fl. Fr.* V, 186), mais cette indication ne peut se rapporter qu'à la montagne de Cagna; il n'y a aux env. immédiats de Bonifacio que l'espèce précédente.

L'A. sirinicus subsp. genargenteus est spécial à la Corse et à la Sardaigne.

## BISERRULA L.

1018. **B. Pelecinus** L. *Sp.* ed. 1, 762 (1753); DC. *Astrag.* 197; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 453; Rouy *Fl. Fr.* V, 199; Coste *Fl. Fr.* I, 375; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 830. — Exsicc. Mab. n. 224!; Debeaux ann. 1869 sub: *B. pelecinus*!

Hab. — Garigues, points sableux de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Disséminé. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60; Mab. in *Feuill. jeun. nat.* VII, 410; Debeaux exsicc. cit.); pont du Golo (Salis l. c.); de Ponte alla Leccia à Moltifao (Rotgès in litt.); Algajola (Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. *Cat.* 50); Calvi (Shuttl. *Enum.* 10; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); env. d'Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in *Bull.* 

soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVII et CVIII; Sartène (Fliche ibid. XXXVI, 360); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. l. c.); île de Cavallo (Kralik ex Rouy Fl. Fr. V, 200); Bonifacio (Mab. ex Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Ile Rousse, garigues, 20 avril fl. fr.!; Ghisonaccia, prairie sableuse sèche, 20 m., 8 mai fl. fr.!; Pointe de l'Aquella, garigues, 150 m., 4 mai, fl., jeunes fr.!

## SCORPIURUS 1 L.

- 4019. **S. muricata** L. *Sp.* ed. 1, 745 (1753) emend. Fior. et Paol. *Fl. anal. It.* II, 89 (1900); Thell. *Fl. adv. Montp.* 338; Reynier in *Bull. acad. géogr. bot.* XXI, 184-191. En Corse jusqu'ici les sous-espèces suivantes:
- I. Subsp. subvillosa Thell. Fl. adv. Montp. 339 (1912) = S. subvillosa L. Sp. ed. 1, 745 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 492; Rouy Fl. Fr. V, 312; Coste Fl. Fr. I, 403; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 836.
- Hab. Garigues, prairies maritimes, cultures, surtout de l'étage inférieur, 1-800 m. ①.

Calice à dents plus longues que le tube ± coloré en brun. Légumes irrégulièrement et étroitement contournés-involutés, contractés entre les semences, à côtes lisses du côté interne, densément hérissés ailleurs d'aiguillons droits, oncinés ou bifides au sommet.

L'existence de formes critiques entre les S. laevigata Sibth et Sm, muricata L. (sensu stricto), sulcata L. et subvillosa L. empêche d'envisager ces groupes comme des espèces distinctes. Les intéressantes observations de M. Reynier (op. cit.) semblent même montrer qu'il se produit encore actuellement des mutations intermédiaires entre le S. villosa d'une part et les S. laevigata et sulcata d'autre part, puis entre le S. sulcata et les S. muricata et subvillosa. Nous croyons que la valeur systématique de ces groupes, en tant que sous-espèces, a été correctement estimée par M. Thellung.

 $\alpha$ . Var. genuina Briq. = S. subvillosa var. genuina Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 493 (1848) = S. villosus  $\alpha$  genuinus subvar. leiocarpus Rouy Fl. Fr. V, 312 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 837 = S. muricatus  $\delta$  subvillosus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 89 (1900).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Linné [Sp. ed. 1, 744 et 745 (1753)] a créé sous le nom de Scorpiurus un vocable générique féminin. Il n'y a donc aucune raison pour décliner les épithètes spécifiques au masculin. (Règl. nom. bot. art. 24 et 50.)

Hab. — Erbalunga (Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* VI, 60); Bastia (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIV); col de Teghime (Lit. in *Bull. acad. géogr. bot.* XVIII, 129); de Pietra-Moneta à S<sup>t</sup>-Florent (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142); vallée moyenne de l'Ostriconi (Fouc. et Sim. l. c.); Ghisoni, au hameau de Rosse (Rotgès in litt.); du cap de la Parata (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXVI, 82) à Ajaccio (Mars. *Cat.* 53; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CVI); Pozzo di Borgo (Coste ibid. CXI); commune sur la côte orientale (Mab. ex Mars. l. c.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VII, 409; Mars. l. c.; Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLI; Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.

1907. — Garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fl.!; Pointe de l'Aquella, rocailles, 250-370 m., calc., 4 mai fr.!

Légume glabre à la maturité, ou faiblement pubescent dans les sillons, à aiguillons longs de 2–3 mm.

 $\beta$ . Var. eriocarpa Briq. = S. acutifolia Viv. Fl. lyb. spec. 43, t. 49, p. 4 (1824); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60 = S. subvillosa var. eriocarpa Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 493 (1848) = S. subvillosa var. breviaculeata Batt. et Trab. Fl. Alg. Dicot. 285 (1889); Rouy Fl. Fr. V, 313; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 837 = S. subvillosa var. acutifolia Burn. Fl. Alp. mar. II, 241 (1893) = S. muricatus  $\gamma$  acutifolius Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 89 (1900) = S. muricatus subsp. subvillosus var. breviaculeatus Thell. Fl. adv. Montp. 339 (1912). - Exsicc. Debeaux ann. 1868 sub: A. subvillosus var. acutifolius (parum typica)!

Hab. — Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60 et ap. Bert. *Fl. it.* VII, 609; Debeaux exsicc. cit.); Bonifacio (Viv. l. c. et ap. Duby *Bot. gall.* 445; Salis ex Bert. l. c.; Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 343).

Légume densément et brièvement velu dans les sillons, plus rarement glabrescent ou glabre à la fin, à aiguillons n'atteignant pas 2 mm.

†† II. Subsp. sulcata Thell. Fl. adv. Montp. 339 (1912) = S. sulcata L. Sp. ed. 4, 745 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 509 (1848); Coste Fl. Fr. I, 403 = S. muricatus  $\beta$  sulcatus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 89 (1900).

Hab. — Pontera près Ponte alla Leccia (Petry in litt.).

Calice à dents plus courtes que le tube. Légumes régulièrement enroulés dans un même plan, à côtes intérieures lisses, les 4 dorsales hérissées d'aiguillons écartés, droits ou faiblement incurvés au sommet.

— Cette sous-espèce, qui croît aussi en Sardaigne, se retrouvera probablement ailleurs.

**S. vermiculata** L. Sp. ed. 1, 744 (1753); Gr. et Gr. Fl. Fr. I, 493; Rouy Fl. Fr. V, 313; Coste Fl. Fr. I, 414; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 838.

Cette espèce a été vaguement signalée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 245), puis par Grenier et Godron (Fl. Fr. I, 493). Bien que cette espèce se rencontre en Provence, en Italie, en Sardaigne et à Malte, elle manque à l'archipel toscan, et n'a pas été, à notre connaissance, authentiquement observée en Corse.

# ORNITHOPUS L. emend.

1020. **O. perpusillus** L. Sp. ed. 1, 743; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 498; Rouy Fl. Fr. V, 310; Coste Fl. Fr. I, 409; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 839. — Exsicc. Reverch. ann. 1878, n. 102!; Burn. ann. 1900, n. 23! Hab. — Clairières des bois et des maquis, garigues de l'étage montagnard. Juin-juill. ①. Assez rare. Serra di Pigno (Burn. exsicc. cit.); Venaco (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142); Vizzavona (Revel. ex Mars. Cat. 53; Lit. Voy. I, 13) et de là à Bocognano (Ellman et Jahandiez in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1906. — Au-dessous du col de Tripoli, 1200 m., 18 juill. fl. fr.!

Nos échant. corses appartiennent tous à la var. eu-perpusillus Asch. et Graebn. (Syn. VI, 2, 820) à pédoncules plus courts que la feuille ou la dépassant à peine, à feuille bractéale dépassant un peu les calices, ces derniers à dents bien plus courtes que le tube, à étendard strié de rose et de jaune, le reste de la corolle blanchâtre, à légumes pubescents, noirâtres à la fin. Varie grèle [O. perpusillus var. genuinus Rouy Fl. Fr. V, 310 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 840] ou élancé-caulescent [O. perpusillus β L. l. c. (1753) = O. intermedius Roth Tent. fl. germ. I, 319 (1788) = O. perpusillus Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60 (1834, sine indicatione loci) = O. perpusillus var. elongatus Lamotte Prodr. fl. plat. centr. 227 (1877-81); Rouy Fl. Fr. V, 310 = O. perpusillus A eu-perpusillus I b intermedius Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 840 (1909)], variations qui nous paraissent être en relation étroite avec le milieu

1021. **O. compressus** L. *Sp.* ed. 1, 744 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 499; Rouy *Fl. Fr.* V, 309; Coste *Fl. Fr.* I, 408; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 843. — Exsicc. Sieber sub: *O. perpusillus*!; Soleirol n. 1073!; Reverch. ann. 1878, n. 101!; Burn. ann. 1904, n. 154!

Hab. — Sables et prairies maritimes, points sableux et garigues des

étages inférieur et montagnard, passant dans les cultures, 1-800 m. AvriI-mai. ①. Répandu et abondant dans l'île entière.

1907. — Ile Rousse, garigues, 20 avril fl.!; garigues entre Novella et le col de San Colombano, 600 m., 19 avril fl.!; garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fl. fr.!; garigues à Cateraggio, 30 m., 1 mai fl. fr.!; prairie marécageuse entre Ste-Lucie et Ste-Trinité, 50 m., 7 mai fl. jeunes fr.!

4022. **O. pinnatus** Druce in Journ. of Bot. XLV, 420 (1907); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 845 = Scorpiurus pinnata Mill. Gard. dict. ed. 8, n. 5 (1768) = 0. exstipulatus Thore Chlor. Land. 314 (1802-03); Burn. Fl. Alp. mar. II, 215; Rouy Fl. Fr. V, 308 = 0. ebracteatus Brot. Fl. lus. II, 459 (1804); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 498; Coste Fl. Fr. I, 408 = 0. durus DC. Fl. fr. IV, 603 (1805) = 0. pygmaeus Viv. Fl. it. fragm. I, 43 (1808) = Artrolobium ebracteatum Desv. Journ. Bot. I, 121 (1813) = 0. nudiflorus Lag. Gen. et sp. nov. 300 (1816) = Astrolobium ebracteatum DC. Prodr. II, 314 (1825) = Arthrolobium ebracteatum Reichb. Fl. germ. exc. 541 (1832) = Arthrolobium pinnatum Rendle et Britt. List brit. seed-pl. 10 (1907). — Exsicc. Soleirol n. 4074!; Kralik n. 563!; Burn. ann. 4904, n. 455!

Hab. — Prairies maritimes et submaritimes, garigues, clairières des maquis des étages inférieur et montagnard, passant dans les cultures, 1-800 m. AvriI-mai. ①. Répandu, mais moins fréquent que l'espèce précédente. Sur Mausoleio (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LIII; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 62); S. Martino-di-Lota (Gillot op. cit. LVIII); Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60; André!); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI; Sargnon op. cit.VI, 66); Ghisonaccia (Rotgès in litt.); Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 592; Fouc. et Sim. I. c.); vallée du Fiumalto près Piedicroce (Lit. Voy. I, 6); Venaco (Fouc. et Sim. I. c.); Sagone (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIII; N. Roux ibid. CXXXIV; Lit. Voy. I, 6); île Mezzomare (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXVII; TheIlung in litt.); env. d'Ajaccio (Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68; Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CVII; TheIIung in litt.); entre Propriano et Sartène (Lutz op. cit. CXLII); Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VII, 592; Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1907. — Vallée infér. de la Solenzara, clairières des maquis, 50 m., 3 mai fl.!; pré humide à Solenzara, 5 m., 3 mai fl.!; prairie à Ste-Lucie, 45 m., 4 mai fl.!; garigues à Santa Manza, 10 m., 6 mai fl. fr.!

## **CORONILLA** L. emend.

- $\dagger$  1023. **C. scorpioides** Koch Syn. ed. 1, 188 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 497; Rouy Fl. Fr. V, 300; Coste Fl. Fr. I, 405; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 847 = Ornithopus scorpioides L. Sp. ed. 1, 744 (1753) = Artrolobium scorpioides Desv. Journ. Bot. I, 121 (1813) = Astrolobium scorpioides DC. Prodr. II, 311 (1825) = Arthrolobium scorpioides Reichb. Fl. germ. exc. 541 (1832).
- Hab. Garigues rocailleuses, friches et moissons de l'étage inférieur. Mai-juill. ①. Localisé dans le sud de l'île. Env. de Bonifacio (Seraf. ap. Bert. Fl. it. VII, 591; Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360); et localité ci-dessous.
- 1910. Vallon de Cioccia, en montant de Monaccia au col de Croce d'Arbitro, garigues rocheuses, 300 m., 21 juill. fr.!
- Fliche (l. c.) a supposé que cette espèce avait été introduite à Bonifacio depuis la rédaction du *Catalogue* de Marsilly. Mais cette supposition est erronée : le *C. scorpioides* a déjà été récolté aux environs de Bonifacio par Serafini dans le premier quart du XIX<sup>me</sup> siècle.
- C. juncea L. Sp. ed. 1, 742 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 496; Rouy Fl. Fr. V, 294; Coste Fl. Fr. I, 406; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 848.

Cette espèce est citée par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 63) parmi celles qui lui ont été signalées en Corse, mais qu'il n'a pas vues lui-même. Le C. juncea croît en Provence et au Monte Argentaro, mais il manque à l'archipel toscan proprement dit et à la Sardaigne: il n'a pas été jusqu'à présent authentiquement observé en Corse.

- 1024. **C. valentina** L. Sp. ed. 1, 742 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 494; Rouy Fl. Fr. V, 295; Coste Fl. Fr. I, 407; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 849 = C. stipularis Lamk Encycl. méth. II, 120 (1786); DC. Prodr. II, 309.
- Hab. Rochers de l'étage inférieur. Avril-mai. 5. Calcicole. Localisé dans le bassin calcaire de S<sup>t</sup>-Florent. Gorges des Stretti de S<sup>t</sup>-Florent (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60; Req. *Cat.* 16; Mab. ap. Mars. *Cat.* 53); et localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Mont S. Angelo de St-Florent, rochers, calc., 250 m., 24 avril fl.!

1025. **C. Emerus** L. *Sp.* ed. 1, 742 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 493; Rouy *Fl. Fr.* V, 293; Coste *Fl. Fr.* I, 406; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 858.

Hab. — Rochers de l'étage montagnard. Mai-juin. 5. Rare et localisé dans le centre de l'île. M<sup>t</sup> Felce près Corté (Mand. et Fouc. in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVII, 90); Vivario, route de Vezzani (Revel. in Bor. *Not.* III, 3 et ap. Mars. *Cat.* 53).

# HIPPOCREPIS L.

- 4026. **H. multisiliquosa** L. *Sp.* ed. 1, 744 (1753); Rouy *Suites fl. Fr.* II, 19-22 et *Fl. Fr.* V, 305; Coste *Fl. Fr.* I, 410.
- Hab. Prairies maritimes, garigues et friches de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Rare ou peu observé, mais abondant dans les localités où il se trouve. En Corse, les deux variétés suivantes :
- α. Var. **typica** Fiori et Paol. *Fl. anal. It.* II, 93 (1909) = *H. multi-siliquosa* Moris *Fl. sard.* I, 554, tab. 66; Cosson *Notes pl. crit.* 56; Bert. *Fl. it.* VII, 602; Boiss. *Fl. or.* II, 185; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 218; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 864. Exsicc. Kralik n. 566!; Mab. n. 373!; Soc. Rochel. n. 4870!
- Hab. Sartène (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VII, 603); env. de Bonifacio, prairies maritimes, et dans le vallon de S<sup>t</sup>-Julien (Kralik exsicc. cit. et in Coss. *Not.* 56; Mab. exsicc. cit. et ap. Mars. *Cat.* 54; Stefani in Soc. Rochel. cit.).

Plante élancée, à folioles relativement larges (parfois cependant réduite et à folioles étroites comme dans la variété suivante, ainsi dans nos échantillons de Kralik!). Légumes relativement larges, concaves-incurvés du côté opposé aux sinus, peu hérissés-papilleux dans la région des arcs séminaux.

Marsilly (*Cat.* 54) a émis des doutes sur la présence aux environs de Bonifacio de l'*H. multisiliquosa* (var. 2). Cependant dès 1849, Cosson avait correctement reconnu (in Kralik exsicc. cit. et *Not.* l. c.) la présence de l'*H. multisiliquosa* et de l'*H. ciliata* aux environs de Bonifacio.

 $\beta$ . Var. ciliata Rouy Suites  $\beta$ . Fr. II, 22 (1888); Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 93 = H. ciliata Willd. in Mag. Ges. naturf. Freund. Berl. II,

173 (1808); Moris Fl. sard. I, 544, tab. 67; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 501; Bert. Fl. it. VII, 602; Burn. Fl. Alp. mar. II, 217 = H. multisiliquosa forme H. ciliata Rouy Fl. Fr. V, 306 (1899). — Exsicc. Kralik n. 565! Hab. — Env. de Bastia (Shuttl. Enum. 40); d'Ajaccio à Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. XCI); env. de Bonifacio, principalement au vallon de S<sup>t</sup>-Julien, avec la var. α (Kralik exsicc. cit.; Boy. Fl. Sud Corse 59; Stefani!).

Port généralement plus réduit et folioles plus étroites que dans la var. α. Légumes concaves-incurvés du côté des sinus, plus fortement hérissés-ciliés dans la région des arcs séminaux.

Il n'est pas indifférent de définir le caractère tiré de la disposition du légume comme nous le faisons ou en disant que les sinus s'ouvrent tantôt du côté convexe tantôt du côté concave du légume courbé. Cette dernière manière de s'exprimer est de nature à induire en erreur. En effet, la position des sinus est constante : elle correspond toujours à la nervure dorsale du légume, soit à l'interrayon vexillaire du diagramme ; seul le sens de la courbure (axoscope ou phylloscope) du légume varie. On comprend dès lors facilement que des formes douteuses puissent se produire, ce caractère étant d'un ordre analogue, quant à sa genèse, à celui des légumes de *Medicago* à spires tournées à gauche ou à droite. L'H. ciliata n'a certainement pas une valeur systématique supérieure à celle d'une race.

1027. **H. unisiliquosa** L. *Sp.* ed. 1, 744 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 502; Rouy *Fl. Fr.* V, 306; Coste *Fl. Fr.* I, 410; Asch. et Graebn. VI, 2, 866. — Exsicc. Salzmann sub: *H. unisiliquosa*!; Soleirol n. 1069!; Kralik n. 564!; Mab. n. 226!

Hab. — Garigues rocheuses et rocailles de l'étage inférieur. Avrilmai. ①. Calcicole. Très localisé, mais abondant. Rochers des Stretti de St-Florent (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 601; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142; Thellung in litt.); env. de Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Mab. et Mars. l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXIX; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, rocailles calc., 100 m., 25 avril fl. fr.!; mont S. Angelo près S<sup>t</sup>-Florent, rocailles calc., 250 m., 24 avril fl.!

Les fruits sont  $\pm$  pourvus dans la jeunesse de papilles blanchâtres, lesquelles persistent ou disparaissent à la maturité [H. monocarpa Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. III, 480 (1819) = H. uniflora subvar. leiocarpa Rouy Fl. Fr. V, 307 (1899)]: particularités purement individuelles.

# HEDYSARUM L. emend.

**H. coronarium** L. Sp. ed. 1, 750 (1753); Bert. Fl. it. VIII, 5; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 869.

Cette espèce a été vaguement indiquée en Corse par Burmann (Fl. Cors. 229) et sa présence y serait plausible, puisqu'elle existe en Ligurie, en Toscane, dans les îles d'Elbe, Gorgone, Pianosa et Montecristo, ainsi qu'en Sardaigne. Néanmoins, elle n'a pas encore, à notre connaissance, été authentiquement récoltée en Corse.

- 1028. **H. spinosissimum** L. *Sp.* ed. 1, 750 (1753); Rouy *Fl. Fr.* V, 290; Coste *Fl. Fr.* I, 412; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 869.
- Hab. Garigues de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Calcicole et localisé dans l'extrême sud. — Deux sous-espèces.
- I. Subsp. capitatum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 870 (1909) = H: capitatum Desf. Fl. atl. II, 477 (4800); Moris Fl. sard. I, 548, tab. 68 A; Boiss. Fl. or. II, 543; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 262 = H. corsicum Balb. Cat. hort. taur. ann. 4813, 49 = H. capitatum var. genuinum Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 504 (4848) = H. spinosissimum forme H. capitatum Rouy Fl. Fr. V, 294 (4899) = H. spinosissimum var. capitatum Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 95 (4900); G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 444. Exsicc. Soleirol n. 4058! et 4073!; Kralik n. 567!; Billot n. 350!; Mab. n. 7!; Reverch. ann. 4880, n. 289!
- Hab. Env. de Bonifacio, en particulier sur les coteaux de S<sup>t</sup>-Julien (Pouzolz ex Lois. *Fl. gall.* ed. 4, II, 461; Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60; Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VIII, 7; Seraf. ex Bert. l. c.; Kralik exsicc. cit. et ap. Billot exsicc. cit.; Revel.!; Mab. exsicc. cit., *Rech.* I, 47 et ap. Mars. *Cat.* 54; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 142; Boy. *Fl. Sud Corse* 59; et autres observateurs.

Fleurs grandes (12–20 mm.), en grappes multiflores. Corolle d'un rose vif, à étendard dépassant la carène. Légume à articles moins tomenteux, et à aiguillons moins raides que dans la sous-esp. II.

II. Subsp. eu-spinosissimum Briq. = H. spinosissimum DC. Fl. fr. V, 583; Boiss. Fl. or. II, 543; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 261; Rouy l. c., sensu strictiore; Asch. et Graebn. l. c., sensu strictiore.

Fleurs plus petites (7–12 mm.), en grappes pauciflores. Corolle à éten-

dard égalant ou égalant presque la carène. Légume à articles plus tomenteux, à épines plus courtes.

Linné n'a pas parlé, dans sa diagnose de l'*H. spinosissimum*, de la couleur des pétales, mais il cite un synonyme, qui dit « flore purpureo » (Boerh. Ind. alt. pl. hort. Lugd. Bat. II, 51), et peut s'appliquer soit à la sous-esp. I, soit à la sous-esp. II var. α, tandis que lui-même a dit dans l'*Hortus upsaliensis* (p. 231) : « flores parvi, ... albidi », ce qui s'applique bien à la sous-esp. II var. β. Il est donc très probable que Linné ne distinguait pas les diverses formes du groupe spinosissimum. — On peut distinguer deux variétés :

 $\alpha$ . Var. genuinum Rouy Fl. Fr. V, 291 (1899)  $\equiv$  H. spinosissimum var. typicum Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 95 (1900).

Inflorescence 4-6flore. Fleurs longues de 10-12 mm. Corolle rose. — Race de l'Espagne et de l'Afrique du nord, établissant le passage à la sous-esp. I.

β. Var. pallens Rouy Fl. Fr. V, 291 (1899); Fiori et Paol. Fl. anal. It. II, 95; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 870 = H. pallidum Biv. Cent. II, 407 (1807); non Desf. = H. capitatum var. pallens Moris Fl. sard. I, 548, tab. 68, fig. B (4837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 505 = H. Sibthorpii Nym. Consp. 497 (1878) = H. capitatum var. pallidum Strobl in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVII, 247 (1887) = H. pallens Halacs. Consp. fl. græc. I, 453 (1904); G. Beck in Reichb. Ic. XXII, tab. 493\*, fig. II. — Exsicc. Reverch. ann. 4880, n. 354!

Hab. — Env. de Bonifacio, en particulier vers l'anse de Sprono (Revel. in Mars. *Cat.* 54; Reverch. exsicc. cit.; Ellman et Jahandiez in litt.).

Inflorescence 3-5flore. Fleurs longues de 7-40 mm. Corolle d'un rose pâle ou d'un blanc rosé. Fruits à aiguillons généralement encore plus courts et plus grêles que dans la var.  $\alpha$ . — Cette race était déjà connue de Serafini qui en avait communiqué des échantillons à Viviani (Fl. Cors. diagn. 14).

### CICER Linn.

**C.** arietinum L. Sp. ed. 1, 638; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 477; Coste Fl. Fr. I, 392; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 900.

Fréquemment cultivé et parfois subspontané au voisinage des cultures.

### **VICIA** Linn. emend.

V. Ervilia Willd. Sp. pl. III, 1103 (1803); Rouy Fl. Fr. V, 248; Coste Fl. Fr. I, 391; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 904 = Ervum Ervilia L. Sp. ed. 1,

738 (1753) = Ervilia sativa Link Enum. hort. berol. II, 240 (1809); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 475.

Cutlivé çà et là. Nous ne l'avons pas vu subspontané.

- 1029. **V. hirsuta** S. F. Gray *Nat. arr. brit. pl.* II, 614 (1821); Koch *Syn.* ed. I, 191; Rouy *Fl. Fr.* V, 244; Coste *Fl. Fr.* I, 391; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 906 = *Ervum hirsutum* L. *Sp.* ed. 1, 738 (1753) = *Cracca minor* Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 473 (1848).
- Hab. Champs, garigues, rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①.
- a. Var. eriocarpa Rouy Fl. Fr. V, 245 (1899) = Cracca minor var. eriocarpa (« eriocarpon ») Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 473 (1848) = Ervum hirsutum var. typicum Posp. Fl. æsterr. Küstenl. II, 440 (1898) = Vicia hirsuta a genuina Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 420 (1900) = V. hirsuta var. typica G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 202 (1903). Exsicc. Kralik sub: Ervum hirsutum!; Reverch. ann. 4885 sub: E. hirsutum!; Burn. ann. 4904, n. 480!, 484! et 482!
  - Hab. Répandue et abondante dans l'île entière.
- 1907. Cap Corse: rocailles de la montagne des Stretti, calc., 100 m., 25 avril fl. fr.! Montée de Pietralba au col de Tende, châtaigneraies, 900 m., 15 mai fl. fr.!; balmes de la montagne de Pedana, calc., 500 m., 14 mai fl. fr.!; garigues à Ostriconi, 20 m., 20 avril fl. fr.!; entre Alistro et Bravone, garigues, 10 m., 30 mai fl. jeunes fr.!; garigues à Cateraggio, calc., 20 m., 1 mai fl. fr.!; embouchure de la Solenzara, aulnaies, 7 mai fl. fr.!; vallée inf. de la Solenzara, rocailles des fours à chaux, calc., 150–200 m., 3 mai fl. fr.!; Pointe de l'Aquella, rocailles, calc., 250–370 m., 4 mai fl. fr.!

Légumes velus.

- $+\beta$ . Var. leiocarpa Vis. Fl. dalm. III, 321 (1852); Rouy Fl. Fr. V,  $245 = Ervum\ Terronii\ Ten.\ Prodr.\ fl.\ neap.\ App.\ V,\ 22\ (1824)$ ; Salis in Flora XVII, Beibl. II, 61; Mutel Fl. fr. I,  $294 = Ervum\ sardoum\ Moris$  in Spreng. Syst. veg. IV, 2, 346 (1827) =  $Ervum\ pubescens\ var.\ leiocarpum\ Ten.\ Syll.\ fl.\ neap.\ 364\ (1831) = <math>Ervum\ hirsutum\ var.\ leiocarpon\ Moris\ Fl.\ sard.\ I,\ 575\ (1837) = Cracca\ minor\ var.\ leiocarpa\ («leiocarpon\ pon\ »)$  Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 473 (1848) =  $V.\ hirsuta\ var.\ Terronii\ Burn.\ Fl.\ Alp.\ mar.\ II,\ 188\ (1893)$ ; Fior. et Paol. Fl.\ anal.\ It.\ II,\ 121;\ Asch.\ et Graebn.\ Syn.\ VI,\ 2,\ 906.
- Hab. Montagnes au-dessus de Bastia et de Mandriale (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61).

Légumes glabres. — Les caractères tirés des stipules, dont Moris et Salis ont fait état ne sont ni constants, ni concomitants avec la glabréité des légumes, comme l'a montré M. Burnat (l. c.). Il en est de même pour les autres caractères tirés de l'inflorescence, du fruit et de la couleur des semences qu'a invoqués M. Lindberg fil. [Iter austro-hung. 61-64 (Öfv. finsk. vetensk.-soc. Förhandl. XLVIII, ann. 1906)], ainsi que l'ont dit MM. Ascherson et Graebner l. c. Notons en passant que la nomenclature adoptée par ces derniers auteurs pour la var. β est contraire aux Règl. nom. bot., art. 49, et que leur citation de Moris (in Sprengel) est défigurée. — L'abréviation « B. 1–2. R. » employée par Salis se rapporte à Bastia, et non pas à Bonifacio, comme l'a cru Mutel (l. c.).

4030. **V. disperma** DC. Cat. hort. monsp. 154 (1813); Bert. Fl. it. VII, 501; Burn. Fl. Alp. mar. II, 187; Coste Fl. Fr. I, 390; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 907 = V. parviflora Lois. Fl. gall. ed. 1, 460 (1807) et ed. 2, II, 149; non Cav. (1801) = Ervum parviflorum Bert. Amoen. it. 38 (1819); Moris Fl. sard. I, 570, tab. 71 = Cracca disperma Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 472 (1848). — Exsicc. Soleirol n. 1087!; Req. sub: Vicia disperma!; Mab. n. 372!; Reverch. ann. 1885, n. 494!

Hab. — Prairies maritimes, cultures, garigues, rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. 1. Répandu, mais moins que l'espèce précédente. Rogliano (Revel. ex Mars. Cat. 54); Centuri (Ellman et Jahandiez in litt.); S. Martino-di-Lota (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LIX); Monte Fosco (Gillot ex Rouy Fl. Fr. V, 244); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61; Mab. exsicc. cit. et ap. Gillot op. cit. LVII; Bernard ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 473 et Burn. Fl. Alp. mar. II, 188; André ex Rouy l. c.; Pœverlein!); Serra di Pigno (Doûmet in Ann. Hér. V, 210); Biguglia (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI); de Pietra-Moneta à S<sup>t</sup>-Florent (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Speloncato (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 53); Belgodere (Fouc. et Sim. l. c.); Algajola (S<sup>t</sup>-Yves!); Calvi (Soleirol exsicc.cit.et ap. Bert. Fl. it. VII, 502; Fouc. et Sim. l. c.); Porto(Reverch. exsicc. cit.); Bocognano (Doûmet in Ann. Hér. V, 122); forêt de Petaca (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360); Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 502; Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 246; Gillot ex Rouy l. c.; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Fouc. et Sim.l.c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXI et CXIII); Campo di Loro (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIV); Ghisoni (Rotgès in litt.); Porto-Vecchio (Revel. ex Mars. Cat. 51); Santa-Manza (Revel. in Bor. Not. I, 6); Bonifacio (Revel. in Bor. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo, prairie maritime, 26 avril fl.! — Montagne de Pedana, balmes, calc., 500 m., 14 mai fl.!; garigues entre la station et le village de Pietralba, 400 m., 14 mai fl. fr.!; garigues à Corté, 400 m., 11 mai fl. fr.!; embouchure de la Solenzara, sables des aulnaies, 7 mai fl. fr.!

Grenier et Godron ont distingué un Cracca corsica Gr. et Godr. [Fl. Fr. I, 473 (1848) =  $Ervum\ corsicum\ Nym.\ Syll.\ 310\ (1854-55) = V.\ corsica\ Ces.$ Pass. et Gib. Comp. fl. it. II, 685 (1867); Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Cors. 176 = V. disperma var. corsica Rouy Fl. Fr. V, 244 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 908] basé sur une plante plus grêle, à stiputes inférieures seules semi-sagittées, les autres linéaires. Sur les échantillons grêles, à folioles étroites, les stipules deviennent en effet plus étroites, les supérieures ont un appendice basilaire moins distinct. Mais cette particularité est souvent aussi marquée sur plusieurs de nos échantillons continentaux; il existe d'ailleurs tous les passages entre cet extrême et le type tel que l'entendaient Grenier et Godron. M. Burnat (Fl. Alp. mar. II, 188) est arrivé à la même conclusion que nous. Les variétés genuina Rouy, ambigua Rouy et corsica Rouy sont de simples formes individuelles du V. disperma. — Foucaud et Simon (l. c.) ont bien reconnu la variabilité très grande de l'appareil végétatif du V. disperma en Corse, aussi croient-ils devoir distinguer le V. corsica d'après les fleurs plus petites, et les graines brunes maculées de noir (et non pas noir s). Après examen d'un grand nombre d'échantillons de toute provenance nous ne pouvons arriver à dégager d'après ces caractères une race distincte. Les fleurs oscillent quelque peu dans les dimensions absolues sur toutes nos provenances (continentales aussi), et les graines varient du brun foncé au noir sans distinction d'origine.

1031. **V. monanthos** Desf. Fl. atl. II, 465 (1798-1800); Rouy Fl. Fr. V, 241; Coste Fl. Fr. I, 289; Cavillier in Ann. Cons. et Jard. bot. Genève XI/XII, 46-20; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 911 = Ervum monanthos L. Sp. ed. 1, 738 (1753) = Ervum stipulaceum Bast. in Desv. Journ. Bot. III, 48 (1814) = V. articulata Willd. Enum. hort. berol. 764 (1809); Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 449 = Cracca monanthos Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 471 (1848). — Exsicc. Soleirol n. 1085!

Hab. — Moissons de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Rare. Bastia, coteau de Toga (Mab. ap. Mars. Cat. 51 et in Feuill. jeun. nat. VII, 111); Algajola (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 503); Corté (Burnouf ex Le Grand in Bull. soc. bot. Fr. XXXVII, 19); Vico (Le Grand l. c.); Prunelli-di-Fiumorbo (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 61); Suarella [Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 246 (localité à nous inconnue)].

Cette espèce appartient évidemment, malgré ses corolles relativement grandes, au sous-genre *Ervum*. En revanche, le *V. elegantissima* Shuttl.

[ap. Rouy Excurs. bot. Esp. en 1881-82, 65 (1883); id. in Le Naturalisterann. 1888, 85; id. Fl. Fr. V, 242 et X, 374; Coste Fl. Fr. I, 389; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 910], placé à côté du V. monanthos par M. Rouy, en est fondamentalement différent (stipules, inflorescence, calice, fruit). Ainsi que l'a montré M. Cavillier d'une façon convaincante (l. c.), le V. elegantissima est une simple race du V. villosa subsp. pseudocracca, dont il ne s'écarte que par des caractères très faibles. MM. Ascherson et Graebner (l. c.) — qui ont suivi M. Rouy, sans avoir pris connaissance du mémoire de M. Cavillier et, semble-t-il, sans avoir vu le V. elegantissima — ont réuni les V. elegantissima et monanthos en une espèce collective (« Gesammtart »), sous le nom de V. monantha Asch. et Graebn., sensu coll. Cet arrangement entièrement artificiel implique de grosses erreurs morphologiques; il aurait pu facilement être évité en utilisant la bibliographie.

- 1032. **V. tetrasperma** Mænch *Meth.* 148 (1794); Koch *Syn.* ed. 1, 191; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 912 = *Ervum tetraspermum* L. *Sp.* ed. 1, 738 (1753) = *Vicia gemella* Crantz ampl. Rouy *Fl. Fr.* V, 245 (1899). Hab. Cultures et garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. En Corse, les sous-espèces suivantes.
- I. Subsp. eu-tetrasperma Briq. = Ervum tetraspermum L. 1. c., sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 474; Alef. in Bonplandia IX, 125 = V. gemella Crantz Stirp. austr. V, 389 (1769); Rouy I. c., sensu stricto = V. tetrasperma Mænch I. c., sensu stricto; Coste Fl. Fr. I, 390 = V. tetrasperma \( \text{2} \) typica Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 120 (1900).
- Hab. Peu fréquent. Bastia (Mab. ex Mars. *Cat.* 52); vallée de la Restonica (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); hameau de Rosseprès Ghisoni (Rotgès in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VII, 535, mais l'auteur ne distinguait pas les deux sous-espèces suivantes).

Plante glabrescente. Pédoncules capillaires, mutiques ou à peine aristés, égalant la feuille. Fleur petite, longue de 4–5 mm. Calice glabre ou glabrescent, à dents plus courtes que le tube, les supérieures triangulaires-lancéolées, les latérales à base triangulaire brièvement lancéolées, l'antérieure très courte. Corolle dépassant la gorge du calice de 2–4 mm. Graine à hile linéaire-oblong égalant le ½ de la circonférence.

† II. Subsp. gracilis Briq. = V. gracilis Lois. Fl. gall. ed. 1, 460, (1807) et ed. 2, II, 148, tab. 12; Boiss. Fl. or. II, 596; Coste Fl. Fr. I, 390; G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 203, tab. 264, f. I, 1-6 = Ervum tenuis-simum [Marsch.-Bieb. Tabl. Casp. 185 (1800?)] Pers. Syn. II, 309 (1807) = Ervum longifolium Ten. Prodr. fl. neap. 59 (1811) = Ervum gracile

DC. Cat. hort. monsp. 409 (1813) et Fl. fr. V, 581; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 475 = V. tetrasperma var. hexasperma Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, 1, 142 (1845) = V. tetrasperma var. gracilis Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 2, 178 (1861); Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 120; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 913 = V. Tenoreana Martr.-Don. Fl. Tarn 179 (1864) = V. gemella subsp. gracilis Rouy Fl. Fr. V, 247 (1899).

Hab. — Assez rare. Lavesina (Mab. in *Feuill. jeun. nat.* VII, 111); Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61); Ajaccio (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, 53).

Plante glabrescente. Pédoncules aristés, généralement plus longs que la feuille. Fleur relativement grande, longue de 7-8 mm. Calice à dents plus courtes que le tube, étroitement lancéolées, peu inégales. Corolle dépassant la gorge du calice d'env. 5-6 mm. Graines (4-6) à hile arrondiové, atteignant à peine le ½ de la circonférence de la graine.

III. Subsp. pubescens Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 913 (1909)  $\equiv$ Ervum pubescens DC. Cat. hort. monsp. 109 (1813) et Fl. fr. V, 582; Gr. et Godr. Fl. Fr. I,  $474 = Ervum\ Bibersteinii\ Guss.\ Fl.\ sic.\ prodr.$ II, 445 (1828) = V. pubescens Link Handb. II, 190 (1831); Boiss. Fl. or. II, 596; Coste Fl. Fr. I,  $390 = Ervum \ Salisii \ Gay \ ap. Salis in Flora$ XVII, Beibl. II, 61 (1834); Mutel Fl. fr. I, 294 = V. tetraptera Moris Fl. sard. I, 567 (1837)  $\equiv V$ . gemella subsp. pubescens Rouy Fl. Fr. V, 246  $(1899) \equiv V. \ tetrasperma \ \delta \ pubescens \ Fior. \ et \ Paol. Fl. \ anal. \ It. \ II, \ 120$ (1900). — Exsicc. Kralik sub: E. pubescens!; Burn. ann. 1904 n. 179! Hab. — Plus fréquente que les précédentes. Luri (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); S. Martino-di-Lota (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLVIII et LIX); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62); St-Florent (Fouc. et Sim. l. c.); Ile Rousse (N. Roux in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLV); montagne de Caporalino (Briq. Spic. 42 et Burn. exsicc. cit.); Calcatoggio (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXVI); Ajaccio (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIX); embouchure du Fiumorbo (Salis l.c.); Sartène (Salis l.c.); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.); et localité ci-dessous.

1907. — Garigues entre Port de Favone et Ste-Lucie, 10 m., 4 mai fl. fr.!

Plante pubescente. Pédoncules mutiques ou à peine aristés, égalant environ la feuille. Fleur petite, longue de 4–5 mm. Calice ± couvert de longs poils apprimés, à dents plus longues que le tube, linéaires-subulées, peu inégales. Corolle dépassant la gorge du calice de 2–4 mm. Graines à hile arrondi-ové, atteignant env.  $^{1}/_{40}$  de la circonférence.

Les légumes sont généralement brièvement pubescents, rarement glabres (comme d'ailleurs dans les sous-esp. eu-tetrasperma et gracilis), sans que cette dernière particularité, apparaissant çà et là sur des pieds isolés, paraisse caractériser une variété proprement dite. Le V. Salisii Gay est basé sur la forme la plus fréquente à légumes pubescents (« leguminibus... pubescentibus » Salis l. c.), et non pas sur la forme à légumes glabres, comme le croient à tort M. Rouy (Fl. Fr. V, 246) et MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 916); Salis se borne à dire de cette dernière, en marge de sa description : « Specimen unicum legum. glabris Bastiae legi », trouvaille isolée qui est conforme à notre expérience.

V. silvatica L. Sp. ed. 1, 734 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 467; Rouy Fl. Fr. V, 230; Coste Fl. Fr. I, 387; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 925.

Signalé à Bonifacio (Serafini et Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 477). Les indications de Serafini et de Soleirol sont souvent assez largement données pour s'appliquer en réalité à des localités situées fort loin des villes ou des villages cités (exemple fréquent : « Calvi » pour « cimes des environs de Calvi »). Le V. silvatica étant une espèce montagnarde, il ne pourrait s'agir, dans le cas particulier, que de la montagne de Cagna où les sapinaies offrent des stations favorables. M. Barbey (Fl. sard. comp. 224) doute de la présence en Sardaigne du V. silvatica et pense que l'indication de Bertoloni relative à la Corse se rapporte peut-être au V. leucantha Biv. Mais Bertoloni (op. cit. 504) distingue bien cette dernière Vesce, qui n'a d'ailleurs pas été constatée en Corse jusqu'à présent ; il distingue aussi le V. altissima Desf. Nous avons cherché en vain le V. silvatica à la montagne de Cagna, ce qui ne signifie pas qu'on ne l'y retrouve dans la suite. Nous n'osons cependant pas, jusqu'à plus ample informé, admettre le V. silvatica comme membre de la flore corse.

1033. **V. altissima** Desf. *Fl. atl.* II, 163 (1800); Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60; Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 465; Rouy *Fl. Fr.* V, 226; Coste *Fl. Fr.* I, 387; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 927 = *V. polysperma* Ten. *Fl. nap. prodr.* App. V, 22 (1826). — Exsicc. Soleirol n. 1116!; Kralik n. 568!; Mab. n. 124!; Reverch. ann. 1880, n. 369!

Hab. — Lisière des maquis, surtout rocheux, de l'étage inférieur. Mai-juill. 4. Peu fréquent, mais abondant où il se trouve. Rogliano (Rev. ex Mars. Cat. 51); Biguglia au Pineto (Mab. ex Mars. l. c.); Patrimonio (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60); St-Florent (Mab. ex Mars. l. c.); Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX; localité douteuse); Solenzara (Mars. l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Porto-Vecchio (Salis l. c.; Revel. ex Mars. l. c.); La Trinité (Mars. l. c.); Santa Manza (Mab. exsicc. cit.; Ellman et Jahandiez in litt.); Bonifacio (Salis l. c.; Soleirol, Kralik et Reverch. exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

- 1907. Lisière des maquis entre Solenzara et Port de Favone, puis entre Port de Favone et Ste-Lucie, 1-10 m., 4 mai fl.!
- † 1034. **V. Cracca** L. Sp. ed. 1, 735 (1753); Beck Fl. Nied.-Österr. 880; Rouy Fl. Fr. V, 232; Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 116.
- Hab. Lisières et clairières des maquis et des bois, rochers, garigues des étages inférieur et montagnard. Avril-juill. selon l'altitude. 4. En Corse, les sous-espèces suivantes:
- † I. Subsp. vulgaris Gaud. Fl. helv. IV, 505 (1829); Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 3, I, 329 = V. imbricata Gilib. Fl. lith. IV, 404 (1784) = V. Cracca Roth Tent. fl. germ. I, 309 (1788); Coste Fl. Fr. I, 388 = Cracca major Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 468 (1848) = V. Cracca subsp. imbricata Rouy Fl. Fr. V, 233 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 930 = V. Cracca \( \alpha \) imbricata Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 416 (1900).
- Hab. Plus rare que les sous-espèces suivantes. Montagnes de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 60); Ghisoni (Rotgès in litt.); env. de Bonifacio (Boy. *Fl. Sud Corse* 59); et localités ci-dessous.
- 1907. Montagne de Pedana, clairières des chênaies, 500 m., calc., 14 mai fl.!; lisière des maquis entre Alistro et Bravone, 10 m., calc., 30 avril fl.!

Fleurs médiocres (longues de 10-12 mm.). Calice à dents inférieures linéaires-lancéolées. Etendard à limbe (mesuré à partir du point où la nervure médiane envoie des nervures latérales) aussi long que l'onglet. Légume à carpophore plus court que le tube du calice; graines à hile égalant le plus souvent le tiers de la circonférence.

Nos échant. corses appartiennent à la var. latifolia Neilr. [Fl. Nied.-Österr. 959 (1859); Beck Fl. Nied.-Österr. 880; Rouy Fl. Fr. V, 283; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 931] à indument étalé nul ou presque nul, à folioles oblongues et obtuses. Les grappes très florifères sont plus longues que les feuilles.

II. Subsp. **Gerardi** Gaud.  $Fl.\ helv.\ IV, 506\ (1829) = V.\ incana$  Gouan  $Fl.\ monsp.\ 189\ (1765)$  p. p. =  $V.\ Gerardi$  All.  $Fl.\ ped.\ I, 325\ (1785)$ ; Coste  $Fl.\ Fr.\ I, 388$ ; non Jacq. =  $V.\ incana$  Vill.  $Hist.\ pl.\ Dauph.\ I, 342\ (1786)$  et III, 449; non Lamk, nec Thuill. =  $V.\ Galloprovincialis$  Poir.  $Encycl.\ Suppl.\ V, 471\ (1817) = V.\ multiflora$  Mut.  $Fl.\ fr.\ I, 295\ (1834) = V.\ Cracca$  var. Gerardi Koch Syn. ed. 1, 194\ (1837) =  $Cracca\ Gerardi$  Gr. et Godr.  $Fl.\ Fr.\ I, 469\ (1848) = V.\ Cracca\ var.\ incana\ Burn.\ Fl.\ Alp.\ mar.\ II, 182\ (1893)$ ; Fior. et Paol.  $Fl.\ anal.\ It.\ II, 117 = V.\ Cracca\ subsp.\ incana$ 

Rouy Fl. Fr. V, 234 (1899); Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 3, I, 329 = V. Cracca subsp. galloprovincialis Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 932 (1909).

Hab. — Bastia aux coteaux de Toga (Mab. in Feuill. jeun. nat. VII, 111); Monte S. Pietro (Lit. Voy. I, 7); vallée du Fiumalto (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXV; Bras ex Rouy Fl. Fr. V, 234) et en général dans la Castagniccia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60); Monte Rotondo (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 482); forêt de Vizzavona (Gillot Souv. 5); Bocognano (Soleirol ex Bert. l. c. « Bogomano »; Revel. in Bor. Not. III, 6; Mars. Cat. 51); Vico (Mars. l. c.); col de St-Georges (Mars. l. c.); et sans doute plus répandue.

Fleurs médiocres (longues d'env. 10 mm.). Calice à dents inférieures subulées. Etendard à limbe (mesuré comme ci-dessus) aussi long que l'onglet. Légume à carpophore plus long que le calice; graine à hile égalant env. le 1/4 de la périphérie. Appareil végétatif pourvu de poils étalés ± abondants.

III. Subsp. tenuifolia Gaud. Fl. helv. IV, 507 (1829); Rouy Fl. Fr. V, 235 (1899); Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 3, I, 329 = V. tenuifolia Roth Tent. fl. germ. I, 309 (1786); Koch Syn. ed. 3, 467; Coste Fl. Fr. I, 388 = Cracca tenuifolia Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 469 (1848) = V. Cracca var. tenuifolia Beck Fl. Nied.-Österr. 880 (1892) p. p.; Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 417 = V. tenuifolia subsp. eu-tenuifolia Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 935 (1909). — Exsicc. Sieber sub: V. Cracca!; Kralik n. 568a!; Reverch. ann. 1879, sub: Cracca tenuifolia!, et ann. 1885, n. 495!; Burn. ann. 1900, n. 28! et 41!

Hab. — Répandue. Env. de Bastia (Sieber et Kralik exsicc. cit.; Mab. in Mars. Cat. 51; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLII et LVI); Serra di Pigno (Burn. exsicc. cit. n. 28); col de Teghime, versant E. (Burn. exsicc. cit. n. 41); env. d'Orezza (Gillot op. cit. LXXVIII); Monte Grosso (ex Mutel Fl. fr. I, 297); Calvi (St-Yves); Cristinacce près Evisa (Reverch. exsicc. cit. 1885); forêt d'Aitone (Lit. Voy. II, 14); Aleria (Soleirol ex Mut. l. c.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit. 1878); et localités ci-dessous.

1906. — Cap Corse: replats gazonnés de la Tour de Sénèque au-dessus de Luri, 500 m., 8 juill. fr.! — Rochers du col de S. Colombano, 650 m., calc., 10 juill. fr.!; cime de la Chapelle de S. Angelo, falaise N., calc., 1100 m., 15 juill. fl. fr.!; pentes inf. du Monte d'Oro, versant E., taillis, 1000–1100 m., 15 juill. fr.!

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, garigues, calc., 100 m.,. 25 avril fl.!

1908. — Vallée inf. du Tavignano, clairières des pineraies, 1200 m., 26 juin fl.!

Fleurs plus grandes (12-14 mm.). Calice à dents inférieures lancéolées. Etendard à limbe (mesuré comme ci-dessus) 1/2 à 1 fois plus long que l'onglet. Légume à carpophore plus court que le calice; graines à hile égalant env. le 1/4 de la périphérie.

Nos échant. corses ont des grappes assez denses, généralement plus longues que les feuilles; celles-ci à folioles oblongues-linéaires, obtuses au sommet. Nous ne pouvons voir une variété spéciale dans la plante de M. Reverchon citée ci-dessus (ann. 1885) que M. Rouy assimile au V. polyphylla Desf. [Fl. atl. II, 162 (1800) = V. tenuifolia var. latifolia Lange Pug. 381 (1865); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 303; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 935] qui doit avoir des folioles plus larges et des fleurs grandes; les échantillons en question ne peuvent ètre caractérisés que par des folioles plus larges, et répondent d'ailleurs à la description ci-dessus.

Dès 1829, Gaudin avait bien compris et, à notre avis, correctement jugé la valeur subspécifique des trois groupes étudiés ci-dessus; les noms qu'il leur a attribués doivent par conséquent être conservés.

4035. **V. villosa** Roth *Tent. fl. germ*. II, 2, 182 (1793) ampl. Rouy *Fl. Fr*. V, 236; Fior. et Paol. *Fl. anal. It*. II, 118; Cavillier in *Ann. Cons. et Jard. bot. Genève* XI-XII, 21.

Hab. — Très variable. Prairies maritimes, garigues, clairières des maquis dans les étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①-4.

Les trois sous-espèces que nous admettons ici ont été d'abord reconnues comme telles par M. Emile Burnat (Fl. Alp. mar. II, 185), sans toutefois adopter la nomenclature correspondante. Cet auteur a été suivi sous une forme un peu différente par M. Rouy (l. c.), par MM. Fiori et Paoletti (l. c.), puis par M. Cavillier (l. c.). MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 943 et 946) ont de nouveau distingué spécifiquement ces trois groupes, mais en passant sous silence sans les discuter les formes douteuses évoquées par M. Burnat. L'examen de matériaux abondants nous amène à confirmer entièrement la manière de voir de ce dernier auteur.

I. Subsp. eu-villosa Cavillier in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève XI-XII, 21 (1907) = V. villosa Roth I. c., sensu stricto; Boiss. Fl. or. II, 591; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 940 = V. polyphylla W. K. Pl. rar. Hung. III, 282, tab. 254 (1812); non Desf. = Cracca villosa Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 470 (1848) = V. varia var. plumosa Martr. Pl. crit. Tarn I, 20 (1862) = V. plumosa Martr. Fl. Tarn 179 (1864) = V. varia var. villosa Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 527 (1894) = V. villosa Rouy Fl. Fr. V, 236 (1899), sensu stricto = V. villosa  $\alpha$  Godroni Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 118 (1900)=V. varia Coste Fl. Fr. I, 389 p.p.—Exsicc. Thomas sub: V. villosa!

Hab. — Assez rare. Rogliano (Revel. ex Mars. *Cat.* 51); entre Piana et Evisa (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXII); Bonifacio (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 237).

Tiges et feuilles hérissées-velues. Grappe multiflore,  $\pm$  plumeuse avant l'anthèse. Calice à dents longuement ciliées. Corolle violette. Légume long d'env. 2 cm., large de 7-8 mm., à carpophore dépassant  $\pm$  le tube calicinal.

M. Rouy a séparé du V. villosa Roth (sensu stricto) une « forme » V. Godroni. MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 941) ont suivi M. Rouy en distinguant un V. villosa A culta Asch. et Graebn. et un V. villosa B Godroni Asch. et Graebn. Mais les caractères de cette var. Godroni (grappe égalant la feuille, à fleurs inférieures passées quand les supérieures s'ouvrent; dent inf. du calice plus longue que le tube) se retrouvent sout vent sur le V. villosa, dit typique, des stations les plus septentrionales. Ces auteurs attribuent aussi au V. villosa Godroni une racine bisannuelle ou subvivace, ce qu'avait déjà avancé Godron (Fl. Fr. l. c.), et Boissier [sub: V. Boissieri Heldr. et Sart. in Boiss. Diagn. pl. or. ser. 2, II, 40 (1843)]. Cependant Boissier (Fl. or. II, 591) a ultérieurement passé ce caractère sous silence et réduit le V. Boissieri au rang de simple synonyme du V. villosa. En réalité toutes les formes du V. villosa sont annuelles ou bisannuelles; nous n'en avons pas vu de vraiment vivaces. Les variétés genuina Rouy, latifolia Rouy et angustifolia Rouy ne représentent guère pour nous que des variations individuelles.

II. Subsp. dasycarpa Cavillier in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève XI-XII, 21 (1907) = V. dasycarpa Ten. Relaz. viagg. Abruzz. 81 (1829) et Fl. nap. V, 116, tab. 244 (err. CCLIV); Bert. Fl. it. VII, 485; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 942 = V. varia Host Fl. austr. II, 332 (1831); Freyn in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 318; Coste Fl. Fr. I, 389 p. p. = V. villosa var. glabrescens Koch Syn. ed. 1, 194 (1837) = Cracca varia Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 469 (1848) = Cracca dasycarpa Alef. in Bonplandia IX, 121 (1861). — Exsicc. Kralik sub: Cracca varia!; Mab. n. 371!; Reverch. ann. 1885, n. 496!; Burn. ann. 1904, n. 173! et 174!

Hab. — Répandue. De Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. CXIV); Serra di Pigno (Billiet in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVIII); Ile Rousse (Thellung in litt.); cap de Spano, entre Algajola et Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 485); entre Evisa et Porto [Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 428 (sub: V. pseudocracca)]; Cristinacce (Reverch. exsicc. cit.); vallée de Verghello (Doûmet in Ann. Hér. V, 183); Appietto (Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit. n. 174); env. d'Ajaccio (Req. ex Mars. l. c.; Kralik exsicc. cit.; Doûmet op. cit. 119; Mars. Cat. 51; Boullu in Bull. soc. bot.

Fr. XXIV, sess. extr. XCIX; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141; et autres observ.); Pozzo di Borgo (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXI; Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit. n. 173); Aleria (Soleirol ex Bert. l. c.); Solenzara (Fouc. et Sim. l. c.); Porto-Vecchio (Mab. exsicc. cit. et ap. Shuttl. Enum. 40; Stefani!); Propriano (Thellung in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Mars. l. c.; Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLI; Boy. Fl. Sud Corse 59; et autres observ.); et localités ci-dessous.

1906. — Rocailles en montant d'Omessa au col Bocca al Pruno, 700 m., 15 juill. fl.!; maquis en montant de Cauro au col San Giorgio, 400 m., 17 juill. fl.!

1907. — Ile Rousse, garigues, 21 avril fl.!; lisière des maquis au Pont du Travo, 8 m., 3 mai fl.!; vallée inf. de la Solenzara, maquis, 50 m., 3 mai fl.!; Pointe de l'Aquella, maquis, calc., 250-370 m., 4 mai fl.!; oliveraies à Santa Manza, 10 m., 6 mai fl. fr.!

1908. — Garigues sur le versant W. du col de Tende, 500 m., 1 juill. fl. fr.!; Pietralba, garigues, 450 m., 30 juin fl.!

Tiges et feuilles vertes, glabrescentes, ou pourvues de poils plus apprimés. Grappe multiflore, non ou à peine plumeuse avant l'anthèse. Calice à dents inférieures glabrescentes, généralement moins longues que dans la sous-espèce précédente. Corolle d un violet très foncé. Légume long d'env. 2,5–3 cm., large de 8–10 mm.

M. Heimerl [in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 173 (1881)] a séparé le V. villosa var. glabrescens Koch du V. varia Host (= V. dasycarpa Ten.) sous le nom de V. glabrescens Heim. Cette séparation a été maintenue sous une forme différente par M. Celakowsky (in Sitzungsber. böhm. Ges. Wiss. ann. 1890, 464), qui distingue un V. varia var. parviflora (V. varia Host = V. dasycarpa Ten., sensu stricto) et un V. varia var. grandiflora(V. villosa var. glabrescens Koch). M. Rouy (Fl. Fr. V, 238) a désigné ces deux groupes sous le nom de V. villosa forme V. dasycarpa a latifolia Rouy et \( \beta \) angustifolia Rouy. MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 943) et 944) appellent le premier groupe V. dasycarpa A varia Asch. et Graebn. et le second V. dasycarpa B glabrescens G. Beck [in Reichb. Ic. XXII, 199] (1903)]. Selon M. Heimerl, le V. varia (dasycarpa) serait purement méditerranéen, tandis que le V. glabrescens serait une plante de l'Europe centrale; ce dernier se distinguerait par des folioles étroites, à pédoncules plus courts que les feuilles axillantes (plus longs que la feuille dans le V. dasycarpa), à fleurs longues de 13-15 mm. (11-12 mm. dans le V. dasycarpa) et à dents calicinales inf. de moitié plus courtes que le tube (à peine plus courtes que le tube dans le V. dasycarpa). MM. Ascherson et Graebner attribuent en outre au V. dasycarpa un fruit atteignant 4 cm., tandis qu'il n'aurait que 9 mm. dans le V. glabrescens. Mais dans nos échant. corses, nous voyons les caractères invoqués par M. Heimerl varier énormément et d'une façon indépendante les uns des autres, de

telle sorte que si l'on peut parler de formes parviflora et grandiflora, latifolia et angustifolia, nous ne sommes pas arrivé à dégager à l'intérieur de la sous-esp. dasycarpa des races distinctes. Quant aux caractères du fruit, il y a évidemment une erreur de la part de MM. Ascherson et Graebner. Nous n'avons jamais vu, d'aucune provenance, des fruits longs de 9 mm. dans ce groupe. Les gousses les plus courtes que nous ayons mesurées dans les échantillons de l'Europe centrale sont de 1 cm. ½; en Corse, elles oscillent généralement entre 2 et 3,5 cm. On peut, là aussi, tout au plus distinguer des formes macrocarpa, mesocarpa et microcarpa.

III. Subsp. pseudocracca Rouy Fl. Fr. V, 239 (1899) emend. Cavillier in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève XI-XII, 22 (1907) = V. pseudocracca Bert. Rar. it. pl. dec. III, 58 (1810) et Fl. it. VII, 487; Strobl in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVIII, 362 (1887); Burn. Fl. Alp. mar. II, 185; Coste Fl. Fr. I, 389; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 945 = Cracca Bertolonii Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 470 (1848).

Tiges et feuilles (généralement paucifoliolées) vertes, glabrescentes ou pourvues de poils apprimés. Grappe pauciflore, non plumeuse avant l'anthèse. Calice à dents inférieures un peu plus courtes que le tube, glabrescentes ou  $\pm$  velues, mais non longuement ciliées. Corolle d'un violet-bleuâtre, à ailes souvent lavées de jaune, longue de 15–16 mm. (très rarement 10 mm. ou 17–18 mm.). Légume long de 2,5–3 cm., large de 6–8 mm. — On peut distinguer ici deux races, reliées par des formes ambiguës:

- XII, 22 (1907) = V. pseudocracca Bert., sensu stricto = V. villosa subsp. pseudocracca Rouy I. c., sensu stricto.— Exsicc. Soleirol n. 1121!; Mab. n. 39!; Debeaux ann. 1868 et 1869 sub: Cracca Bertolonii!
- Hab. Disséminée. De Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60; Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 487; Mab. Rech. I, 16, exsicc. cit. et ap. Mars. Cat. 51; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXVI; Salle ex Rouy Fl. Fr. V, 239; Autheman in h. Deless.!); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 487); Calacuccia (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 128); Lozzi (Lit. l. c.); Ajaccio (Salle ex Rouy l. c.); Aleria (Soleirol ex Bert. l. c.; Mars. l. c.; Bernard ex Rouy l. c.); Ghisonaccia (Rotgès in litt.); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. Not. II, 4; Mab. Rech. I, 16 et ap. Mars. l. c.); Bonifacio (Revel. ex Mars. l. c.; Mab. Rech. I, 16); et localités ci-dessous.
- 19 1.—Rocailles du Monte Santo, calc., 600 m., 2 juill. fl. fr. !; garigues du vallon de Caldana, des env. de S. Lucia di Tallano, 300 m., 7 juill. fl. fr. !

Plante relativement moins glabrescente. Calice à sinus interdentaires plus larges, à dents supérieures atteignant seulement le tiers des latérales, un peu recourbées en arrière. Corolle d'un violet bleuâtre, à ailes lavées de jaune, plus rarement entièrement bleuâtre ou jaunâtre.

Assez variable d'apparence. Les échantillons à fleurs ochroleuques ont été distingués sous le nom de V. consentina Spreng. [Pug. II, 74 (1815) = V. ochroleuca  $\beta$  consentina Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 527 (1894) = V. villosa subsp. pseudocracca subv. ochroleuca Rouy Fl. Fr. V, 239 (1899) = V. pseudocracca ochrantha Beck in Reichb. Ic. XXII, 199 (1903)  $\equiv V$ . pseudocracca consentina Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 946 (1909)]. Dans les stations ombragées et un peu humides, les folioles sont plus larges [V. ambigua Guss. Fl. sic. prodr. II, 435 (1828)  $\equiv V$ . Pseudocracca  $\beta$  Bert. Fl. it. VII, 437 (1847) = V. villosa subsp. Pseudocracca  $\beta$  ambigua Rouy Fl. Fr. V, (239) = V. pseudocracca B ambigua Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 946 (1909)]. En revanche dans les terrains arides et dans les sables du littoral les folioles deviennent plus petites et plus étroites, sans que ces caractères soient en rapport constant, comme on l'a dit, avec des fruits de dimensions plus grandes. C'est alors le V. bivonea Ser. (in DC. Prodr. II, 357 (1825); non Raf.  $\equiv Cracca\ bivonaea\ Alef.\ in\ Bonplandia\ IX, 121 (1861)$ = V. villosa subsp. Pseudocracca β littoralis Rouy Fl. Fr. V, 239 (1899)= V. pseudocracca C litoralis Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 946 (1909)]. On a généralement rapporté à cette dernière forme, depuis l'époque de Salis, le V. littoralis Salzm. [in Flora IV, 110 (1821)]. Cependant l'auteur attribue à sa plante des poils étalés (et non apprimés) sur l'appareil végétatif et le calice. Ce caractère, qui fait défaut à la sous-esp. pseudocracca, s'appliquerait mieux à la sous-esp. villosa ou encore au V. benghalensis. Quoi qu'il en soit de l'interprétation du V. littoralis Salzm., qui restera douteuse à cause de l'insuffisance de la description originale, les formes qui précèdent n'ont guère pour nous qu'une signification écologique (stationnelle).

†† β. Var. brevipes Willk. in Willk. et Lange *Prodr. fl. hisp.* III, 305 (1877); Cavillier in *Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève* XI-XII, 22 = *V. elegantissima* Shuttl. ap. Rouy *Excurs. bot. Esp.* 1881-82, 65 (1883); id. in *Le Naturaliste* ann. 1888, 85; id. *Fl. Fr.* V, 242 et X, 374; Willk. *Suppl. prodr. fl. hisp.* 239; Coste *Fl. Fr.* I, 389; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 910.

Hab. — Jusqu'ici seulement les localités ci-dessous; à rechercher.

1907. — Cap Corse: rocailles de la montagne des Stretti, calc., 200 m., 25 avril fl.!

1910. — Garigues du vallon de Cioccia, en montant de Monaccia au col de Croce d'Arbitro, 200 m., 21 juill. fl. fr.!

Plante plus glabrescente. Calice à sinus interdentaires moins larges, à dents supérieures n'atteignant guère que le 1/4 des latérales, très recourbées en arrière. Corolle d'un bleu-violacé pâle. — Nos échantillons appar-

tiennent à une forme grêle, couchée et 1-2flore; les folioles sont étroitement oblongues ou linéaires. Les caractères du calice nous paraissent au total bien faiblement marqués dans nos divers échant. espagnols et provençaux. Les stipules présentent des formes semblables dans les var. α et β, la corolle varie de 12 à 16 mm. de longueur (rarement 11-12 mm., ou 17 mm.); il n'y a pas de différences dans les légumes et dans les graines. Nous ne pouvons d'ailleurs qu'approuver entièrement l'exposé de M. Cavillier, lequel a parfaitement élucidé les caractères et les affinités de cette variété méconnue, et cela malgré les observations de M. Rouy (Fl. Fr. X, 374). Voy. ci-dessus p. 366 et 367.

1036. **V. benghalensis** L. Sp. ed. 1, 736 (1753); Halacsy Consp. fl. græc. I, 491 = V. atropurpurea Desf. Fl. atl. II, 164 (1800); Mutel Fl. fr. I, 297; Rouy Fl. Fr. V, 240; Coste Fl. Fr. I, 388 = V. Broteriana Ser. in DC. Prodr. II, 357 (1825) = V. trichocalyx Moris Stirp. sard. elench. III, 7 (1829) = Cracca atropurpurea Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 471 (1848) = V. lanata Vis. Fl. dalm. III, 324 (1852) = V. albicans Lowe Man. fl. Madeira 200 (1868) = V. atripurpurea Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 946. — Exsicc. Soleirol n. 1120!; Kralik n. 569!; Mab. n. 125!; Debeaux ann. 1867 et 1869 sub: Cracca atropurpurea!; Reverch. ann. 1885, n. 498!

Hab. — Garigues, oliveraies et moissons de l'étage inférieur. Avrilmai. ①-②. Disséminé. Erbalunga (Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 62); Bastia, au vallon du Fango (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 60; Mab. in Fewill. jeun. nat. VII, 111; Rotgès in litt.); St-Florent (Mab. exsicc. cit.) et de là le long de la côte vers Rogliano (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 111; Ile Rousse (Thellung in litt.); Algajola (Rotgès in litt.); Cap de Spano (Soleirol ex Bert. l. c.); Lumio (Rotgès in litt.); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. l. c.; Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Ota (Reverch. exsicc. cit.); d'Ajaccio (Thellung in litt.) à Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIX); Bonifacio (Revel. in Bor. Not. I, 6); Kralik exsicc. cit.; Pœverlein!); et localité ci-dessous.

1907. — Garigues à Santa Manza, 10 m., 6 mai fl. fr.!

Linné a donné à cette espèce le nom de benghalensis par suite d'une erreur (« in Benghala » Sp. ed. 1,736), empruntée à Hermann [Fl. lugd.-bat. fl. 623, tab. 625 (1690)]; mais il l'a corrigée plus tard (« in Stoechadibus » Sp. ed. 2, 1036) en indiquant comme patrie les îles d'Hyères d'après Gérard [Fl. galloprov. 498 (1761)]. Linné n'a pas pour cela changé le nom donné par lui à l'espèce, et les Règl. intern. nomencl. bot. (art. 50) obligent

à le conserver (de même qu'Athamanta cretensis qui ne croît pas en Crête,

Salvia hispanica, originaire du Mexique, etc. etc.).

Le V. perennis DC. [Cat. hort. monsp. 155 (1813) et Fl. fr. V, 241 = V. atropurpurea forme V. perennis Rouy Fl. Fr. V, 241 (1899) = V. atropurpurea β perennis Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 117 (1900) = V. atripurpurea Β perennis Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 948 (1909)] est une race (?) ou une forme occidentale du V. atropurpurea à légumes moins longuement velus, plus calvescents à la maturité; on la dit plus robuste et moins velue. De Candolle lui attribue aussi des fleurs plus petites, des dents calicinales plus courtes, et une racine vivace. Ces caractères ne se vérifient pas sur plusieurs de nos échantillons du Languedoc et de la péninsule ibérique attribués au V. perennis. — M. Rouy a indiqué ce V. perennis en Corse, mais aucun de nos échantillons ne peut lui être rapporté.

†† 1037. **V. Barbazitae** Ten. et Guss. in Ten. Ind. sem. hort. neap. ann. 1839, 12; Bert. Fl. it. VII, 530; Boiss. Fl. or. II, 573; Rouy in Bull. soc. bot. Fr. XXVIII, sess. extr. LX; id. Suites fl. Fr. I, 74; id. Ill. pl. Eur. rar. 36, tab. CX et Fl. Fr. V, 214; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 950 et 952 = V. laeta Ces. in Friederichst. Reise Griechenl. 280 (1838) = V. stigmatica Hanry et Tholin in Feuill. jeun. nat. XII, 80 (1882) = V. grandiflora \( \beta \) Barbazitae Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 111 (1900).

Hab. — Rochers ombragés, bois de l'étage montagnard, 500-1200 m. Mai-juin. ①. Localisé dans le centre de l'île, de la chaîne de Tende au massif du Rotondo. Mont Felce près Corté (Burnouf ex Rouy Il. cc.); et localités ci-dessous.

1907. — Châtaigneraies en montant de Pietralba au col de Tende, 900 m., 15 mai fl.!; montagne de Pedana, chênaie, 500 m., calc., 14 mai fl.!; montagne de la Chapelle de S. Angelo, versant de Caporalino, chênaie (chênes-verts), calc, 900 m., 13 mai fl.!

Une des plus belles espèces du genre Vicia, très voisine du V. grandiflora W.K., dont elle diffère: par le calice à dent inférieure égalant presque
le tube (bien plus courte que le tube dans le V. grandiflora), la corolle
plus petite à limbe des ailes d'un violet intense, tranchant vivement sur
l'étendard d'un jaune pâle et la carène blanchâtre, les graines plus petites à hile égalant env. le ½ de la circonférence et non pas les ½. Ces
derniers caractères nous ont paru si marqués sur tous les fruits que nous
avons pu étudier que nous devons séparer spécifiquement les V. grandiflora et Barbazitae. Cette dernière espèce est d'ailleurs très facile à distinguer du V. sativa par la coloration des pétales, les stipules sagittées
dentées-incisées à la base (sauf les plus supérieures), les jeunes légumes
finement pubescents-glanduleux, etc.

Le V. Barbazitae que l'on a cru longtemps spécial à l'Italie méridionale, à la Sicile et à la Grèce, a été découvert en Corse par Burnouf dans une localité unique et d'abord correctement déterminé par M. Rouy; à en juger par nos trouvailles de 1907, il est probablement plus répandu. En outre, cette espèce avait été découverte dès le 14 juin 1874 au Mont Sauvette près du Lac (Var) — la localité provençale classique du *V. melanops* Sibth. et Sm. — par Hanry (spec. orig. in h. Burnat), localité extrêmement éloignée du reste de l'aire. La synonymie des *V. Barbazitae* et *V. stigmatica* a été établie par M. Burnat dès l'année 1886 (in *Feuill. jeun. nat.* XVI, 74). Ces diverses notes paraissent avoir échappé à l'attention des floristes français plus récents.

Les échant. corses du *V. Barbazitae* appartiennent à la var. **genuina** Briq. (= *V. Barbazitae* Ten. et Guss., sensu stricto), à folioles entières; la var. **incisa** Boiss. (*Fl. or.* II, 574) est spéciale à la Grèce.

V. sepium L. Sp. ed. 1, 737 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 463; Rouy Fl. Fr. V, 225; Coste Fl. Fr. I, 385; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 953.

Cette espèce est mentionnée par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 63) parmi celles qui lui ont été indiquées en Corse, mais qu'il n'a pas vues lui-même. Marsilly (Cat. 51) en a dit: « Haies et buissons, en avril, mai, C. (C. Mars.) ». Or, à notre connaissance, aucune botaniste n'a jamais authentiquement récolté en Corse le V. sepium et nous ne l'y avons jamais vu, ce qui est absolument invraisemblable pour une espèce dite « commune ». Il doit y avoir à l'origine de cette indication une erreur dont nous n'avons pas pu retrouver la source. Nous n'osons pas, jusqu'à plus ample informé, considérer le V. sepium comme une espèce corse. Cette espèce manque d'ailleurs dans l'archipel toscan; elle est très douteuse pour la Sardaigne, où M. Barbey (Fl. sard. comp. 30) ne l'indique vaguement (sans localité précise) que d'après un catalogue manuscrit de Revelière.

1038. **V. lathyroides** L. *Sp.* ed. 1, 736 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 460; Rouy *Fl. Fr.* V, 215; Coste *Fl. Fr.* I, 383; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 959. — Exsicc. Reverch. ann. 1879, sub: *V. lathyroides*!

Hab. — Garigues, clairières des maquis et des bois, 1-1400 m. Avrilmai. ①. Répandu. S. Martino-di-Lota (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVIII); Cardo (Debeaux ex Rouy Fl. Fr. V, 216); env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 61; Mab. ex Mars. Cat. 50 et in Feuill. jeun. nat. VII, 110); Furiani (Thellung in litt.); S¹-Florent (Thellung in litt.; Pœverlein!); Calvi (Soleirol ex Mut. Fl. fr. I, 300); Monte S. Pietro (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIX); vallée de Marsolino (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 518); vallée de la Restonica (Thellung in litt.); Monte d'Oro (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXVII); Pointe de Grado (N. Roux ibid. CXXVIII); île Mezzomare (Thellung in litt.); Ajaccio (Blanche in herb. Boiss.!; Thellung in litt.); Pozzo di Borgo (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXII);

Campo di Loro (Boullu ibid. XXIV, sess. extr. XCIV; Thellung in litt.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit.); Porto-Vecchio (Mars. l. c.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: Pointe de Golfidoni, rocailles du sommet, 500 m., 27 avril fl.! (f. cinerascens); garigues à Ostriconi, 20 avril fl. fr.! (f. cinerascens); châtaigneraies en montant de Pietralba au col de Tende, 900 m., 15 mai fl.! (f. cinerascens); garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl fr.! (f. cinerascens); châtaigneraies en montant de Ghisoni au col de Sorba, 700-1000 m., 10 mai fl.!; garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., fl. fr.!

M. Rouy (l. c. 216) a d'abord douté de la présence en Corse du V. lathyroides, tout en citant dans la bibliographie de cette espèce deux exsiccata corses (Soleirol n. 118 et Bourg. n. 155), qui manquent d'ailleurs dans nos collections, puis est revenu de cette opinion sur le vu d'échantillons provenant de Kralik et de M. Wilczek (op. cit. VIII, 381). En revanche, cet auteur signale en Corse un V. lathyroides forme V. olbiensis Reut. et. Shuttlew. ined. in herb. Rouy. Toutefois ce nom n'était pas inédit en 1899: sa publication remonte à 1867 [V. olbiensis Reut. in Bull. soc. bot. Fr. XIII], sess. extr. CLI (1867)  $\equiv V$ . lathyroides forme V. olbiensis Rouy Fl. Fr. V, 216 (1899) = V. lathyroides forme olbiensis H. S. Thomps. in Journ. of Bot. XLIV, 410 (1906)  $\equiv V$ . lathyroides var. olbiensis Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 113 (1900); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 960]. Reuter avait établi son espèce sur des échantillons récoltés en avril 1858 aux env. de Hyères (Var), dont nous avons vu les originaux dans l'herbier Boissier. L'auteur n'a pas lui-même décrit le V. olbiensis, mais Grenier et Timbal-Lagrave (in Bull. soc. bot. Fr. 1. c.) l'ont caractérisé, comparé au V. Sallei Timb. (= V. sativa var. Sallei Burn.), par des fleurs relativement grandes (ce qui est à peine exact), des gousses étroites et petites, glabrescentes, réflexes à la maturité et par l'hétérophyllie. Boissier (herb.) avait fait. aussi du V. olbiensis une variété du V. angustifolia. Et c'était sans doute dans ce groupe que le plaçait Reuter, et aussi Huet, pour lequel le V. olbiensis représentait le V. cuneata Gr. et Godr. non Guss. Cette interprétation n'est cependant pas admissible : les corolles petites, les feuilles paucifoliolées à stipules entières ou presque entières, et surtout les semences très verruqueuses font certainement du V. olbiensis un V. lathyroides, ainsi que M. Rouy a eu le premier le mérite de le montrer. Ce dernier auteur distingue le V. olbiensis du V. lathyroides par un port plus élevé, des feuilles plus étroites et plus allongées, à vrilles supérieures dépassant longuement les dernières folioles et fortement recourbéescirculaires au sommet, des légumes plus longs, faiblement incurvés. Or aucun de ces caractères, pris isolément ou en bloc, ne permet de distinguer comme race méridionale le V. olbiensis. Les originaux de Reuter sont nettement hétérophylles, les feuilles inférieures présentent des folioles largement obovées-obcunéiformes (nullement plus étroites); il en est de même pour les échant. de St-Daumas de Huet. A la maturité, les rameaux s'allongent et portent des feuilles à folioles beaucoup plus étroites. Mais c'est là un fait général chez le V. lathyroides; nous le

constatons sur des échant. de l'Eurôpe centrale, et même septentrionale, de beaucoup de provenances. Le développement et le degré de courbure des vrilles est en relation étroite avec le contact que celles-ci ont avec les plantes du voisinage. Les légumes ne sont pas du tout ou à peine incurvés et varient de  $2-2.5 \times 0.3-0.4$  cm. dans toutes nos provenances. Le V. olbiensis est une espèce fictive; elle ne doit son existence qu'au fait d'avoir été placée au début dans un groupe (V. sativa subsp. angustifolia) auquel il n'appartient pas. — En Corse, le V. olbiensis a été signalé d'abord par Mabille à la Tôga près Bastia (in Feuill. jeun. natur. VII, 110 (1877), puis à Cardo par M. Rouy (l. c.) d'après des échant, de Debeaux. L'ensemble des caractères énumérés par M. Rouy se retrouve à peu près sur les échant. d'Ajaccio de Blanche (ann. 1867) et de Serra di Scopamène de M. Reverchon, mais la plupart de nos récoltes ne se distinguent des échant. classiques (par ex. des env. de Paris et de Genève) que par une pubescence générale plus marquée (f. cinerascens). Ainsi que nous l'avons dit plus haut les caractères attribués au V. olbiensis se retrouvent sur des échant. bien développés du V. lathyroides jusque dans le nord de la France! en Valais! en Allemagne et en Autriche! — Le V. cuspidata Boiss. d'Orient — auguel M. Rouy a comparé le V. olbiensis — est une espèce certainement différente du Vicia lathyroides (sous toutes ses formes) par : le calice deux fois plus grand, accrescent à la maturité, à dents plus largement lancéolées; la corolle deux fois plus grande; le fruit mesurant 3 × 0,5 cm. à la maturité, plus longuement cuspidé, à sutures épaissies en cordons très saillants; les semences de dimensions doubles, reticulées; enfin, l'indument étalé court et lâche, et la présence de feuilles multifoliolées, à folioles petites et larges dans la région moyenne inférieure de la tige, donnent à la plante un port tout particulier.

1039. **V. sativa** L. *Sp.* ed. 1, 736 (1753) emend. Moris *Fl. sard*. I, 553; Burn. *Fl. Alp. mar*. II, 170; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 963 = *V. communis* Rouy *Fl. Fr*. V, 208 (1899).

Hab. — Variable. Avril-juin. ①-②. — Espèce très polymorphe embrassant en Corse les subdivisions suivantes :

I. Subsp. obovata Gaud. emend. = V. notata Gilib. Fl. lith. II, 105 (1781) = V. sativa subsp. obovata et subsp. glabra Gaud. Fl. helv. IV, 510 et 513 (1829) = V. sativa Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 458 (1848); Coste Fl. Fr. I, 384 = V. sativa subsp. notata et subsp. cordata Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 963 et 968 (1909).

Feuilles à 5-7 paires de folioles relativement larges, tronquées et souvent échancrées, au moins celles des feuilles inférieures et moyennes. Fleurs généralement bicolores, grandes. Légumes relativement grands et larges, généralement bosselés à la maturité.

++ a. Var. macrocarpa Moris Fl. sard. I, 553 (1837); Gr. et Godr.

Fl. Fr. I, 458; Burn. Fl. Alp. mar. II, 170; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 967 = V. macrocarpa Bert. Fl. it. VII, 511 (1847); Freyn in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 320 = V. Morisiana Jord. in Bor. Fl. Centr. éd. 3, II, 172 (1857); Clav. Fl. Gironde 307 = V. communis forme V. sativa ζ macrocarpa Rouy Fl. Fr. V, 210 (1899). — Exsicc. Sieber sub: V. sativa! Hab. — Prairies maritimes, garigues, moissons, surtout de l'étage inférieur. Disséminée Env. de Bastia (Sieber exsicc. cit: Mab. ex Gillot

Hab. — Prairies maritimes, garigues, moissons, surtout de l'étage inférieur. Disséminée. Env. de Bastia (Sieber exsicc.cit.; Mab. ex Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LVII; Pœverlein!); Serra di Pigno (Mand. et Fouc. ibid. XLVII, 90); Belgodère (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); Ghisoni (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: col de Teghime, versant de Bastia, pentes herbeuses, 400 m., 23 avril fl.! — Moissons à Pietralba, 4°0 m., 14 mai fl.!; montagne de Pedana, moissons, calc., 450 m., 14 mai fl. fr.!; pré humide à Solenzara, 5 m., 3 mai fl.!

Folioles des feuilles moyennes obovées, obovées-oblongues ou oblongues, en général émarginées ou bilobées au sommet, très développées. Fleurs grandes, atteignant en général 2,5–3 cm. Légumes mûrs longs de 5–6 cm., larges de 9–10 mm., le plus souvent d'un brun noirâtre; graines subglobuleuses-comprimées, relativement volumineuses.

 $\beta$ . Var. obovata Ser. emend. = V. sativa var. obovata et leucosperma Ser. in DC. Prodr. II, 361 (1825) = V. śativa var. vulgaris Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 458 (1848); Burn. Fl. Alp. mar. II, 171  $\doteq V$ . communis forme V. sativa (incl. var. obovata, Remrevillensis, nemoralis, torulosa et tri-flora) Rouy Fl. Fr. V, 210 (1899) = V. sativa subsp. notata 1 typica Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 964 (1909). = V. Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 501!

Hab. — Prairies maritimes, clairières des maquis et des bois, garigues, friches, cultures. Répandue dans les étages inférieur et montagnard de l'île entière.

1907. — Montagne de Caporalino, rocailles, 450-650 m., 11 mai fr.!; garigues du plateau de Canalli, 50 m., calc., 6 mai fr.!

Folioles des feuilles moyennes comme dans la var. précédente mais moins développées. Fleurs plus petites, de 1,5-2 cm. Légumes mûrs longs de 4-5 cm., larges de 6-9 mm., jaunâtres ou d'un brun-jaunâtre; graines subglobuleuses-comprimées, plus petites que dans la précédente.

 $++\gamma$ . Var. spodioides Briq. = V. dubia Mut. Fl. fr. I, 301 (1834); non Schult.

Hab. — Cap de Spano (Soleirol ex Mut. 1. c.).

1907. — Aleria, pentes arides sur le conglomérat calcaire, 30-40 m., 1 mai fl. et jeune fr.!

Herba undique cinerascens. Caulis adscendens, superne dense molliter pubescens circ. 20–30 altus, basi ramosus. Folia undique molliter cinereo-pubescentia; foliola in paribus 3–7 disposita, obovato-obcordata, basi convexe cuneata, apice late emarginata, summa parum angustiora, mediocria; stipulae parvae, profunde incisae, macula saccharifera notatae. Flores magni, 2–2,5 cm. longi, breviter pedicellati, pedicello dense prorsus pubescente. Calicis pilis mollibus patulo-adscendentibus molliter praediti dentes (5 mm. longi) tubum (7 mm. longum) vix aequantes. Corolla speciosa calicis os circ. 1,5 cm. excedens, vexillo amplo violaceo, alis vexillo brevioribus atro-violaceis, carina alis breviore apice atro-violacea. Legumen *immaturum* undique molliter prorsus villoso-pubescens, subsericans. Semina haud evoluta non tute describenda.

Race voisine de la var. *macrocarpa* par la grandeur des fleurs, de la var. *maculata* par le port, la forme et la grandeur des folioles; distincte de toutes les formes du *V. sativa* de la Corse et des régions voisines par l'indument cendré mou qui recouvre toute la plante et la villosité exagérée des jeunes légumes. Mutel (l. c.) dit les légumes glabres. Mais ce caractère est emprunté à la diagnose du *V. dubia* Schult., l'auteur n'ayant vu lui-même qu'un unique échantillon en fleur. — M. Pœverlein a récolté entre Bastia et Ste-Lucie (!) une forme intermédiaire aux var. *spodioides* et *maculata*.

 $++\delta$ . Var. maculata Burn. Fl. Alp. mar. II,171 (1893); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 987 = V. maculata Presl Fl. sic. I, 23 (1826); Guss. Fl. sic. prodr. II, 427; Rouy Suites fl. Fr. I, 75 = V. angustifolia var. maculata Strobl in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVII, 322 (1887) = V. communis forme V. maculata Rouy Fl. Fr. V, 211 (1899) p. p.

Hab. — Jusqu'ici avec certitude seulement la localité ci-dessous. Probablement plus répandue.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, garigues, calc., 100 m., 25 avril fl.!

Folioles des feuilles moyennes largement obovées, émarginées, les supérieures élargies-subtronquées au sommet, à stipules très développées, souvent maculées. Fleurs ne dépassant guère 1,5 cm. Légumes brunâtres à la fin, longs de 35-40 cm., larges de 4-5 cm. — Plante souvent réduite par rapport aux précédentes, à tiges couchées ou diffuses, ayant alors le port du *V. pyrenaica* L. — M. Rouy (l. c.) signale aussi cette plante à Ota d'après Reverchon (ann. 1885, n. 497), mais nos échantillons de cette provenance se rapportent mieux à la var. segetalis.

II. Subsp. angustifolia Gaud. (1829) emend. Asch. et Graebn. Fl. norddeutsch. Flachl. 451 (1898-99) = V. sativa var. angustifolia L. Fl.

suec. ed. 2, 255(1755) = V. angustifolia L. Amoen. acad. IV, 105(1759); Reich. Fl. moeno-francof. II, 44; Roth Tent. fl. germ. I, 310; Boiss. Fl. or. II, 574 = V. sativa  $\beta$  nigra L. Sp. ed. 2, 1037(1763) = V. nigra Burm. Fl. cors. 253(1770); Steud. Nom. bot. ed. 1, 882(1821); G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 182 = V. sativa subsp. segetalis, luganensis et angustifolia Gaud. Fl. helv. IV, 511-513(1829) = V. multicaulis Wallr. in Linnaea XIV, 625(1840) = V. polymorpha Godr. Fl. Lorr. éd. 1, I, 479(1843) = V. angustifolia et V. heterophylla Coste Fl. Fr. I, 983 et 984.

Feuilles à 2-7 paires de folioles relat. étroites, surtout les moyennes et supérieures, ces dernières souvent linéaires. Fleurs souvent unicolores, ou moins fortement bicolores, plus petites. Légumes moins grands ou plus étroits, généralement non ou peu bosselés à la maturité.

E. Var. cordata Arc. Comp. fl. it. ed. 2, 524 (1894); Halacs. Consp. fl. græc. I, 479 = V. cordata Wulf. in Sturm Deutschl. Fl. fasc. 32, XVII, tab. 4 (1812); Ser. in DC. Prodr. II, 362; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 459; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 295; Freyn in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVI, 321 = V. cordifolia Spreng. Syst. III, 264 (1826) = V. (ob)-cordata Reichb. Fl. germ. exc. 530 (1832) = V. angustifolia var. cordata Boiss. Fl. or. II, 575 (1872) = V. cordata var. biloba Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 246 (1885) = V. communis forme V. cordata Rouy Fl. Fr. V, 210 (1899) = V. sativa subsp. cordata Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 968 (1909), sensu strictiore.

Hab. — Garigues et friches de l'étage inférieur. Disséminée. Pino (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 246); Furiani (Thellung in litt.); S<sup>t</sup>-Florent (Thellung in litt.); env. d'Ajaccio (Mars. *Cat.* 50; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Thellung in litt.); Tizzano (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 211); et localités ci-dessous.

1907. — Garigues à Ostriconi, 20 avril fl.!; Ile Rousse, garigues, 21 avril fl.!

Folioles des feuilles inférieures obcordées, pubescentes, celles des feuilles supérieures sensiblement plus étroites, toutes tronquées ou ± nettement échancrées-bilobées au sommet, à mucron inclus dans l'échancrure. Fleurs longues de 1,5 cm. Légume jaunâtre à la maturité, long d'env. 3-4 cm., large d'env. 5 mm. — Cette variété établit le passage entre les sous-esp. obovata et angustifolia, mais il nous semble exagéré d'en faire une sous-espèce comme l'ont voulu MM. Ascherson et Graebner (l. c.). Les échant. nains et plus pubescents ont été décrits par Visiani sous le nom de V. cordata var. canescens Vis. (Fl. dalm. III, 319) et Freyn (op. cit. 322).

ζ. Var. segetalis Ser. in DC. Prodr. II, 361 (1825); G. Beck Fl. Nied.-Österr. 876; Burn. Fl. Alp. mar. II, 171; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 973 = V. segetalis Thuill. Fl. Par. éd. 2, 367 (1799); Reut. Cat. pl. env. Genève éd. 2, 53 = V. angustifolia var. segetalis Lej. Fl. Spa II, 105 (1813); Koch Syn. ed. 1, 197 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 459 = V. melanocarpa Hussenot Chard. nanc. 105 (1835) = V. Forsteri Jord. ap. Bor. Fl. Centre éd. 3, II, 172 (1857); Reut. Cat. pl. env. Genève éd. 2, 53 = V. communis forme V. angustifolia δ segetalis Rouy Fl. Fr. V, 213 (1899). — Exsicc. Reverch. ann. 1885, n. 497 (sub: V. cordata)!

Hab. — Comme la variété précédente, disséminée. Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); env. d'Ajaccio (Mars. *Cat.* 50; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. LIV et CXI); Bonifacio (Revel. in Bor. *Not.* I, 6); et localités ci-dessous.

1907. — Garigues entre Alistro et Bravone, 10 m., 30 avril fl.!; clairières des maquis entre Cateraggio et Tallone, 80 m., 1 mai fl.!; prairie humide entre Ste-Lucie et Ste-Trinité, 80 m., 4 mai fl. fr.!

Folioles des feuilles moyennes largement linéaires ou oblongueslinéaires, généralement échancrées ou tronquées au sommet, les supérieures plus étroites. Fleurs atteignant à peine 1,5 cm. Légume noircissant souvent à la maturité, long 3,5-4,5 cm., large de 5-7 mm.; graines subglobuleuses.

n. Var. heterophylla Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 412 (1900) = V. heterophylla Presl Del. prag. I, 37 (1822); Guss. Fl. sic. prodr. II, 427; Coste Fl. Fr. I, 383 = V. maculata var. minor Bert. Fl. it. VII, 520 (1847) = V. cuneata Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 459 (1848); Lor. et Barr. Fl. Montp. 487; non Guss. = ? V. angustifolia var. heterophylla Crép. Man. fl. belg. éd. 2, 74 (1866) = V. angustifolia Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LV, note (1877) = V. cordata var. littoralis Petit in Bot. Tidsskr. XIV, 246 (1885) = V. communis forme V. heterophylla Rouy Fl. Fr. V, 211 (1899) = V. sativa subsp. cordata β heterophylla Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 970 (1909). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 177! et 178!

Hab. — Comme la variété précédente, disséminée. Cap Corse, en particulier vers le Monte Fosco (Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LX); Bocognano (Briq. *Spic.* 41 et Burn. exsicc. cit., par erreur sous le nom de *V. lathyroides*); Ajaccio, en particulier dans la montée du Furcone au Cacallo (Mars. *Cat.* 50); Propriano (Petit in *Bot. Tidsskr.* XIV, 246); et localités ci-dessous.

1907. — Rocailles du Monte Asto, au-dessus de Pietralba, 1500 m., 13 mai fl.!; garigues entre Novella et le col de San Colombano, 500-600 m., 19 avril fl.!; vallée inf. de la Solenzara, rocailles des fours à chaux, calc., 150-200 m., 3 mai fl.!

Plante généralement basse, à tiges grêles et diffuses, saillante au premier abord par le contraste entre les feuilles inférieures largement obcordées, les moyennes intermédiaires peu nombreuses, et les supérieures linéaires, contraste qui est peut-être seulement exagéré par les dimensions réduites. Fleurs longues d'env. 1,3 cm. Légumes noircissant généralement à la maturité, longs de 2,5–3,5 cm., larges de 4–5 mm.; graines subglobuleuses. — Plante critique; peut-être une simple forme de la variété suivante, mais présentant des affinités avec la var. maculata.

On a souvent rapproché ou confondu cette variété avec le *V. lathy-roides* (*V. olbiensis*), à cause de la grande ressemblance de port: elle s'en distingue pourtant facilement par les stipules dentées, les vrilles des feuilles supérieures rameuses, les fleurs deux fois plus grandes, les fruits plus grands et les semences non verruqueuses.

†† θ. Var. Bobartii Burn. Fl. Alp. mar. II, 172 (1893); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 972 = V. Bobartii Forst. in Trans. linn. soc. XVI, 442 (1830) = V. angustifolia var. Bobartii Koch Syn. ed. 1, 197 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 459 = V. angustifolia β Bert. Fl. it. VII, 546 (1847) = V. communis forme V. angustifolia var. typica, uncinata et parviflora Rouy Fl. Fr. V, 213 (1899). — Exsicc. Reverch. ann. 1885 sub: V. angustifolia! Hab. — Disséminée. Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 517); Evisa (Reverch. exsicc. cit.); d'Ajaccio à Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVIII); et localités ci-dessous.

1907. — Vallée inf. de la Solenzara, maquis, 50 m., 3 mai fl.!; Solenzara, talus rocheux, 5 m., 3 mai fl.!; garigues entre Port de Favone et Ste-Lucie, 10 m., 4 mai fl.!

Feuilles moyennes linéaires, tronquées ou à peine échancrées, les supérieures étroitement linéaires-obtuses et mucronées ou acuminées. Fleurs longues de 1-1,5 cm. Légumes longs d'env. 3-3,5 cm., larges de 4-5 mm., noircissant généralement à la maturité; graines subglobuleuses.

++ III. Subsp. amphicarpa Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 974 (1909) = V. amphicarpa Dorthes in Journ. phys. XXXV, 131 (1789); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 461; Fabre in Bull. soc. bot. Fr. II, 503; Alef. in Bonplandia IX, 72; Asch. in Ber. deutsch. bot. Ges. II, 235; Coste Fl. Fr. I, 383; G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 184, t. 249, fig. III, 4-6 = V. sativa f. amphicarpa Coss. et Kral. in Bull. soc. bot. Fr. IV, 140 (1857) = V. angusti-

folia var. amphicarpa Boiss. Fl. or. II, 575 (1872) = V. communis forme V. amphicarpa Rouy Fl. Fr. V, 214 (1899).

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Rare ou passée inaperçue. Env. d'Ajaccio (Thellung!); Bonifacio (Thellung in litt.). A rechercher.

Plante grêle, s'écartant des sous-espèces précédentes par la présence de stolons hypogés portant çà et là des fleurs cléistogames. Rameaux aériens ± pubescents, assez nombreux, à folioles des feuilles inférieures cordées-obovées, celles des feuilles supérieures plus étroites et plus allongées, ou linéaires. Fleurs longues d'env. 1,5 cm. Légume brun ou noirâtre à la maturité, long de 2,5-3,5 cm., large de 0,4-0,6 cm.

- 1040. **V. peregrina** L. *Sp.* ed. 1, 737 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 461; Rouy *Fl. Fr.* V, 217; Coste *Fl. Fr.* I, 382; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 975. Exsicc. Soleirol n. 1090!
- Hab. Oliveraies, friches, garigues de l'étage inférieur. Rare ou peu observé. Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VII, 522); et localité ci-dessous.
  - 1907. Garigues du vallon de Canalli, 30 m., calc., 6 mai fl.!

Les variétés angustifolia Rouy et latifolia Rouy (l. c. 218) ne représentent pour nous que des formes individuelles, et non pas des variétés.

- 1041. **V. lutea** L. Sp. ed. 1, 736 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 462; Rouy Fl. Fr. V, 218; Coste Fl. Fr. 1, 382; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 977.
- Hab. Maquis clairs, garigues, rocailles, cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandu. En Corse, les deux variétés suivantes :
- α. Var. typica Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II, 416 (1898); Asch. et Graebn. Syn. Vl, 2, 978. Exsicc. Reverch. ann. 1879 sub: V. lutea!, et ann. 1885, n. 487!
- Hab. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61; Pœverlein!); Capo Luna Piena près Algajola (S¹-Yves!); Calvi (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VII, 523); Caporalino (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); Ota (Reverch. exsicc. cit. ann. 1885); Vico (Fliche in *Bull. soc. bot. Fr.* XXXVI, 360); env. d'Ajaccio (Fouc. et Sim. l. c.; Thellung in litt.) et de là à Pozzo di Borgo (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Ghisoni (Rotgès in litt.); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. cit. ann. 1879); Sartène (Fliche l. c.); Bonifacio (Lutz in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXLI); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: maquis en montant de Pino au col de Santa Lucia, 200 m., 26 avril fl.!; balmes de la montagne des Stretti, calc., 100 m., 25 avril fl. fr.! — Ile Rousse, garigues, 20 avril fl. fr.!; garigues entre Cateraggio et Tallone, 20 m., 1 mai fl.!; vallée inf. de la Solenzara, maquis, 50 m., 3 mai fl.!; Pointe d'Aquella, rocailles et garigues, calc., 200-370 m., 4 mai fl.!

Tiges et feuilles glabrescentes, à poils disséminés. Légume modérément velu. — Varie à corolles d'un jaune pâle, ou jaunâtres lavées de rose, parfois même cœrulescentes (échant. d'une coloration donnée tantôt iso-lément tantôt pêle-mêle.

β. Var. hirta Lois. Fl. gall. ed. 1, 462 (1807); Koch Syn. ed. 1, 196; Moris Fl. sard. I, 558; Rouy Fl. Fr. V, 219; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 978 = V. hirta Balb. ex DC. Syn. fl. gall. 360 (1806); Pers. Syn. II, 308; DC. Fl. fr. V, 581 = V. lutea var. pallidiflora Ser. in DC. Prodr. II, 363 (1825) = V. pallidiflora Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII (1877).

Hab. — Paraît moins fréquente que la précédente, contrairement à ce que pensait Marsilly (*Cat.* 50). Bastia (Mab. ex Mars. l. c.); Biguglia (Rotgès!); S<sup>t</sup>-Florent (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VII, 525); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Revel. in Bor. *Not.* I, 6).

Tiges et feuilles hérissées, à poils étalés, abondants. Légume plus densément velu. — Varie dans la coloration de la corolle comme la variété précédente.

1042. **V. hybrida** L. Sp. ed. 1, 737 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 462; Coste Fl. Fr. I, 382; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 979  $\Longrightarrow$  V. Linnaei Rouy Fl. Fr. V, 220 (1899).  $\Longrightarrow$  Exsicc. Sieber sub: V. hybrida!; Burn. ann. 1904, n. 176!

Hab. — Chênaies, garigues, rocailles de l'étage inférieur, passant dans les cultures. Avril-mai. ①. Assez répandu. Abondant aux env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61; Sieber exsicc. cit.; Mab. ap. Mars. *Cat.* 50 et in *Feuill. jeun. nat.* VII, 110; Gillot in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XLIV); Calvi (Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse* 141); montagne de Caporalino (Fouc. et Sim. l. c.; Briq. *Spic.* 41 et Burn. exsicc. cit.); Corté (Fouc. et Sim. l. c.); Venaco (Fouc. et Sim. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); d'Ajaccio à Pozzo di Borgo (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr.

CIX); Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VII, 527; Thellung in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: balmes de la montagne des Stretti, calc., 100 m., 25 avril fl.! — Montagne de Pedana, clairières des chênaies, 500 m., 14 mai fl.!; garigues entre Alistro et Bravone, calc., 10 m., 30 avril fl.!

† 1043. **V. pannonica** Crantz *Stirp. austr.* V, 393 (1769); Jacq. *Fl. austr.* 1, 23, tab. 34 (1779); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 464; Rouy *Fl. Fr.* V, 224; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 981. — En Corse, seulement la variété suivante:

Var. purpurascens Ser. in DC. Prodr. II, 364 (1825); Rouy Fl. Fr. V, 224 = Vicioides hirsuta Mœnch Meth. 137 (1794) = V. Nissoliana Thuill. Fl. Par. éd. 2, 367 (1799); non L. = V. striata Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 162 (1808) = V. purpurascens DC. Cat. monsp. 155 (1813); Coste Fl. Fr. I, 385 = V. pannonica var. striata Griseb. Sp. fl. rum. I, 79 (1843); Burn. Fl. Alp. mar. II, 178; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 982. Hab. — Friches, moissons de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Signalée uniquement aux env. de Bastia (Huart ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 464).

Fleurs pourprées; étendard plus foncé que les ailes et la carène. Légumes plus courts et plus épais; graines plus grosses que dans le type [var. typica G. Beck *Fl. Nieder-Österr*. 874 (1892); Rouy *Fl. Fr.* V, 224; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 981], brunes-marbrées.

La présence du *V. pannonica* var. *purpurascens* dans le midi de la France, en Italie et en Sicile rend l'indication de cette espèce en Corse vraisemblable; cependant, elle paraît manquer dans l'archipel toscan et en Sardaigne.

1044. **V. bithynica** L. Syst. ed. 10, 1166 (1759); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 463; Rouy Fl. Fr. V, 222; Coste Fl. Fr. I, 384; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 983 = Lathyrus bithynicus L. Sp. ed. 1, 731 (1753); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Bert. Fl. it. VII, 459 = L. tumidus Willd. Sp. pl. III, 1082 (1803). — Exsicc. Soleirol n. 1113!; Burn. ann. 1904, n. 175!

Hab. — Prairies maritimes, fossés, aussi dans les garigues, mais de préférence dans les endroits humides, passant aussi dans les moissons et les cultures, 1-900 m. Avril-juin. ①. Assez répandu. S. Maria-di-Lota vers le Monte Fosco (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LX); Cardo (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Soleirol ex Mut. Fl. fr. I, 303; Mab. ex Mars. Cat. 51; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLII); Biguglia (Boullu in

Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXIV); Patrimonio (Fouc. et Sim. l.c.); Novella (Fouc. et Sim. l.c.); Belgodère (Fouc. et Sim. l.c.); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 460); estuaire du Chioni près Cargèse (Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit.); Ajaccio (Mars. Cat. 51); et de là à Pozzo di Borgo (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Campo di Loro (Mars. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: fossés des garigues entre Luri et la marine de Luri, 30 m., 27 avril fl.! — Ile Rousse, fossés, 20 avril fl.!

1045. **V. narbonensis** L. Sp. ed. 1, 739 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 463; Rouy Fl. Fr. V, 221; Coste Fl. Fr. I, 385; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 984.

Hab. — Prairies maritimes, moissons, cultures, points herbeux ou ombragés des garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Répandu. — En Corse, les trois variétés suivantes :

α. Var. integrifolia Ser. in DC. Prodr. II, 365 (1825) = V. narbonensis Guss. Fl. sic. prodr. II, 420 (1828); Boiss. Fl. or. II, 577; Burn. Fl. Alp. mar. II, 175 = V. narbonensis var. genuina Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 463 (1848) = V. narbonensis α typica Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 109 (1900). — Exsicc. Reverch. ann. 1880, n. 368!

Hab. — Sans doute répandue, mais distribution exacte à établir par rapport à la var. γ. De Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61; Sargnon in *Ann. soc. bot. Lyon* VI, 66); Nebbio (Soleirol ex Bert. *Fl. it.* VI, 510; mais Bertoloni ne distinguait pas nos var. α-γ); d'Ajaccio à Pozzo di Borgo (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Bonifacio (Seraf. ex Bert. l. c.; Reverch. exsicc. cit.).

Feuilles toutes à folioles entières, amples, nettement dissymétriques, les supérieures à 2-5 paires de folioles; stipules supérieures entières ou dentées à la base. Pédoncules très courts, simples, uni-biflores.

†† β. Var. intermedia Strobl in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVII, 287 (1887) = V. heterophylla Reichb. Fl. germ. exc. 531 (1832); Mut. Fl. fr. I, 303; non Presl = V. narbonensis var. heterophylla Rouy Fl. Fr. V, 221 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 986. — Exsicc. Thomas sub: V. bithynica!; Kralik sub: V. narbonensis!

Hab. — Bonifacio (Kralik exsicc. cit.).

Feuilles inférieures à folioles entières, comme dans la var.  $\alpha$ , les moyennes à folioles entières ou serrulées, les supérieures  $\pm$  incisées-dentées, à pe ne dissymétriques comme dans la var.  $\gamma$ , au nombre de 2-4 paires. — Cette race (?) établit le passage à la suivante.

 $\gamma$ . Var. serratifolia Ser. in DC. Prodr. II, 365 (1825); Moris Fl. sard. I, 552 (1837); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 463; Rouy Fl. Fr. V, 221 = V. serratifolia Jacq. Fl. austr. V, App. 30, tab. 8 (1778); Guss. Fl. sic. prodr. II, 419; Boiss. Fl. or. II, 578; Burn. Fl. Alp. mar. II, 176 = V. narbonensis subsp. serratifolia Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 986 (1909).

Hab. — Paraît plus rare que la var. α. Bastia [Mab. ex Mars. Cat. 51 (et ap. Shuttl. Enum. 40); Kesselmeyer in herb. Deless.]; Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Ghisoni (Rotgès in litt.); Ajaccio (Mars. l. c.; Boullu in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); Bonifacio (Reverch. exsicc. ann. 1885, n. 368, selon Rouy Fl. Fr. V, 221; nos échantillons appartiennent à la var. α).

Feuilles à folioles toutes (sauf les primordiales) plus étroites, très faiblement dissymétriques,  $\pm$  incisées-dentées, les supérieures au moins dans les  $^2/_3$  supérieurs, au nombre de 5-8 paires. Pédoncules généralement plus allongés, portant 2-5 fleurs.

On a encore signalé en dehors de notre dition une variation à folioles entières, mais plus étroites et à peine dissymétriques [V. serratifolia subvar. integrifolia Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, I, 140 (1845); G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 176, t. 240, f. II; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 986]. En présence de cette variante, et de celle décrite ci-dessus (var.  $\beta$ ), il nous paraît exagéré de donner au V. serratifolia Jacq. une valeur supérieure à celle d'une simple race.

V. Faba L. Sp. ed. 1, 737 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 462; Rouy Fl. Fr. V, 222; Coste Fl. Fr. I, 384; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 987 = Faba vulgaris Moench Meth. 150 (1794) = Faba sativa Bernh. Syst. Verz. Erf. 250 (1800).

Fréquemment cultivé en grand dans les étages inférieur et montagnard, et parfois subspontané au voisinage des cultures [par ex. aux env. d'Ajaccio, route de Scudo et Salario (Thellung in litt.)].

## LENS Adans.

1046. **L. culinaris** («culinare») Medik. Vorles. Churpf. Phys. Ges. II, 361 (1787), ampl. Thell. Fl. adv. Montp. 346 (1912) = V. Lens Coss. et Germ. ampl. Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 121 (1900). — Deux sousespèces:

I. Subsp. esculenta Briq. = L. culinaris Medik. l. c., sensu stricto; G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 205 = Ervum Lens L. Sp. ed. 1, 738 (1753) = L. esculenta Moench Meth. 131 (1794); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 476; Rouy Fl. Fr. V, 205 = L. vulgaris Delarbr. Fl. Auv. éd. 2, 472 (1800) = Lathyrus Lens Bernh. Syst. Verz. Erf. 248 (1800) = Vicia Lens Coss. et Germ. Fl. env. Paris I, 143 (1845); Coste Fl. Fr. I, 391 = L. Lens Huth in Helios XI, 134 (1893); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 996 = V. Lens  $\alpha$  typica Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 122 (1900).

Cultivée dans les étages inférieur et montagnard, et parfois subspontanée au voisinage des cultures, par ex. à Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 61) et à Bonifacio (Revel. ex Mars. *Cat.* 52).

Feuilles toutes terminées en vrille simple ou peu rameuse, les supérieures aussi longues ou plus longues que les pédoncules axillaires, à folioles nombreuses (5-7 paires); stipules irrégulièrement semihastées, dentées. Fleurs longues de 6-9 mm.

II. Subsp. nigricans Thell. Fl. adv. Montp. 346 (1912) = ? Ervum soloniense L. Amoen. acad. IV, 327 (1759) = Ervum nigricans Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 164 (1808) = L. nigricans Godr. Fl. Lorr. éd. 1, 1, 173 (1843); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 476; Rouy Fl. Fr. V, 204; Asch. ét Graebn. Syn. VI, 2, 998 = Vicia lentoides Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 1, I, 143 (1845) = Lathyrus nigricans Peterm. Deutschl. Fl. 155 (1846-49) = Vicia nigricans Coss. et Germ. Fl. env. Paris éd. 2, 178 (1861); Coste Fl. Fr. I, 391.

Feuilles la plupart à rachis terminé par un mucron ± allongé ou les supérieures à vrille simple et relativement courte, les supérieures souvent plus courtes ou aussi longues que les pédoncules axillaires, à folioles souvent moins nombreuses (3–5, plus rarement 6 et 7 paires); stipules régulièrement semihastées, d'ailleurs variables. Fleurs longues de 5–8 mm. — Ces caractères sont peu marqués: nous ne pouvons qu'approuver MM. Fiori et Paoletti, ainsi que M. Thellung d'avoir fait rentrer le L. nigricans dans le groupe spécifique du L. culinaris. — En Corse seulement la race suivante:

† Var. **Tenorii** Briq. = Ervum lentoides Ten. Prodr. fl. nap., Suppl. II, 68 (1811) = L. Tenorii Lamotte Prodr. fl. pl. centr. 220 (1877-81) = L. nigricans var. Tenorei Burn. Fl. Alp. mar. II, 191 (1896); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 999 = L. nigricans forme L. Tenorii Rouy Fl. Fr. V, 205 (1899) = Vicia Lens  $\beta$  lentoides Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 122 (1900).

Hab. — Rocailles de l'étage inférieur. Mai. ①. Calcicole préférent. Assez rare. Ajaccio (Maire, avril 1841, in herb. Deless.! et ex Gr. et Godr.

Fl. Fr. I, 476; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX et in Ann. soc. bot. Lyon XXIV, 68); et localités ci-dessous.

1907. — Vallée inf. de la Solenzara, rocailles des fours à chaux, calc., 150-200 m., 3 mai fl. fr. !; Pointe de l'Aquella, rocailles, calc., 200-370 m., 4 mai fl. fr. !

Diffère de la var. Biebersteinii Briq. [=  $Ervum\ nigricans\ Marsch.$ -Bieb. l. c., sensu stricto =  $Lens\ Biebersteinii\ Lamotte\ Prodr.\ fl.\ plat.\ centr.\ I,$  220 (1877-81) =  $Vicia\ Marschallii\ Arc.\ Comp.\ fl.\ it.\ ed.\ 1,\ 206\ (1882) = L.\ nigricans\ var.\ Biebersteinii\ Burn.\ Fl.\ Alp.\ mar.\ II,\ 491\ (1896) = V.\ Lens\ \gamma\ Marschallii\ Fior.\ et\ Paol.\ Fl.\ anal.\ It.\ II,\ 422\ (1900)]\ par\ des\ stipules\ entières\ ou\ subentières, les\ feuilles\ supérieures\ égalant\ environ\ les\ pédoncules\ axillaires\ ou\ un\ peu\ plus\ courtes, à folioles\ plus\ nombreuses et plus\ rapprochées, les\ fleurs\ plus\ petites\ (env.\ 5\ mm.), le\ calice\ à\ dents\ seulement\ 2-3\ fois\ plus\ longues\ que\ le\ tube,\ à\ poils\ appliqués\ ou\ moins étalés.$ 

## LATHYRUS L. emend.

1047. **L. annuus** L. *Amoen. acad.* III, 417 (1756); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 482; Rouy Fl. Fr. V, 258; Coste Fl. Fr. I, 397; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1004. — Exsicc. Soleirol n. 1145!

Hab. — Garigues, oliveraies, friches, moissons de l'étage inférieur. Mai. ①. Disséminé. Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 62; Mab. ex Mars. *Cat.* 52); Biguglia (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. LXIV); entre Cervione et Folelli (Gillot ibid. LXXIII); St-Florent (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. *Fl. it.* VII, 457; Mab. ex Mars. I.c.); île Mezzomare (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXVI, 81); Sartène (ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 482); Bonifacio (ex Gr. et Godr. I.c.; Revel. ap. Mars. l.c.); et localités ci-dessous.

1907. — Santa Manza, oliveraies, calc., 20 m., 10 mai fl.!

Les var. genuinus, angustifolius et latifolius Rouy (Fl. Fr. V, 259) ne représentent guère pour nous que des états individuels.

† 1048. **L. sativus** L. Sp. ed. 1, 730 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 482; Coste Fl. Fr. I, 397; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1003 = Cicercula alata Mænch Meth. 163 (1794) = Cicercula sativa Alef. in Bonplandia IX, 147 (1861) = L. Cicera  $\beta$  sativus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 101 (1900).

Hab. — Garigues, oliveraies, friches de l'étage inférieur. Avril-mai.

①. Rare ou peu observé. Env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II,

62); Calvi (Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 447); Ajaccio (Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX).

Cette espèce est si souvent subspontanée que l'on peut hésiter sur son indigénat, même dans les pays méditerranéens. Mais le *L. sativus* venant spontanément en Italie, en Sardaigne, à Elbe, et même dans la petite île de Pianosa, il n'y a pas de motif grave pour l'exclure de la flore corse. — Nous ne pouvons pas réunir les *L. sativus* et *Cicera*, lesquels offrent plusieurs caractères distinctifs importants (vrilles, stipules, gousses, etc.) et ne présentent pas entre eux de formes intermédiaires.

1049. **L. Cicera** L. Sp. ed. 1,730 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 481; Rouy Fl. Fr. V, 257; Coste Fl. Fr. I, 397; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1006 = Cicercula anceps Mænch Meth. 163 (1794) = L. Cicer Gaud. Fl. helv. IV, 484 (1829) = Cicercula cicera Alef. in Bonplandia IX, 148 (1861) = L. Cicera  $\approx$  typicus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 101 (1900). — Exsicc. Sieber sub: L. Cicera!; Soleirol n. 1147!; Reverch. ann. 1885 sub: L. Cicera!

Hab. — Garigues, oliveraies, friches de l'étage inférieur. Avril-juin.

①. Répandu et abondant dans l'île entière.

1906. — Cap Corse: fossés entre les Marines de Luri et de Meria, 6 juill. fl.!

1907. — Cap Corse: col de Teghime, versant de Bastia, garigues, 400 m., 23 avril fl.! — Ostriconi, garigues, 30 m., 20 avril fl.!; montagne de Caporalino, garigues, calc., 450-650 m., 11 mai fl. fr.!; garigues entre Alistro et Bravone, 10 m., 30 avril fl. fr.!; talus arides à Aleria, 30-40 m., calc., 1 mai fl.!; plateau de Canalli, garigues, calc., 50 m., 6 mai fr.!; garigues à Santa Manza, 40 m., calc., 6 mai fl.!

Les variétés genuinus Rouy [Fl. Fr. V, 258 (1899); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1007], tenuifolius Fouc. et Sim. [Trois sem. herb. Corse 178 (1898) = L. Cicera var. angustifolius Rouy l. c. (1899); Asch. et Graebn. l. c.] et latifolius Rouy [l. c. (1899) = L. erythrinus Presl Fl. sic. I, 13 (1826) = L. cicera C erythrinus Asch. et Graebn. l. c. (1909)] sont des sous-variétés basées sur l'ampleur variables des folioles, peut-être seulement des modifications stationnelles. Nos échant. corses ont en général des folioles raméales étroitement lancéolées-linéaires; les basilaires souvent détruites au moment de l'anthèse, ont seules des folioles oblongues relativement larges.

1050. L. hirsutus L. Sp. ed. 1, 732 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 481; Rouy Fl. Fr. V, 257; Coste Fl. Fr. I, 397; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1008 = L. variegatus Host Fl. austr. II, 327 (1831) = Lastila hirsuta Alef. in Bonplandia IX, 147 (1861).

- Hab. Clairières humides des maquis, prairies maritimes, berges des marécages de l'étage inférieur. Mai-juill. ①. En Corse, les deux variétés suivantes :
  - α. Var. genuinus Briq. Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 163!
- Hab. De Bastia à Biguglia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 62; Mab. ex Mars. *Cat.* 52); estuaire du Chioni près Cargèse (Briq. *Spic.* 41 et Burn. exsicc. cit.); Ajaccio (Mars. l. c.); Porto-Vecchio (Gysperger in Rouy *Rev. bot. syst.* II, 120); Bonifacio (Seraf. ex Bert. *Fl. it.* VII, 459).

Herba habita ratione robustior. Caulis latiuscule alatus. Foliola majora, media quam in var. sequente ampliora. Pedunculi folia bis-quater excedentia, validiores, 1-4flori. Flores majusculi, 10-15 mm. longi. Calix circ. 6-8 mm. altus, dentibus apice magis acuminatis. Vexillum calicis os circ. 1 cm. excedens. Legumen maturum 3-4 cm. longum, 5-7spermum.

- $++\beta$ . Var. minor Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1009 (1910).
- Hab. Jusqu'ici seulement la localité ci-dessous, mais peut-être confondue avec la var. a.
- 1911. Etang d'Urbino, clairières humides des maquis, 10 m., 30 juin fl. fr.!

Herba habita ratione debilis, gracilis. Caulis etiam in ramis sterilibus angustissime alatus. Foliola minora, angustiora. Pedunculi folia circ. bis excedentia, tenues, uniflori. Flores parvi, 7-9 mm. longi. Calix ad 4 mm. altus, dentibus apice breviter acuminatis. Vexillum calicis os 6-7 mm. excedens. Legumen maturum ad 3 cm. longum, 2-4spermum.

Race remarquable par son port grêle, ses petites fleurs, ses légumes mûrs plus petits, oligospermes. Il y a là certainement plus qu'une simple forme du *L. hirsutus*. Les frères Huet du Pavillon avaient déjà distribué ce *Lathyrus* de Sicile (Pl. sic. n. 75) sous le nom de *L. hirsutus* L. var. fl. roseis, et Nyman (*Consp.* 203), l'avait désignée par les mots « var. rosea, minor ».

**L. cirrhosus** Ser. in DC. *Prodr*. II, 374 (1825); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 484; Rouy *Fl. Fr*. V, 263; Coste *Fl. Fr*. I, 402.

Espèce localisée en Catalogne, dans les Pyrénées orientales et en Languedoc jusqu'à l'Ardèche, indiquée en Corse par Loiseleur (Fl. gall. ed. 2, II, 146) par suite d'une erreur de plume. Le L. cirrhosus est complètement étranger à la flore de l'île.

**L. odoratus** L. Sp. ed. 1, 732 (1753); Bert. Fl. it. VII, 462; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1009.

Cultivé dans les jardins de l'étage inférieur, mais nulle part vraiment subspontané.

- 4051. **L. latifolius** L. *Sp.* ed. 1, 733 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 483; Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 201; Rouy *Fl. Fr.* V, 261; Coste *Fl. Fr.* I, 402; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 1010 = *L. silvestris* Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 62; non L.
- Hab. Haies, lisières et clairières des maquis et des bois, garigues des étages inférieur et montagnard. Mai-juill. 4. En Corse, les deux races suivantes :
- $\alpha$ . Var. genuinus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 484 (1848); Rouy Fl. Fr. V, 261 = L. silvestris var. latifolius Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62 (1834); Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 102; non alior. = L. megalanthus Steud. Nom. bot. ed. 2, II, 14 (1841); Ginzberger in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien CV, 322 (1896) = L. latifolius  $\beta$  typicus Posp. Fl. oesterr. Küstenl. II, 437 (1898) = L. latifolius A I megalanthus Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1011 (1910).
- Hab. Disséminée dans l'étage inférieur. Erbalunga (Lit. Voy. I, 4); de Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Mab. ap. Mars. Cat. 52; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XLII); env. d'Evisa à Piana (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXII); Ajaccio (Doûmet in Ann. Hér. V, 419); Sartène (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360).

Plante plus robuste que la variété suivante. Folioles ovées, elliptiques ou lancéolées-oblongues, la plupart obtuses-mucronulées, à nervures très anastomosées, à stipules très largement lancéolées.

β. Var. ensifolius Posp. Fl. oest. Küstenl. II, 437 (1898) = L. heterophyllus Gouan Hort. monsp. 370 (1768); non L. = L. ensifolius Bad. ap. Configl. et Brugn. Giorn. Fis., dec. 2, VII, 369 (1824) et ap. Moretti Bot. ital. ann. 4826, 38; Loret et Barr. Fl. Montp. 492 = L. silvestris var. ensifolius Ser. in DC. Prodr. II, 369 (1825); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62 = L. latifolius var. angustifolius Koch Syn. ed. 2, 224 (1843); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 484 = L. monspeliensis Del. ex Lor. et Barr. Fl. Montp. II, 447 (1886) = L. latifolius var. monspeliensis et var. angustifolius Burn. Fl. Alp. mar. II, 204 et 202 (1893) = L. latifolius var. neglectus, linifolius, corsicus et ensifolius Rouy Fl. Fr. V, 261 et 262 (1899) = L. silvester γ membranaceus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 103 (1900) = L. latifolius II ensifolius, B I monspeliensis, B II corsicus et B III angustifolius Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1012 et 1013 (1910). — Exsicc. Sieber

sub: L. pratensis!; Kralik sub: L. ensifolius!; Mab. n. 71!; Debeaux ann. 1869 sub: L. latifolius \( \beta\) angustifolius!; Reverch. ann. 1878 et 1879 sub: L. latifolius!, et ann. 1885, n. 444!; Burn. ann. 1900, n. 74!

Hab. — Plus commune que la race précédente et s'élevant jusqu'à la limite supérieure de l'étage montagnard. Sur Cardo (Debeaux exsicc. cit.); Serra di Pigno (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Sieber exsicc. cit.; Mab. Rech. I, 47 et exsicc. cit.; Sargnon in Ann. soc. bot. Lyon VI, 68); de Cervione à Folelli (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIII); Pontera près Ponte alla Leccia (Petry in litt.); Caporalino (Mand. et Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 90); Corté (Kesselmeyer in herb. Deless.!; Mab. Rech. I, 17; Gillot Souv. 3); col d'Ominanda vers Castirla et de là à Calacuccia (Burn. exsicc. cit.; Lit. Voy. II, 4); Campopiano et Casamacciola dans le Niolo (Audigier ex Fouc. in Bull. soc. bot. Fr. XLVII, 90; Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 128); Porto (Reverch. exsicc. 1885); Vico (Mars. Cat. 53); Bocognano (Mars. l. c.) et de là à Ajaccio (Mars. l. c.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. 1878); env. de Zicavo (Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 114); Serra di Scopamène (Reverch. exsicc. ann. 1879); bords du Rizzanèse entre Propriano et Sartène (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXLI); Bonifacio (Kralik exsicc. cit.; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités cidessous.

1908. — Montagne de Pedana, garigues, calc., 500 m., 30 juin fl.!; vallée inf. du Tavignano, garigues, 500 m., 26 juin fl.!

Folioles étroitement lancéolées ou linéaires-lancéolées, longuement acuminées au sommet, à nervures peu anastomosées, à stipules plus étroites. Plante généralement plus grêle, moins élevée.

L'examen d'abondants matériaux nous a montré à l'évidence que la longueur absolue des légumes et le nombre des graines varient sur un seul et même échantillon. Selon M. Rouy (Fl.Fr.V,262), la var. corsicus doit présenter 12-14 graines par légume, tandis que la var. ensifolius en aurait 16-18: notre type de Mabille (n. 71) du Pigno, cité par l'auteur pour la var. corsicus, en présente jusqu'à 17 par légume. Tant en Corse que sur le continent le diamètre des semences mûres est de  $3-4\times2-3$  mm. Partout les légumes ont des faces planes dans la jeunesse; elles deviennent plus convexes à mesure que les graines grossissent; à la maturité les valves en se desséchant tendent à redevenir planes, ce qui entraîne leur décollement, suivi d'un enroulement en tire-bouchon. Le degré de convexité des valves est d'ailleurs sans rapport avec les autres caractères et varie tant en Corse que sur nos originaux du L. monspeliensis de Montpellier. Les descriptions des variétés  $\beta$ - $\varepsilon$  de M. Rouy se rapportent à des individus: on pourrait facilement en augmenter le nombre.

L'arrangement adopté par MM. Ascherson et Graebner (Syn. VI, 2, 1012 et. 1013) reste pour nous très obscur. Ces auteurs distinguent un groupe membranaceus [G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 174 (1903) emend. Asch. et Graebn.] avec une aire qui s'étend en Suisse jusqu'au Jura neuchâtelois, où aucun observateur n'a jamais vu de formes de ce groupe! Sans aucun doute, l'indication de la localité du «vallon de la Brévine» provient d'une confusion avec le L. ensifolius J. Gay (non Bad.), variété du L. filiformis J. Gay, lequel croît en effet à la Brévine. En outre, MM. Ascherson et Graebner distinguent leur groupe membranaceus par des légumes atteignant 11 cm. de longueur, tandis que les fruits ne dépasseraient pas 8 cm. dans les groupes megalanthus (genuinus) et ensifolius; et ils lui rattachent comme formes subordonnées le L. latifolius var. monspeliensis Burn. et le L. latifolius var. corsicus Rouy. Or, le fruit de la var. corsicus Rouy oscille entre 6 et 8 cm. au maximum; celui de la var. monspeliensis Burn. oscille entre 6 et 9 cm. Il y a donc contradiction absolue entre les caractères du fruit de ces provenances et la diagnose de MM. Ascherson et Graebner, ce qui achève de rendre l'exposé des subdivisions du L. latifolius de ces auteurs inintelligible.

**L. silvestris** L. Sp. ed. 1, 733 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 482; Burn. Fl. Alp. mar. II, 200 et 201; Rouy Fl. Fr. V, 259; Coste Fl. Fr. I, 402; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1014 (« silvester ») = L. silvester  $\alpha$  typicus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 102 (1900).

Les indications de cette espèce pour la Corse restent douteuses. Le L. silvestris Salis est synonyme de l'espèce précédente. Bertoloni (Fl. it. VII, 466) a signalé le L. silvestris en Balagne d'après Soleirol, mais dans le Flora italica les L. silvestris et latifolius sont réunis en une seule espèce dont les variétés sont confuses. Boullu (in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX) a mentionné le L. silvestris aux environs d'Ajaccio dans une liste dressée d'après de « vieux souvenirs trop vagues ». Enfin, le L. silvestris de Bonifacio de M. Boyer (Fl. Sud Corse 59) est évidemment le L. latifolius β ensifolius commun dans le sud de la Corse et que l'auteur ne mentionne pas. Il en est probablement de même pour les localités de l'archipel toscan données par M. Sommier (Fl. arcip. Tosc. 62) et pour la Sardaigne par divers auteurs.

Le L. silvestris diffère du L. latifolius par le pétiole plus étroitement ailé que la tige, les fleurs plus petites, les graines faiblement verruculeuses à hile égalant environ la moitié de la circonférence de la semence (hile égalant seulement de  $\frac{1}{4}$  à  $\frac{1}{3}$  de la circonférence dans le L. latifolius).

L. heterophyllus L. Sp. ed. 1, 733 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 483; Rouy Fl. Fr. V, 262; Coste Fl. Fr. I, 402; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1017 = L. silvester  $\delta$  heterophyllus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 103 (1900).

Cette espèce est mentionnée par Salis (in Flora XVII, Beibl. II, 63) parmi celles qui lui ont été signalées en Corse, mais qu'il n'a pas vues lui-même. Il y a sans doute une confusion avec le L. latifolius, car le

- L. heterophyllus est un type étranger non seulement à la Corse, mais encore à tout l'archipel tyrrhénien.
- **L. grandiflorus** Sibth. et Sm. *Fl. græc. prodr.* II, 67 (1813); Bert. *Fl. it.* VII, 463; Boiss. *Fl. or.* II, 610; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 1018.

Cultivé dans les jardins de l'étage inférieur. Nous ne croyons pas l'avoir jamais vu réellement subspontané.

- 1052. **L. Aphaca** L. Sp. ed. 1, 729 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 480; Rouy Fl. Fr. V, 252; Coste Fl. Fr. I, 396; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1020 = L. segetum Lamk Fl. fr. II, 571 (1778) = Aphaca vulgaris Presl in Weitenw. Beitr. Naturw. II, 24 (1837); Alef. in Bonplandia IX, 139 = Orobus Aphaca Dœll Rhein. Fl. 788 (1843).
- Hab. Garigues, rocailles, moissons, friches et cultures des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. En Corse, les deux races suivantes :
- à. Var. **typicus** Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1021 (1910) = L. Aphaca Rouy Fl. Fr. V, 252, sensu stricto. Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 157! Hab. Répandue et abondante dans l'île entière.
- 1907. Cap Corse: montagne des Stretti, garigues, calc., 100 m., 25 avril fl.!

Stipules ovées-hastées. Fleur relat. petite, atteignant à peine 1 cm., à calice haut de 6-7 mm., à corolle d'un jaune vif dépassant peu les dents calicinales.

- $++\beta$ . Var. grandiflorus Heldr. Cat. herb. Orph. 51 (1877) = L. affinis Guss. Fl. sic. syn. II, 853 (1844) = L. Aphaca var. affinis Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 195 (1882); Ces. Pass. et Gib. Comp. fl. it. 693 (1886); Hausskn. in Mitt. thür. bot. Ver., neue Folge, V, 87 (1893); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1022 = L. Aphaca forme L. affinis Rouy Fl. Fr. V, 253 (1899).
- Hab. Bonifacio (Kralik ex Rouy Fl. Fr. V, 253); probablement plus répandue et confondue avec la var.  $\alpha$ .

Stipules de forme plus ovée. Fleur relat. grande, longue de 1,5-1,8 cm., plus longuement pédonculée, à calice haut de 7-8 mm., à corolle d'un jaune plus pâle dépassant de 6-8 mm. les dents calicinales.

1053. **L. Nissolia** L. Sp. ed. 1, 729 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 481; Rouy Fl. Fr. V, 253; Coste Fl. Fr. I, 396; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2,  $1023 = Nissolia \ uniflora \ Mench \ Meth.$  140 (1794) = Oro-

bus Nissolia Dœll Rhein. Fl. 788 (1843). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 164!

- Hab. Prairies maritimes, fossés, cultures de l'étage inférieur. Maijuin. ①. Rare ou peu observé. Estuaire de la rivière de Chioni près Cargèse (Briq. *Spic*. 41 et Burn. exsicc. cit.); Porto-Vecchio (Revel. in Bor. *Not*. II, 4); Bonifacio (Revel. ex Mars. *Cat*. 52).
- 1054. **L. Clymenum** L. Sp. ed. 1, 732 (1753), ampl. Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 195; Rouy Fl. Fr. V, 254; Coste Fl. Fr. I, 396 = L. articulatus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 100 (1900).
- Hab. Prairies maritimes, garigues, lisières des maquis, cultures des étages inférieur et montagnard, 1-800 m. Avril-mai. ①. En Corse, les subdivisions suivantes :
- I. Subsp. eu-Clymenum Briq. = L. Clymenum L. sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 479; Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. III, 314; Burn. Fl. Alp. mar. II, 193; Rouy Fl. Fr. V, 254; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1025 = Clymenum uncinatum Mænch Meth. 150 (1794) = L. auriculatus Bert. Rar. ital. pl., dec. II, 38 (1806) et Fl. it. VII, 447 = L. spurius Willd. Enum. hort. berol. 760 (1809) = L. alatus Sibth. et Sm. Prodr. fl. græc. II, 66 (1813) = L. articulatus  $\alpha$  Clymenum Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 100 (1900). Exsicc. Soleirol n. 1138!; Kralik sub: L. Clymenum var. tenuifolius!; Reverch. ann. 1879 sub: L. Clymenum!

Hab. — Répandue et abondante dans l'île entière.

1907. — Cap Corse: Marine d'Albo, prairie marécageuse, 26 avril fl.! — Ile Rousse, moissons, 20 avril fl.!; montagne de Pedana, lisière des maquis, calc., 14 mai fl. fr.!; Santa Manza, garigues, 10 m., 6 mai fl. fr.!

Corolle à étendard mucronulé dans l'échancrure. Style à sommet obtus, contracté en une pointe subulée, allongée et recourbée du côté de la rainure. Légume à suture dorsale nettement canaliculée. Graines à hile égalant env. le  $\frac{1}{5}$  de la circonférence. — Varie à folioles  $\pm$  étroites : subvar. angustifolius Briq. = L. tenuifolius Lois. Fl. gall. ed. 2, II, 144 (1828); non Desf. = L. Clymenum var. tenuifolius Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 479 (1848) = L. Clymenum var. angustifolius Rouy Fl. Fr. V, 254 (1899)] ou  $\pm$  larges : subvar. latifolius Asch. et Graebn. [Syn. VI, 2, 1026 (1910) = L. purpureus Desf. in Ann. mus. Par. XII, 56, tab. 7 (1808) = L. Clymenum var. latifolius Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 479 (1848); Rouy Fl. Fr. V, 255].

II. Subsp. articulatus Briq. = L. articulatus L. Sp. ed. 1, 734 (1753); Gaertn. De fruct. II, 331; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 479; Willk. et

Lange Prodr. fl. hisp. III, 312; Burn. Fl. Alp. mar. II, 195; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1026 = Clymenum bicolor Mench Meth. 150 (1794).

Corolle à étendard généralement non mucroné dans l'échancrure. Style à sommet obtus, mutique ou prolongé seulement en un petit appendice court. Graines à hile égalant moins de ½ de la circonférence de la semence. Plantes généralement plus grêles et à folioles plus étroites, à dents calicinales plus aiguës et plus allongées que dans la sous-esp. précédente. — Deux variétés:

†† a. Var. ligusticus Burn. in litt. = L. articulatus var. ligusticus Burn. Fl. Alp. mar. II, 196 (1896); Hochreut. in Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève VII-VIII, 173; Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 100; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1026 = L. Clymenum forme L. ligusticus Rouy Fl. Fr. V, 256 (1899).

Hab. — Jusqu'ici seulement la localité ci-dessous.

1907. — Cap Corse: garigues entre Luri et la Marine de Luri, 30 m., 27 avril fl.!

Style à sommet obtus, muni d'un mucron recourbé très court. — C'est là une des formes intermédiaires entre les sous-esp. I et II. Les échant. liguriens de M. Burnat n'ont pas de mucron dans l'échancrure de l'étendard, tandis que les nôtres en possèdent un, mais ce caractère paraît être moins constant que ceux empruntés au style. La var. *ligusticus* primitivement décrite de Ligurie, puis signalée au Maroc, vient aussi en Algérie (voy. Hochreutiner l. c.), et se retrouvera sans doute encore ailleurs.

 $\beta$ . Var. articulatus Arc. Comp. fl. it. ed. 1, 195 (1882) = L. articulatus var.  $\alpha$  Burn. Fl. Alp. mar. II, 195 (1896) = L. Clymenum forme L. articulatus Rouy Fl. Fr. V, 255 (1899) = L. articulatus  $\alpha$  typicus Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 100 (1900).

Hab. — Plus rare que la sous-esp. I. Env. de Bastia (André in herb. Burn.) et de là au col de Teghime (Thellung in litt.; Pœverlein!); entre Sagone et l'embouchure du Liamone (N. Roux in *Bull. soc. bot. Fr.* XLVIII, sess. extr. CXXXV); Chapelle des Grecs (Kralik ex Rouy *Fl. Fr.* V, 255); Ajaccio (Thellung in litt.) et de là à Pozzo di Borgo (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCVII; Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CIX); et localités ci-dessous.

1907. — Cap Corse: montagne des Stretti, garigues, calc., 100 m., 25 avril fl.! — Ile Rousse, garigues, 31 avril fl.!; Pointe d'Aquella, rocailles, calc., 300–370 m., 4 mai fl. fr.!; Santa Manza, garigues, 10 m., 6 mai fl. fr.!

Style à sommet obtus et mutique. Etendard pourvu d'un mucron dans

l'échancrure. — Bien que les folioles soient notablement plus étroites que dans la sous-esp. I. elles varient néanmoins d'ampleur, de sorte que l'on peut ici aussi distinguer deux formes extrêmes, reliées par de nombreux passages : subvar. tenuifolius Briq. [= L. tenuifolius Desf. Fl. atl. II, 160 (1798-1800) = Clymenum tenuifolium Alef. in Bonpl. IX, 128 (1861) = <math>L. Clymenum forme L. articulatus  $\alpha$  tenuifolius Rouy Fl. Fr. V, 255 (1899) = L. articulatus I tenuifolius Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1027 (1910)] à folioles très étroites ; et subvar. platyphyllus Briq. [= L. Clymenum forme L. articulatus  $\beta$  latifolius Rouy Fl. Fr. V, 255 (1899) = L. articulatus II latifolius Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1027 (1910)] à folioles plus larges.

1055. **L. Ochrus** DC. *Fl. fr.* IV, 578 (1805); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 480; Rouy *Fl. Fr.* V, 256; Coste *Fl. Fr.* I, 396; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 1027 = *Pisum Ochrus* L. *Sp.* ed. 1, 727 (1753) = *L. currentifolius* Lamk *Fl. fr.* II, 571 (1778) = *Ochrus uniflorus* Mænch *Meth.* 163 (1794) = *Clymenum Ochrus* Alef. in *Bonpl.* IX, 127 (1861). — Exsicc. Kralik n. 571!; Mab. n. 350!

Hab. — Garigues, oliveraies, friches, cultures de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Indiqué comme « commun » par Marsilly (Cat. 52), sans doute par suite d'un lapsus; l'espèce paraît au contraire rare et localisée en Corse. Env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Mab. in Feuill. jeun. nat. VII, 111 et exsicc. cit.; Rotgès in litt.); Bonifacio (Seraf. ex Bert. Fl. it. VII, 443; Kralik exsicc. cit.; Boy. Fl. Sud Corse 59; Thellung in litt.; Pœverlein!); et localité ci-dessous.

1907. — Oliveraies à Santa Manza, 30 m., 6 mai fl.!

On rencontre parfois des échantillons à feuilles toutes (même les supérieures) dépourvues de folioles (var. *petiolaris* Rouy *Fl. Fr.* V, 256). Cette particularité, qui peut aussi se présenter sur des rameaux isolés, est accidentelle et ne caractérise pas une variété particulière; il en est de même de la présence sur les feuilles supérieures de plus de 2 folioles signalée spécialement par Salis (in *Flora* XVII, Beibl. II, 62).

† 1056. L. pratensis L. Sp. ed. 1, 733 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 488; Rouy Fl. Fr. V, 264; Coste Fl. Fr. I, 399; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1029 = Orobus pratensis Dæll Rhein. Fl. 787 (1843); Alef. in Bonpl. IX, 144. — Exsicc. Reverch. ann. 1878 sub: L. pratensis!

Hab. — Points ombragés des étages inférieur et montagnard. Juinjuill. 4. Disséminé. Lavesina (Mab. in Feuill. jeun. nat. VII, 111); fréquent aux env. de Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62); Serra di Pigno (Doûmet in Ann. Hér. V, 210); Valle di Rostino («Rustino», Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 470); S. Nicolao (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. XXXI); Vezzani (Rotgès in litt.); Ghisoni (Rotgès in litt.); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); S. Gavino-di-Carbini (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, 53).

Les échant. distribués par M. Reverchon appartiennent à la var. glaberrimus [Schur Enum. pl. Transs. 175 (1866); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1030 = L. pratensis f. glabrescens G. Beck Fl. Nied.-Österr. 883 (1892) = L. pratensis var. glaber Abromeit in Asch. et Graebn. Fl. nordostd. Flachl. 454 (1898)], glabre ou presque glabre, à feuilles pourvues de vrilles, à fleurs longues de 1,3-1,5 cm. — La plante de Vezzani a été rapportée par Foucaud (ex Rotgès in litt.) à la var. pubescens G. Beck [Fl. Nied.-Österr. 882 (1893) p. p.; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1030 = L. sepium var. pubescens Reichb. Fl. germ. exc. 535 (1832) = L. pratensis subv. pubescens Rouy Fl. Fr. V, 265 (1899)] différente de la précédente par les rameaux et les feuilles ± velus-hérissés. Nous sommes mal orienté sur la valeur systématique de ces formes.

**L. palustris** L. Sp. ed. 1, 733 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 487; Rouy Fl. Fr. V, 266 (\* paluster \*); Coste Fl. Fr. I, 401; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1033 (\* paluster \*) = Orobus palustris Reichb. Fl. germ. exc. 537 (1832).

Cette espèce, indiquée aux env. de Bonifacio par M. Boyer (Fl. Sud Corse 59), est absolument étrangère à la flore de l'île, comme d'ailleurs à l'archipel tyrrhénien tout entier.

1057. **L. angulatus** L. Sp. ed. 1, 731 (1753) emend. Gouan Fl. monsp. 187 (1765); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 490; Rouy Fl. Fr. V, 280; Coste Fl. Fr. 1, 398; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1036 = L. longepedunculatus Ledeb. Hort. Dorp. ann. 1824, Suppl. 5 (1825); DC. Prodr. 11, 373 = L. hexaedrus Chaub. in Ann. sc. obs. ann. 1830 ex Bory et Chaub. Fl. Pélop. 47; Bert. Fl. it. VII, 455. — Exsicc. Soleirol n. 1152!; Req. sub: L. hexaedrus!; Kralik n. 160!; Burn. ann. 1904, n. 158!

Hab. — Prairies maritimes, cultures, garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Disséminé. De Bastia à Biguglia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 455; (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); estuaire du Chioni près Cargèse (Briq. Spic. 41 et Burn. exsicc. cit.); Ajaccio (Req. exsicc. cit. et ap. Bert. 1. c.; Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CIV; Thellung in litt.); et de là à Pozzo di Borgo (Fouc. et Sim. 1. c.; Coste op. cit. CXI) et à Campo di Loro (Pœverlein!); Aleria (Salis 1. c.); Bonifacio ex Mut. Fl. fr. 1, 308; Kralik exsicc. cit.); et localités ci-dessous.

1907. — Ostriconi, garigues, 30 m., 20 avril fl. fr.!; garigues entre Alistro et Bravone, 15 m., 30 avril fl. fr.!

Les échant. ci-dessus ont des folioles très étroites, mais c'est très loin d'être toujours le cas en Corse: l'ampleur des folioles est en relation étroite avec le milieu (var. *genuinus* Rouy et var. *angustifolius* Rouy op. cit. 281) et ne caractérise pas de véritables variétés.

1058. **L. sphaericus** Retz. *Obs. bot.* III, 39 (1783); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 490; Rouy *Fl. Fr.* V, 280; Coste *Fl. Fr.* I, 298; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 4037 = *L. angulatus* L. *Sp.* ed. 4, 731 (1753) p. p.; Scop. *Fl. carn.* ed. 2, II, 62 (1772); Bert. *Fl. it.* VII, 453 = *L. coccineus* All. *Fl. ped.* I, 330 (1785) = *Orobus sphaericus* Alef. in *Bonpl.* IX, 141 (1861). — Exsicc. Soleirol n. 4151!; Sieber sub: *L. sphaericus*!; Reverch. ann. 1878 sub: *L. sphaericus*!

Hab. — Garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-mai. ①. Disséminé. Mausoleio (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LII); S. Maria-di-Lota (Gillot ibid. LX); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Sieber exsicc. cit.; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 110); Calvi (Soleirol exsicc. cit. et ap. Bert. Fl. it. VII, 454); Caporalino (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Corté (Gillot Souv. 3); Ajaccio (Thellung in litt.) et de là à Pozzo di Borgo (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXI); Bastelica (Reverch. exsicc. cit.); Sartène (Fliche in Bull. soc. bot. Fr. XXXVI, 360); Bonifacio (Mars. Cat. 53; Boy. Fl. Sud Corse 59); et localités ci-dessous.

1907. — Montagne de Pedana, rocailles, calc., 500 m., 14 mai fl.!; garigues entre Novella et le col de S. Colombano, 500-600 m., 19 avril fl.!; Pointe de l'Aquella, rocailles, calc., 300-370 m., 4 mai fl. fr.!

La largeur des folioles varie aussi dans cette espèce (var. genuinus et stenophyllus Rouy Fl. Fr. V, 280), sans que ces modifications, en rapport avec le milieu, puissent donner lieu à la distinction de variétés.

1059. **L. setifolius** L. *Sp.* ed. 1, 731 (1753); Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 491; Rouy *Fl. Fr.* V, 278; Coste *Fl. Fr.* I, 398; Asch. et Graebn. *Syn.* VI, 2, 1040 = *Orobus setifolius* Alef. in *Bonpl.* IX, 141 (1861). — Exsicc. Burn. ann. 1904, n. 159!

Hab. — Garigues et rocailles des étages inférieur et montagnard. Avril-juin. ①. Disséminé. Bastia (Mab. ex Mars. Cat. 53); Belgodère (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142); Monte S. Pietro (Lit. Voy. I, 7); rochers de Caporalino (Fouc. et Sim. l. c.; Briq. Spic. 41 et Burn.

exsicc.cit.); env. d'Ajaccio (Mars. J. c.; Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXIV, sess. extr. XCIX) et de là à Pozzo di Borgo (Coste ibid. XLVIII, sess. extr. CXI); Sartène (ex Gr. et Godr. *Fl. Fr.* I, 491); et localité ci-dessous.

1907. — Montagne de Pedana, rocailles, 500 m., calc., 14 mai fl. fr.!

Varie comme les espèces précédentes, selon l'aridité du milieu à folioles ± étroites (var. genuinus Rouy et var. angustissimus Rouy Fl. Fr. V, 278). Le nombre des graines oscille entre 1 et 4 par légume. En combinant le caractère « jusqu'à 4 graines » avec la taille élevée de certains échantillons, Foucaud et Simon ont cru devoir établir une var. alatus Fouc. et Sim. [Trois sem. herb. Corse 177 (1898)]. Mais ces caractères ne sont nullement concomitants et il n'y a pas là matière à la constitution d'une race distincte.

†† 1060. **L. saxatilis** Vis. *Fl. dalm*. III, 330 (1852); Boiss. *Fl. or*. II, 614; Asch. et Graebn. *Syn*. VI, 2, 1041 = *Orobus saxatilis* Vent. *Hort*. *Cels*. 94, tab. 94 (1800); Bert. *Fl. it*. VII, 435 = *L. ciliatus* Guss. *Pl. rar*. 296, t. 49 (1826); Gr. et Godr. *Fl. Fr*. I, 492; Rouy *Fl. Fr*. V, 277; Coste *Fl. Fr*. I, 399 = *Orobus ciliatus* Alef. in *Bonpl*. IX, 140 (1861).

Hab. — Garigues de l'étage inférieur. Avril-mai. ①. Signalé jusqu'ici uniquement sur le versant occidental de l'île Mezzomare (Boullu in *Bull. soc. bot. Fr.* XXVI, 81).

Espèce s'étendant de l'Espagne et des Baléares à l'Asie mineure en touchant, dans notre voisinage, divers points du sud de la France, du midi de l'Italie et de la Sicile, mais manquant dans le reste de l'archipel tyrrhénien.

4061. **L. venetus** Wohlf. in Hall. et Wohlf. Koch's Syn. der deutsch. und schw. Flora 1, 715 (1891); Rouy Fl. Fr. V, 274 (1899); Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 408; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 4050 = Orobus venetus Mill. Gardn. dict. ed. 8, n. 8 (4768); sed non fig. of pl. tab. 493, f. 2 = Orobus variegatus Ten. Fl. nap. II, 444, t. 68 (4819); Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62; Bert. Fl. it. VII, 427 = Orobus multiflorus Sieber in Flora IV, 97 (4824) = Orobus serotinus Presl Del. prag. 44 (4822) = L. variegatus Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 485 (4848); Coste Fl. Fr. I, 400 = L. multiflorus Peterm. Deutschl. Fl. 455 (4849). — Exsicc. Req. sub: Orobus variegatus!; Mab. n. 24!; Debeaux ann. 4868 et 4869 sub: Orobus variegatus!; Burn. ann. 4904, n. 464! et 462!

Hab. — Forèts et maquis, points ombragés de l'étage inférieur et surtout de l'étage montagnard. Avril-juill. selon l'altitude. 4. Marsilly

(Cat. 53) ne le signale que d'Ajaccio à Bastia, tandis que Mabille (Rech. I, 17) le donne comme commun dans toute la Corse; la première indication est insuffisante, la seconde exagérée. Luri (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 142); Mausoleio (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LII); env. de Bastia (Salis in *Flora* XVII, Beibl. II, 62; Thomas ex Duby Bot. gall. 458; Soleirol ex Bert. Fl. it. VII, 425), en particulier au vallon de Toga (Mab. exsicc. cit. et in Feuill. jeun. nat. VII, 412), en montant à S<sup>te</sup>-Lucie (Pœverlein!) et à Cardo (Debeaux exsicc. cit.; Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LVI; Fouc. et Sim. I. c.); Serra di Pigno (Doûmet in Ann. Hér. V, 207 et 210); col de Teghime (Fouc. et Sim. I. c.; Gysperger in Rouy Rev. bot. syst. II, 442); Barbaggio (Ellman et Jahandiez in litt.); Vescovato (Salis 1. c.); vallée du Fiumalto (Gillot in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. LXXIV); Corté (Reg. exsicc. cit. et ap. Bert. I. c.); forêt d'Aitone (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXIX; Lit. Voy. II, 14); d'Evisa à Porto (Lutz in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXXXI); entre le col de Sevi et Vico (Briq. Spic. 44 et Burn. exsicc. n. 164); Vico (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXIV); forêt de Vizzavona (Gillot Souv. 5); Bocognano (Doùmet in Ann. Hér. V, 122; Briq. l. c. et Burn. exsicc. n. 162); env. d'Ajaccio (Mars. I. c.; Boullu in Bull. soc. bot. Fr. XXIV, sess. extr. XCIX); Ghisoni (Rotgès in litt.); forêt de Marmano Lit. Voy. [, 45); vallée de Taravo (ex Rouy Fl. Fr. V, 274); Zicavo (Lit. in Bull. acad. géogr. bot. XVIII, 128); et localités ci-dessous; paraît manquer dans le sud.

1906. — Pentes du Monte d'Oro près de Vizzavona, taillis, 4100-4200 m., 45 juill. fl. fr.!

. 1907. — Vallon du Rio Stretto au-dessus de Francardo, rocailles ombragées, calc., 300-350 m., 14 mai fl.!

Les échant. corses appartiennent à la var. genuinus Briq. (= Orobus variegatus Ten., sensu stricto), très glabrescente, à fleur longue de 1.2-1,5 cm., à calice presque glabre, à corolle d'un rose pourpré, se panachant en vieillissant, à légume long de 4-6 cm. — Le L. venetus est voisin du L. vernus L., dont il se sépare facilement par l'ampleur des folioles très brièvement acuminées au sommet, les fleurs notablement plus petites, les fruits pourvus de petites glandes brunes ou rouges et les semences foncées. Il manque dans l'archipel toscan, sauf au Monte Argentaro, et en Sardaigne, mais se retrouve en Sicile et dans l'Italie continentale; il atteint en Corse la limite orientale de son aire.

4062. L. montanus Bernh. Syst. Verz. Erf. 248 (1800); Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1060; non Gr. et Godr. = Orobus tuberosus L. Sp.

- ed. 1, 728 (1753); Bert. Fl. it. VII, 426 = L. macrorrhizus Wimm. Fl. Schles. 166 (1840); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 487; Rouy Fl. Fr. V, 270; Coste Fl. Fr. I, 400.
- Hab. Forêts et maquis des étages montagnard et subalpin. Avrilmai. 4. Très rare. En Corse, les deux races suivantes :
- α. Var. genuinus G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 457 (1902) = L. macrorrhizus α genuinus Godr. Fl. Lorr. éd. 1, I, 484 (4843); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 487 = L. montanus A typicus Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 4064 (1910). Exsicc. Reverch. ann. 4885 sub: Orobus tuberosus!
- Hab. Forèt d'Aitone (Mars. Cat. 52); env. d'Evisa (Reverch. exsicc. cit.).

Folioles (au moins celles des feuilles caulinaires moyennes) ± elliptiques-oblongues ou oblongues, subobtuses ou aiguës au sommet. Stipules égalant ou dépassant le pétiole.

†† β. Var. tenuifolius Garcke Fl. Halle I, 434 (4848); G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 457; Asch. et Graebn. Syn.VI, 2, 4062 = Orobus tenuifolius Roth Tent. fl. germ. I, 305 (4788) = Orobus linifolius Reichb. ap. Gaertn. Mey. et Scherb. Fl. Wett. III, 4, 25 (4804) = Orobus tuberosus var. tenuifolius Willd. Sp. pl. III, 4078 (4803); Ser. in DC. Prodr. II, 376 = L. macrorrhizus var. tenuifolius Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 487 (4848) = L. montanus var. linifolius Asch. Fl. Brand. I, 469 (4864) = L. macrorrhizus forme L. Rothii Rouy Fl. Fr. V, 274 (4899). — Exsice. Reverch. ann. 4885, n. 458!

Hab. — Forêt d'Evisa (Reverch. exsicc. cit.).

Folioles toutes (sauf celles des feuilles basilaires) étroitement linéaires ou linéaires-lancéolées, allongées, ± rétrécies à la base, longuement acuminées. Stipules plus courtes que le pétiole.

## PISUM L.

- 1063. **P. sativum** L. *Sp.* ed. 1,727 (1753), ampl. Poir. *Encycl. méth.* V, 455 (1804); Asch. et Graebn. *Fl. nordostd. Flachl.* 452 et *Syn.* VI, 2, 1063; Fior. et Paol. *Fl. anal. It.* II, 98; Thell. *Fl. adv. Montp.* 347 = *P. commune* Clav. in *Act. soc. linn. Bord.* XXXVIII, 52 (1884). En Corse, les subdivisions suivantes:
  - I. Subsp. elatius Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 4064 (1910); Thell.

Fl. adv. Montp. 347 = P. elatius Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. II, 454 (1808); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 478; Burn. Fl. Alp. mar. II, 491; Rouy Fl. Fr. V, 281; Coste Fl. Fr. I, 393 = P. variegatum Presl Fl. sic. I, 43 (1826) = P. arvense var. variegatum Guss. Fl. sic. syn. II, 279 (1845) = P. Tuftii Lesson Fl. Rochef. 470 (1835) = P. sativum  $\gamma$  elatius Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 98 (1900); G. Beck in Reichb. Ic. XXII, 208. — Exsicc. Kralik n. 570!

Hab. — Garigues rocheuses de l'étage inférieur. Mai-juin. ①. Pas-fréquente. Cardo (Debeaux ex Rouy Fl. Fr. V, 282); Bastia (Salis in Flora XVII, Beibl. II, 62 sub: P. sativum; Mab. ex Mars. Cat. 52); Caporalino (Fouc. et Sim. Trois sem. herb. Corse 141); Ajaccio (Kralik ex Rouy l. c.) et de là à Pozzo di Borgo (Coste in Bull. soc. bot. Fr. XLVIII, sess. extr. CXI); Porto-Vecchio (Mab. ex Mars. l. c.); La Trinité (Bernard ex Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 478; Reverch. ex Rouy (l. c.); Bonifacio aux rochers de Colognola (Kralik exsicc. cit.; Revel. in Bor. Not. I, 6; Mab. ex Mars. l. c.).

Folioles elliptiques, obtuses. Inflorescence portée sur des pédoncules allongés. Corolle grande (2–3 cm.), à étendard d'un rose violacé, à ailes d'un pourpre noirâtre. Légume long de 5–8 cm., large de 1,1–1,4 cm. Graines ne se touchant pas dans la gousse, souvent marbrées, généralement finement verruculeuses (sous la loupe). — La forme la plus répandue est celle à graines finement verruculeuses [P. granulatum Lloyd Fl. Loire inf. 75 (1844)]. Celle à graines tout à fait lisses [P. biflorum Raf. Caratt. alc. gen. 74 (1810); Guss. Fl. sic. prod. II, 418; Freyn in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 323 = P. elatius β liospermum Rouy Fl. Fr. V, 282 (1899) = P. elatius γ elatius b biflorum Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 98 (1900) = P. sativum subsp. elatius B biflorum Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 4065 (1910)] est indiquée par M. Rouy (l. c.) à Cardo (Debeaux), à la Trinité et aux rochers de Colognola (« Colognela », Bernard et Reverchon). Boreau (Not. I, 6) avait attribué à la plante de Colognola des graines « finement ponctuées à la loupe » d'après des échant. de Revelière.

II. Subsp. arvense Asch. et Graebn. Syn. V1, 2, 1066 (1910); Thell. Fl. adv. Montp. 347 = P. arvense L. Sp. ed. 1, 727 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. 1, 478; Burn. Fl. Alp. mar. 11, 192; Rouy Fl. Fr. V, 283; Coste Fl. Fr. 1, 392 p. p.; P. sativum var. arvense Poir. Encycl. méth. V, 456 (1804); Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 98; G. Beck Fl. Nied.-Österr. 887.

Cultivée et parfois subspontanée au voisinage des cultures. — Diffère de la sous-esp. précédente par les feuilles à folioles généralement plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steven, souvent cité comme auteur du *P. elatius*, ne figure dans l'ouvrage de Marschall Bieberstein que comme autorité pour la patrie de l'espèce.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poiret (l. c.) qualifie expressément de variétés, et non pas de sous-espèces, les subdivisions qu'il a établies à l'intérieur du P. sativum.

étroites, l'inflorescence portée par des pédoncules beaucoup plus courts, les corolles moins grandes, les graines serrées dans le légume ± anguleuses et lisses.

III. Subsp. hortense Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1066 (1910); Thell. Fl. adv. Montp. 348 = P. sativum L. Sp. ed. I, 727 (1753), sensu stricto; Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 478; Burn. Fl. Alp. mar. II, 172; Rouy Fl. Fr. V, 283 = P. sativum var. hortense Neilr. Fl. Nied.-Österr. 964 (1859) = P. sativum a typicum Beck Fl. Nied.-Österr. 887 (1892); Fior. et Paol. Fl. anal. It. II, 98.

Cultivée et parfois subspontanée au voisinage des cultures. — Diffère de la précédente par un port plus robuste, la corolle le plus souvent blanche, les légumes à graines non contiguës, sphériques, d'ailleurs lisses, avec un hile moins long.

## PHASEOLUS L.

P. vulgaris L. Sp. ed. I, 723 (1753); Gr. et Godr. Fl. Fr. I, 457; Asch. et Graebn. Syn. VI, 2, 1077.

Cultivé et parfois subspontané au voisinage des habitations.







